# OU\_220700 LIBRARY

UNIVERSAL LIBRARY

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. | 594/H           | 76      | 1     | Accession No.                  | 74    | 96       |
|----------|-----------------|---------|-------|--------------------------------|-------|----------|
|          | Honin           |         |       |                                |       |          |
| Title    | Man en          |         | /     | Volker<br>before the date last |       | 1070     |
| This be  | ook should be i | eturned | on or | before the date last           | Marke | d below. |

#### DIE

### NAMEN DER SÄUGETHIERE

BEI DEN

SÜDSEMITISCHEN VÖLKERN.



# NAMEN DER SAUGETHIERE RELDEN

SÜDSEMITISCHEN VÖLKERN Send Eveli Respes

als Beiträge zur arabischen und äthiopischen Lexicographie, zur Semitischen Kulturforschung und Sprachvergleichung und zur Geschichte der Mittelmeerfauna.

miletanca

Mit steter Berücksichtigung auch der assyrischen und hebräischen Thiernamen und geographischen und literaturgeschichtlichen Excursen

von

Fritz Hommel.



Leipzig 1879, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

#### Seinen Freunden und Studiengenossen

## DR. MAX TH. GRÜNERT in Prag,

#### DR. HERMANN FURTNER

in London,

#### LUIGI MORALES

in Neapel,

die diese Arbeit mit liebender Theilnahme entstehen und wachsen sahen,

der Verfasser.

#### Vorwort.

Meiner vorliegenden erstlingsschrift habe ich bei ihrem endlichen hinausgehen nur noch wenige worte mitzugeben, da ich als eigentliche vorrede die schon vor zwei jahren geschriebene einleitung i wie das sie ergänzende erst vor kurzem aufgesetzte schlusswort betrachtet wissen möchte; dass diese studien, deren grundstock längst vor der herausgabe meines Physiologus fertig war, erst jetzt erscheinen, hatte seinen grund theils in der schwierigkeit des satzes, theils in der entfernung des druckorts, wobei jedoch wieder der vortheil war, dass ich noch eine menge material nachtragen, ja ganze abschnitte, die noch nicht beim setzer waren, nach dem stand der unterdes neu erschienenen forschungen umarbeiten konnte.

Wenn auch auf schritt und tritt, so vor allem in den kulturgeschichtlichen abschnitten und excursen, den anforderungen eines weiteren leserkreises rechnung getragen ist (auch in den rein sprachlichen sammlungen und ausführungen überall insofern, als alle thiernamen transcribirt, fast alle literaturbelege

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> im sommer 1877 unter dem titel: "die Namen der Säugethiere bei den Südsemiten als Prolegomena einer Geschichte der Thiere bei den semitischen Völkern. Einleitung . . . . . . . . . als promotionsschrift veröffentlicht.

übersetzt wurden), so ist doch in erster linie mein werk für die fachgenossen geschrieben. Es ist deshalb hier am platz, meinen standpunkt und meine principien in semitischer philologie, zumal ich darin mit den bis jetzt geltenden ansichten vielfach mich in widerspruch befinden werde, kurz darzulegen. - Was den arabischen theil meines buches, etwa zwei drittel des ganzen, anlangt, so habe ich zum erstenmal den versuch gewagt, die landläufige methode zu verlassen. Man hat nämlich bisher fast nichts anderes gethan, als nur die reichen, allerdings noch auf lang hinaus für uns unentbehrlichen schätze der arabischen philologen selbst, die in ihren lexikographischen und grammatischen sammlungen niedergelegt sind, nach allen richtungen hin bearbeitet, neues daraus edirt und darüber die grundlegenden denkmäler der verschiedenen literaturepochen, die längst in guten oder wenigstens genügenden ausgaben gedruckt vorliegen, viel zu wenig zum ausgangspunkt von specialarbeiten, zumal lexikalischen, gemacht. Noch haben sich unsere arabischen wörterbücher nicht über das niveau der nationallexica erhoben, wo wörter aus drei verschiedenen sprachepochen in bunter mischung durch einander stehen, von einer sprachvergleichenden sichtung der bedeutungen gar nicht zu reden; ja nicht einmal die ersten vorarbeiten zu einem arabischen lexikon mit belegstellen, wie etwa ein glossar zur Hamâsa und den "six diwans", zum korân<sup>2</sup> und den prosaikern der ersten drei jahrhunderte der hidschra oder zu den dichtern der classischen arabicität (Abu Nuwâs, Muslim, Abu Firâs u. a.) ist bis jetzt in angriff genommen worden. Einigen ersatz haben wir jetzt für die spätere prosa in dem neu erschienenen werke Dozy's, welches freilich fast nur zu den wörtern und bedeutungen, die in Freytag's lexikon fehlen, belegstellen gibt, zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hiezu allein existirt neben dem index Flügel's ein lexikon, nemlich John Penrice, dictionary and glossary of the Korân. London 1873.

denen, die dort vorkommen, aber nicht, und so für obige forderung doch nur eine halbe arbeit ist; den dank, den wir für dieses unternehmen schuldig sind, darf das freilich nicht schmälern. Da so die sachen stehen, so erschier es mir doppelte pflicht, bei der vorgenommenen sammlung der säugethiernamen der vormuhammedanischen gedichte, nicht etwa blos diejenigen zusammenzustellen, zu welchen die nationallexika alte dichterverse als belegstellen geben, sondern trotz des mangels eines specialwörterbuchs der vorislamischen poesie zu einem solchen mit eben jenem für diese literaturgattung so wichtigen und umfangreichen theil des wortschatzes den anfang zu machen und nur thiernamen mit belegstellen zu geben. blieben auf diese weise vielleicht eine menge sprachlich interessanter wörter (zumal quadrilitera) weg, denn die nationallexika geben wol das drei- oder vierfache von dem von mir aufgenommenen, ein treues bild aber von dem wirklich in jener periode in der sprache lebendigen und damit zugleich der kenntnis der arabischen fauna in dieser zeit konnte nur so und nicht anders gewonnen werden. Ganz von selber ergab sich bei dieser methode, dass gar manche wörter (ich verweise nur auf fahd, dubb, ijjal, immar, bagl u. a.), die man bisher für gut altarabisch gehalten, da unsere lexika allein ja keinen aufschluss darüber gaben, sich als nur dem classischen arabisch angehörig, im altarabischen aber noch tehlend, entpuppten, in dasselbe meist erst als lehnwörter von aussen her eingedrungen; wie wichtig überhaupt eine strenge scheidung des alt- und classisch-arabischen (vor- und nachislamischen) für die arabische sprachgeschichte ist, kann gar nicht stark genug betont werden. - Wenn ich bei dem unternehmen, den ersten anfang zu einem altarabischen lexikon mit belegstellen zu machen (was jetzt eifrig von einigen jüngeren arabisten fortgesetzt wird), mit einem gewissen bangen ans werk gieng, mir wol bewusst, als einzige vorarbeit Ahlwardt's Chalaf al-Achmar zu haben,

ohne nur von fern den schritten jenes meisters es nachzuthun zu können, so darf ich nach einer zweiten seite hin sicherer mit neuem auftreten, nemlich mit der selbständigen verwerthung der resultate der assyriologie tür die semitische sprachvergleichung. Ausgehend von der auf feste regeln und lautgesetze sich stützenden methode, deren begründer Gesenius. deren eigentlicher durchführer, hauptsächlich dem vagen verfahren Ewald's gegenüber, der unvergleichliche meister und lehrer des arabischen, Fleischer, war, bin ich unabhängig von Nöldeke, doch vielleicht unbewusst von dem in seinen schriften angewendeten verfahren beeinflusst, zu der einsicht gelangt, dass man noch viel consequenter und strenger, als es bis jetzt geschah, das fast eigensinnig zähe festhalten der semitischen sprachen am ursprünglichen consonantengerippe und die daraus sich ergebenden regeln erlaubten und möglichen lautwechsels betonen und bei vergleichungen durchführen müsse. Ich brauche hier nur auf meine ausführungen wie z. b. seite 89 und 114, auf die in den nachträgen ausführlicher mitgetheilten semitischen zischlautgesetze und anderes zu verweisen und habe mich ausserdem schon früher in einem aufsatze 1 des weiteren darüber ausgesprochen, wo besonders hervorgehoben wurde - und ich wiederhole das hier ausdrücklich - dass Nöldeke, einer der bedeutendsten kenner semitischer sprachen, bis jetzt der einzige war, der diese exclusiv strenge richtung verfolgte, ohne jedoch ihre grundsätze noch in einem system dargelegt zu haben. Um nun auf die assyriologie zurückzukommen, so ist die grosse wichtigkeit, die das in unsern tagen neu erschlossene umfangreiche schrifttum des alten semitischen culturvolkes der Babylonier und Assyrer für die semitische sprachvergleichung hat, noch keineswegs allgemein anerkannt; zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Die Ursitze der Semiten" Allg. Ztg., Beil. (Sept.) 1878, No. 263 und 264.

grössten theil freilich tragen an diesem mistrauen die assyriologen selbst die schuld, da sie ohne bei der arabischen philologie mit ihrer für alle semitischen sprachen massgebenden methode in die schule gegangen zu sein ihre arbeit in angriff nahmen. Nachdem hier durch die forschungen Friedrich Delitzsch's, schülers von Fleischer und Schrader, eine neue morgenröthe angebrochen, so dass nun jetzt erst (natürlich stets auf der basis des Oppert'schen entzifferungswerkes) von philologischer vertiefung des dazu zahlreich genug vorhandenen materiales die rede sein kann, konnte ich es in vorliegendem buche um so eher unternehmen, die gesicherten resultate der bisherigen keilschriftstudien wie neuer untersuchungen auf diesem gebiet in die semitische sprachvergleichung einzuführen, welch letztere - das getraue ich mich getrost auszusprechen und gegen jeden angriff zu vertheidigen - der assyriologie heutzutag nun einmal auf keine weise mehr entrathen kann, wenn sie anders einer ihrer wichtigsten hilfsquellen sich begeben will. Den alten fehler, der mit recht nicht einen kleinen theil jenes mistrauens hervorgerufen, nemlich die sichern ergebnisse von dem nur wahrscheinlichen und darum blos halbsichern wie von dem noch ganz zweifelhaften nicht zu scheiden und letzteres als solches nicht kenntlich zu machen, hoffe ich überall vermieden zu haben. Noch vorsichtiger war ich bei der benutzung der zweisprachigen, sumerisch-assyrischen texte; doch da es auch hier der feststehenden resultate genug gibt und gerade das sumerische uns oft in den stand setzt, die richtige bedeutung eines assyrischen wortes mit der sicherheit einer algebraischen gleichung zu bestimmen, in fällen, wo uns semitische sprachvergleichung wie assyrische paralleltexte ganz im stich lassen würden, so glaubte ich nicht damit zurückhalten zu dürfen.1 - Im äthiopischen theil meiner arbeit fusse ich

<sup>1</sup> von François Lenormant, der sich so grosse verdienste um

selbstverständlich ganz auf Dillmann's grundlegenden leistungen. Dass ich zu seinen ansichten über den lautwandel im äthiopischen, wonach dasselbe als ein ziemlich verwildertes semitisches idiom erscheinen würde, mich in diametralem gegensatz befinde, hatte ich schon an einem andern ort gelegenheit auszuführen; 1 meine hochachtung und dankbarkeit gegenüber diesem ausgezeichneten gelehrten schmälert das natürlich nicht im geringsten, und wenn das neue, was ich auch hier beigebracht zu haben hoffe, (ausser den sprachvergleichenden und kulturgeschichtlichen ergebnissen, besonders durch die benutzung der nomenklatur der neueren abesinischen sprachen im zusammenhalt mit der fauna von Habesch) seine zustimmung findet, so ist das nicht die geringste belohnung, die meiner arbeit zu theil werden könnte. - Alttestamentliches zieht sich durch das ganze buch hindurch, wozu ich hier nichts weiteres zu bemerken habe; das einzelne kann rasch in den betreffenden registern aufgefunden werden.

Soweit die darlegung meiner principien für die rein philologische und sprachvergleichende seite meines werkes, dessen letztes ziel aber dennoch ein anderes ist, zu dem jenes nur die allerdings notwendige folie bilden muss. Ich meine die darin niedergelegten resultate für thier-, kultur- und literaturgeschichte, geographie und ethnologie des orientalischen altertums, über deren vertheilung in dieser arbeit das nebenfolgende inhaltsverzeichnis wie die sachregister kurze auskunft geben mögen. Derartige zusammenhängende untersuchungen nehmen etwa ein

den aufbau der sumerischen grammatik erworben und mit recht der begründer der sumerischen philologie genannt wird, habe ich mich in meinen forschungen absichtlich ganz unabhängig gehalten; die resultate, wo ich mit ihm übereinstimme — und das ist wol der grösste theil, wie ich jetzt sehe, — dürfen demnach als um so sicherer gelten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in jenem schon citirten aufsatz in der Allg. Ztg., Beil. zu No. 263 vom jahr 1878, und zwar dort auf s. 3877 f.

viertel des ganzen ein; obwol sie, wenn einzeln erschienen, mehr aussicht haben würden, auch von anthropologen und naturforschern¹ berücksichtigt und gelesen zu werden, so glaubte ich sie doch nicht vom übrigen trennen zu dürfen. Denn meiner meinung nach gehören philologie und altertumswissenschaft eng zusammen, und schliesslich ist es für erstere, so interessant es auch ist, sie ihrer selbst halben zu studiren, doch das höchste ideal, der letzteren dienen zu dürfen und sie aufbauen zu helfen. Ich wiederhole darum meine bitte an die nichtorientalisten, sich nicht durch die ihnen beim ersten aufschlagen entgegentretenden arabischen oder äthiopischen sätze und wörter abschrecken zu lassen, da ich alles, was auch für kulturforscher wichtig ist, in transscription und übersetzung gegeben habe, sie aber das übrige ihnen fremde ohne nachtheil überschlagen können. Auf diese weise bleibt doch weitaus die grössere hälfte dieses buches auch für laien geniessbar. In allem übrigen verweise ich auf die am schluss sich findenden register, für die in der letzten zeit neu erschienenen bücher und einiges sich daraus noch ergebende auf die nachträge; in letztere konnte ausserdem noch manches aufgenommen werden, was seine entstehung dem umstand verdankt, dass ich im verflossenen winter über semitische thiernamen an hiesiger universität gelesen habe und dadurch gezwungen war, einen grossen theil des stoffes einer nochmaligen durcharbeitung zu unterwerfen. Bei dieser gelegenheit hat sich mir die überzeugung befestigt, dass sich die wissenschaft nichts vergibt, wenn sie von ihren resultaten auch über den engeren kreis der fachgenossen hinaus

¹ dass für die zoologie, zumal für thiergeographie, meine untersuchungen nicht ohne einige ausbeute geblieben sind, davon möge man sich ausser anderem an dem s. 278 (nachweis der oryxantilope auch für die heutige fauna Arabiens, die von der des 6. nachchr. jahrhunderts bei der abgeschlossenheit dieser halbinsel, kaum verschieden sein kann) wie s. 396, anm. 1 (nachweis des bären für die abesinische fauna noch im 4. nachchr. jahrh.) ausgeführten überzeugen.

mittheilt, im gegentheil, dass man sich erst dann über vieles selber klarer wird, wenn man es andern klar zu machen gezwungen ist. Und ist es nicht eine herrliche aufgabe für orientalisten, von der fülle von altehrwürdigem, wissenswerthem, interessantem und schönem, was das alte morgenland in sich birgt und was sich nur wenigen eingeweihten erschliesst, auch andere kosten zu lassen und so das allgemeine wissen mit neuen schätzen zu bereichern und von unzähligen leider noch allzusehr verbreiteten irrthümern, die aus jetzt längst veralteten quellen noch stammen, zu befreien? Wenn dazu mein buch auch nur ein weniges beigetragen, dann habe ich nicht umsonst gearbeitet.

Der verlagshandlung spreche ich für die an ihr gewohnte bereitwillige unterstützung der orientalischen studien, die sie auch meinem so schön von ihr ausgestatteten buche hat angedeihen lassen, die dankbarste anerkennung aus. Den freunden aber, deren namen meine arbeit schmücken, und von denen der eine als mein erster lehrer im arabischen mich hauptsächlich zu der richtung geleitet, als deren vertreter ich mich oben genannt habe, der zweite mir in uneigennützigster aufopferndster weise hier anhänger für dieselbe hat gewinnen helfen und der dritte mir während langer jahre, in Leipzig, meiner vaterstadt Ansbach, in München wie zuletzt in seiner schönen heimat ein fast unzertrennlicher freund und studiengenosse gewesen — ihnen sende ich zum schluss innigsten gruss in die ferne.

München, den 27. Februar 1879.

Der Verfasser.

#### Inhaltsverzeichnis.

Seite. 1--13

354 - 356

#### Einleitung.

Geschichte der thiere gehört mehr ins gebiet der hist.-philol. disciplinen als der zoologie (1). Wichtigkeit für die culturgeschichte. Victor Hehn (2). Die wilden thiere. Indogermanische sprachvergleichung (3). Mythologie (4). Arbeiten über die fauna Palistina's (5 und anm.). Die arabische, babylassyrische und äthiopische literatur (6). Semitische sprachvergleichung. A. v. Kremer und die ursitze der Semiten (7). Thiergeographie der semitischen länder (8). L. K. Schmarda (9), A. Murray (10), R. Wallace (11). Endresultate für die zoologisch-geographische bestimmung hauptsächlich Arabiens-

I. Die säugethiernamen der Araber im 6. jahrh. 17-341 u.

Altertümliches gepräge des arabischen (17. 19, anm. 1). Grund davon (18). Berührungen der alten Aegypter (19 f.), Assyrer (20 f.), Hebräer wie Griechen und Römer (22) in vorchr. zeit mit Arabien. Ptolemäus (22). Das 6. nachchristl. jahrh. (23). Die spätere zeit; nichtsemitische lehnwörter (23 f.). Die poetische literatur der Araber vor Muhammed (24 f.). Chronologische aufzählung der 75 berühmtesten dichter dieser periode (26—31)<sup>2</sup> Einiges über die altarabischen stämme (31 f.). 3 Die echtheit der altarabischen gedichte (33). Die traditionssammlungen (34). Lexikalische sammlungen der Araber (35). Zoologische

<sup>1</sup> dazu nachzutragen s. 113, anm. 3 (Tristram); s. 216, anm. 2 (Wood); s. 280, anm. 1 (Thomson) und s. 391, anm. 3 (Conder).

<sup>2</sup> dazu orthographische verbesserungen von Prof. Loth s. 345, anm. 2 (auf s. 346 unten).

<sup>3</sup> dazu weiteres s. 345, anm. 2.

Seite. 36--226

werke der Araber (36. 38). Arabische tractate über thiernamen vom sprachlichen standpunkt aus (37 und anm.). Die thiernamen im vulgärarabischen (39). Eigennamen (39 f.). Geographie Arabiens (40 ff.; literatur darüber 41 anm.).

System der naturgeschichte Kazwînî's (42—44. 139. 287. 334 f. 340). Darin III. (die thiere), c. die lastthiere:

- 1. das Pferd (44—112). Sprach- und culturgeschichtliches (44—48, 54, 420 ff.). Die namen (49—54) und epitheta (55—110) des pferdes im altarabischen. Excurse: a. über assyrische grammatik (69, anm. 3). b. syrisch L. \*\* (72, anm. 3). c. die wettrennen bei den Arabern (79 f.). d. syrisch L. (109, anm. 1). Eigennamen von pferden, vergleiche mit andern thieren in der poesie, sonstige notizen (110 ff.).
- 2. das Maulthier (112-117). Sprach- und culturgeschichtliches (112-114; 115 unten -- 116 f.). Belegstellen (114 f.).
- 3. der Esel (117—126). Sprach- und culturgeschichtliches (136—139). Arabische namen (119—123, 125 f.).
- 4. der Wildesel (126-139). Arabische namen und belegstellen (127-135, 124). Namen für rudel, körpertheile etc. (135 f.). Sprach- und culturgeschichtliches (136-139). (weiter in Kazwini's eintheilung) d. die wiederkäuer:
- 1. die Kamele (139-220). Namen (139-150, für die verschiedenen alterstufen 150-158) und epitheta (158-195, 205 im altarabischen. Excurse: a. die terminologie Asma'i's (139, a. 5, dazu 279). b. nadelöhr im orient (145, a. 1). c. die namen

für den kamelhengst im altarabischen (147, anm. 1). d.

- ursprünglich nomina (181, anm. 1). 3 e. farbennamen unter den kamel- und pferdepithetis (193, anm. 3). Namen der körpertheile des kamels (196–198); schlachten, melken etc. (199 f.). Namen für kameltruppe (200 f.); verschieden je nach der heimat benannt (201 f.); pflanzen, die sie fressen (202 f.); sonstiges (203–205). Krankheiten der kamele, ungeziefer etc. (205–208). Allgemeine eigenschaften; preis der kamele im mund der Araber (208 f.). Sprach- und kulturgeschichtliches über das kamel (209–220).
- 2. das Rindvich (221—228). Allgemeines (221 f.). Die arabischen namen (222—226). Uebertragung von solchen namen auf das antilopenwild (die sog. wildkühe der Araber),

<sup>1</sup> dazu nachzutragen s. 419.

<sup>2</sup> zu s. 139, anm. 4 beachte den nachtrag s. 221, anm. 1.

<sup>3</sup> vgl. dazu Dietrich, Abh. z. hebr. Gramm. (Leipz. 1846), s. 145 ff. u. 163 ff.

Seite.

bei Kazwini 3. bakar al-wahs (226—228). Excurs: die beweise 227—309 für ass.  $rimu = \text{wilder ochs}^{u}$  (227, ann. 1).

- 4. der Büffel (229).
- 5. die Girafe (230 f.). Excurs über die lage des landes Punt (231).
  - 6. die Schafe (die altarabischen namen 232-242).
- 7. die Ziegen (243-251). Die altarabischen namen (243-249). Sprach- und kulturgeschichtliches über schafe und ziegen (249 f.).
- 8. die Moschusthiere (251-253). -- Excurs: die zoologische eintheilung sämmtlicher wiederkäuer, hauptsächlich aber der antilopenarten (251, anm. 3).
  - [9. der Bergbock (253). Hier im zusammenhang:]

die Antilopen und Steinböcke (254-287): A. die Antilopen, 1. die sog. wildkühe und die oryxantilope (254-268. 436 f. 446.). Allgemeines (254 f.). Namen (256-260), übertragungen (261-264) und epitheta (264-267), endlich rudelnamen (267 f.) im altarabischen. 2. die gazellen (269-278): allgemeines (269 f.); namen (270-274) und epitheta (275-278). — Resultat für die thiergeographie (278). B. die Steinböcke (279-287). Allgemeines (279 f.); excurs: אַרָּאַ nicht hirsch. sondern steinbock (280, anm. 1)! Die namen (280-283. 286), epitheta (284 f.) und übertragungen (285) im altarabischen.

- (weiter in Kazwînî's eintheilung) e. die wilden thiere: 1. der Löwe (287—294). Die gewöhnlichen namen im altarabischen (287 ff.). Excurs: einige dem urindog, wie ursemitischen gemeinsame kulturwörter,² und die erklärung dieser erscheinung (289 ff.). Die epitheta des löwen im altarabischen (292 ff.).
- 2. der Pardel (294—299). Die namen leopard und panther (294, anm. 2).
- 3. der Gepard (299-301). Excurs: der Gepard im Physiologus (300, anm. 2).3
  - 4. der Bär (301-303). Excurs: das kurze u und die verba
- im syrischen (301, anm. 4).
  - 5. der Schakal (303-306, daselbst die epitheta s. 304 ff.).
  - 6. der ibn âwâ (306 f.).
  - 7. die Hyäne (307-309, daselbst die epitheta 308 f.).

<sup>1</sup> dazu s. 19 f. und s. 386, anm. 1.

<sup>2</sup> vgl. dazu s. 414 f. und 439 f. wie auch den aufsatz Dr. Furtner's Arier und Semiten im Ausland 1879, no. 18 (s. 355 ff.); der dort besprochene vortrag von mir wird vollständig im Corresp.-bl. des anthrop. vereins erscheinen.

<sup>3</sup> dazu die übersetzung des artikels Kazwini's s. 341.

Seite.

- 8. der Fuchs (310 f.). Excurs: sanskrit grijāla, pers. 310—344 sajāl "schakal" (311).
  - 9. der Hund (311-314).
  - 10. die Katze (314 f.).
  - 11. die Wildkatze (316-319).
- 12. das Schwein (319—320); zu غو (s. 320) ist das auf s. 283 erwähnte ass. apparru (allerdings mit einem fragezeichen), zu خنزير (s. 319) ass. humsiru (s. 301, anm. 2) mit doppeltem fragezeichen aber trotzdem erwägender vergleichung empfohlen nachzutragen.
  - 13. des Hase (321 f.). Excurs: der Klippschiefer (322).
  - 14. der Wüstenluchs (322 f.).
- 15. der Elefant (324—327). Excurs: a. der schwarze obelisk Salmanassar's II (324, a. 1. 443 f.). b.  $\dot{\epsilon}\lambda\dot{\epsilon}\varphi\alpha\varsigma$  (326, a. 1 und hierzu die nachträge 442 f.).
  - 16. das Nashorn (327-329).
  - 17. der Affe (329-331).
- 18.—21. Wiesel, Taubenwiesel, Eichhörnchen (ohne belegstellen) s. 331.
  - 22. -25. vier fabelhafte thiere (332 f.).
- 26. der בְּחַמֵּנִּר, der antholops des Physiologus (333). Bei Kazwînî unter den vögeln:

Die Fledermaus (334 f.) und unter den reptilien (al-hawamm):

- 1. der Stinkmarder (335 f.)
- 2. die Mäuse und Ratten, sieben arabische namen mit ihren belegstellen (336-338) und als achter das fabelhafte thier samandal, der salamander des Physiologus (338 f.).
  - 3. der Igel (339 f.).

Als beschluss des systems Kazwînî's statt des s. 36 versprochenen artikel Damîrî's der artikel

Gepard aus Kazwînî in deutscher übersetzung (341).

#### Anhang: Die säugethiernamen der sog. himjar. inschriften. 342-354

Historische, sprach- und kulturgeschichtliche vorbemerkungen: Das sabäische reich in Südarabien (342). Die Sabäer in der völkertafel (343; hierzu anm. 3. excurs: die Kuschiten der bibel. Die nichtsemitische vorbevölkerung (344). Das

<sup>1</sup> das s, wofur ja allerdings z zu erwarten wäre, könnte durch eine an assimilation an den harten hauchlaut zu anfang des worts zu erklären sein, in quadriiteris nicht ohne analogien.

Seite. 345-399

sabäische reich in der vorchristl. zeit (345). Der dammbruch von Ma'rib (345 f.). Die wanderung südarab, stämme im 2 jahrh. n. Chr. (345, anm. 2). Das himjarische königreich und die fernere geschichte Südarabiens bis zur muhammedanischen eroberung (346 ff.). Joktan und Kachtan (348, anm. 1). Philologisches material zur kenntnis des südarabischen ausser den inschriften (349 f.). Tabelle für die verwandschaftliche stellung sämmtlicher südsemitischen sprachen (351).

Die inschriftlich erhaltenen säugethiernamen (352-354).

Gesammtüberblick über die fauna Arabiens in den ersten jahrhunderten nach Chr.

354--358

II. Die säugethiernamen der Aethiopen oder die fauna von Abesinien nach den denkmälern der Ge'ez-literatur.

361-400

Charakter der fauna der asiatischen gegenüber; übertragungen von thiernamen (361). Excurs: ps. 91, 13 in der alex. übersetzung und den aus ihr geflossenen versionen (361, anm. 2). Ueberblick über die äthiopische literatur, so fern sie für thiernamen in betracht kommt (362-379). Die äthiopische bibelübersetzung (363). Griechische und andere lehnwörter bei thiernamen (363-367). Die neueren für die abesinische fauna wichtigen reisewerke (364, anm. 1). Das buch der jubiläen (368). Assyriologisches (zumbu und zibbatu); nachträge zum äthiopischen lexicon aus dem amharischen und der äth. literatur des mittelalters (368, anm. 1). Das buch Henoch (369 f.). Der Physiologus (370). Uebersicht über die 1. periode der äth. literatur, 4.-7. jahrh. (370, anm. 4).1 Die mittelalterliche literatur der Abesinier (371-378): äthiop. originalwerke (371-373); übersetzungen aus dem arabischen (374 ff.). Elefantennamen (374-376). Indische culturentlehnungen (377, anm. 3).

Sprachliche übersicht über die äthiop. säugethiernamen (379-394). Der μονοχέρως der Alexandriner (382, anm. 1). Die sieben antilopennamen Deut. 14, 5 nach sämmtlichen altorientalischen bibelübersetzungen (391, anm. 3). Zusammenfassungen der lehnwörter unter den äth. säugethiernamen (394 f.) Sprachvergleichender überblick über die bisher behandelten thiernamen des ge'ez (395-399). Excurs: der bär für die abes. fauna pachgewiesen (396, apm. 1). Ueberleitung zum ursemitischen theil (399 f.)

<sup>1</sup> hissu (und zugleich zur vorede von Dillmann's äth. Chrest.) nachzutragen Ed. König's übers. des buchs Baruch u. der regeln des Pachomius in d. Th. Stud. u. Krit. (1877, s. 818 ff. Baruch; 1878, s. 823 ff. Pachomius).

Seite. 401-472

III. Die den Ursemiten bekannten Säugethiere nebst rückschlüssen aus der für sie erschlossenen fauna auf ihre ursprünglichen wohnsitze.

401-417

Aufzählung der ursem. namen derselben (401—405). [Excurs: s. 403, anm. 2 ass. inzu. — s. 404, anm. 1 ass. kabšu]. Die Ursitze der Semiten: A. von Kremers aufstellung und beweisführung (406 f.). [Excurs: Sumir = Südbabylonien (407, anm. 1)]. Meine aufstellung und beweisführung: westl. von

Holwân (408—423). [Exc. خُع = oryantilope, weitere beweise (410, anm. 1)]. Die indog. sprachvergleichung; bestimmung der ursitze der Indogermanen für Asien durch den nachweis von kulturwörtern, die sowohl dem ursem. wie indog. gemeinsam waren (413 ff., darin nachweis für urs. harûdu gold s. 415 anm. 1). Wichtigkeit der sumer. und ägypt. philol. für kulturgesch. und sprachvgl. forschungen (415 f.). Schlusswort (416 f.) [Excurs: löwe, weinstock, pferd den Sumeriern unbekannt (416, anm. 1)].

#### Nachträge.

418-451

Darin der Excurs über die sprachl. stellung der hamit sprachen (448-451).

#### Register.

452-472

Allgemeines sachregister (452—460). — Säugethiernamenregister (460—463). — Arabische Personennamen (463—466). — Arabische stamm- und ortsnamen (466—468). — Autorenregister (468—471). — Bibelstellen und ass. citate (472).

#### Einleitung.

Die existenz und die geschichte der thiere ist so eng mit der des menschen vom frühesten altertum bis auf unsere tage verbunden, dass es rein undenkbar erscheint, sieh den herrn der erde, solang er auf ihr weilt und sie beherrscht, ohne die ihn umgebende thierwelt vorzustellen. Und wie es als eine der interessantesten aufgaben des menschlichen geistes angesehen wird, unsere eigene geschichte bis ins graueste altertum, ja bis zur wiege der menschheit zurückzuverfolgen, so ist es in folge dessen nicht minder anziehend zu erforschen, wie zu allen zeiten die geschichte der thiere, ihrer verbreitung und wanderungen in der alten welt wie später mit unserer eigenen geschichte schritt hielt und damit verknüpft war.

Während die zoologie es zunächst mehr mit der wissenschaftlichen durchforschung und beobachtung des anfangs- und endpunctes der uns vorliegenden thierentwicklung, nemlich den fossilen und den jetzt existirenden gattungen, mit ihrer einreihung in den gesammten naturorganismus und den damit zusammenhängenden fragen zu thun hat, so ist es in erster linie die historisch-philologische wissenschaft, die uns aut den bahnen, die wir hier (bei durchforschung der in der mitte jener zwei puncte liegenden geschichte und geographie der thiere; zu wandeln haben, als sicherer führer dienen muss. Freilich kann sie die hilfe der zoologie auf diesem gebiete nie ganz entbehren, ohne in gefahr zu sein, auf irrwege dabei zu gerathen. Für eine tiefere betrachtung des culturlebens der völker des altertums, ihrer auffassung der natur, ihrer bildungsstufe und ihrer empfänglichkeit für die poesie, kurz ihrer gesammten geschichte, besonders auch für die bestimmung der ursprünglichen wohnsitze ganzer nationen der alten welt. ist Hommel, thiernamen.

es von nicht zu unterschätzendem werth, aus ihren literaturen ein bild der ihnen bekannten thierwelt zusammenzustellen, der namen, die sie ihnen gaben, der eigentümlichkeiten, die sie an ihnen beobachteten, und der mancherlei notizen, die sie von den erst im lauf ihrer geschichte ihnen bekannt gewordenen thieren uns hinterlassen haben.

Besonders in neuester zeit hat man mit grossem erfolge dieses für die culturgeschichte so wichtige feld der philologischhistorischen wissenschaft zu bebauen begonnen; ich brauche nur an das békannte buch Victor Hehn's: "Culturoflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Europa"1 zu erinnern, ein werk, das zugleich so anziehend und fesselnd geschrieben ist, dass es jeder gebildete überhaupt, der für die culturgeschichte des altertums interesse hat, mit spannung und genuss lesen wird. "Historisch-linguistische Studien" hat der verfasser dem titel seines buches als erklärung hinzugefügt; es ist dasselbe aber auch mit kenntnissen in der zoologie und botanik, wie man sie bei einem historiker und philologen selten finden wird, geschrieben. Und wie sehr sich einzelne stimmen aus dem naturwissenschaftlichen lager auch dagegen ereifern wollen, dass nun plötzlich in einem zweige ihrer wissenschaft die philologie ihre lehrerin werde: es bleibt dennoch eine neue, glorreich errungene wahrheit, die auch immer mehr anerkannt wird, dass für die geschichte der thiere und ihre ältesten wanderungen die historische philologie im verein mit der sprachvergleichung (nie aber letztere allein) die erste und wichtigste stimme zu führen und hier der zoologie, allerdings nie ohne deren beihilfe, den weg zu zeigen hat. Ich stimme hier mit einem bedeutenden naturforscher überein, der in seinem werke "Geschichte der Zoologie" sagt2: "Die Geschichte der Zoologie ist nur aus einer allgemeinen Geschichte der Cultur zu verstehen" und der trotz seiner grossen historischen und philologischen kenntnisse es oft genug in der ersten vom altertum handelnden hälfte seines buches bedauert, als naturforscher nicht noch mehr als er es that und thun konnte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. aufl., Berlin 1870; 2. aufl., Berl. 1874.

 $<sup>^2</sup>$  J. Victor Carus, Geschichte der Zoologie (München 1872), vorrede s. V.

die alten und ältesten quellen in ihrer ursprache haben benutzen zu können. Wenn Carus dies von der geschichte der zoologie, also der wissenschaftlichen beschreibung der thiere sagt, um wie viel mehr muss es nach dem obigen von der geschichte der thiere selbst gelten?

Das angeführte buch von Hehn behandelt zunächst nur die dem classischen altertum bekannten thiere und weist vermittelst der geschichte und der resultate der indogermanischen sprachvergleichung ihre frühesten spuren im orient nach. Im grossen und ganzen sind hier die hausthiere und culturpflanzen der indogermanischen völker, deren hauptstrom im lauf der geschichte sich ja doch nach Europa ergoss, vereinigt: aber nicht allein die hausthiere, jene treuen diener und genossen des menschen, kommen für uns hier in betracht: ein für die culturgeschichte nicht minder wichtiges moment bilden die im freien und in der wildnis lebenden thiere, die in den ältesten zeiten seine aufmerksamkeit auf sich zogen, ihn zu poetischen vergleichungen einluden, ihm als jagdbeute willkommen erschienen und ihn als grimmige feinde und verfolger schreckten. Nur zu wünschen wäre es, dass auch diese in der gleichen weise von der kundigen feder Hehn's noch behandelt würden.

Nur kurz zu erwähnen und bei weitem nicht in dem mass wie Hehn's werk hieher gehörig sind die arbeiten der sprachgelehrten, die es sich zur aufgabe gestellt, uns die indogermanische grundsprache zu erschliessen, diese aufgabe aufs glücklichste gelöst und gelegentlich auch auf die wichtigkeit der hier vorkommenden thiernamen hingewiesen haben. Es sind dies vor allem Adalbert Kuhn, Förstemann, Grimm, Pictet, Bacmeister, Fick u. a. Für unsere zwecke möchte ich hier hauptsächlich auf die bekannten "origines indo-européennes" Pictet's 1, auf Max Müller's "chips from a German workshop" 2 und auf die am schluss des in Carus' Geschichte der Zoologie noch nicht aufgeführten, weil erst nachher erschienenen buches Aug. Fick's "Die ehemalige Spracheinheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paris 1859.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> II 42, 1st edition (II 36 in der deutschen unter dem undeutschen titel "Essays" erschienenen übersetzung).

der Indogermanen Europa's" befindlichen zusammenstellungen den leser aufmerksam machen. Eine geschichte der thiere der indogermanischen mythologie hat Angelo de Gubernatis geschrieben Da bei den ursprünglich monotheistischen Semiten — einige ansätze, die alle auf fremde einflüsse zurückgehen, ausgenommen — von einem eigentlichen mythos keine rede sein kann , so kommt diese seite der thiergeschichte für unsre zwecke vor der hand weniger in betracht, und ich verspare mir eine besprechung dieses anregenden buches auf eine andere gelegenheit.

Wenn auf dem indogermanischen gebiet trotz dieser verdienstvollen arbeiten immer noch viel zu thun übrig ist 7, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Göttingen 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> so nennt sein werk in der vorrede der verfasser selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Die Thiere in der Indogermanischen Mythologie" aus dem engl. übersetzt von M. Hartmann. Leipzig 1874. (Das original erschien im jahr 1872.)

<sup>4</sup> vgl. Magaz. f. d. Lit. des Ausl. 1876. s. 495 f., wo ich meine ansicht über die ursprüngliche religion der Semiten kurz entwickelt habe. Die ausführungen Baudissin's (Studien zur Semit. Religionsgeschichte, Heft 1, Lpzg. 1876) enthalten keine zwingenden beweise gegen die annahme eines ursprünglichen monotheismus bei den Hebräern.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> so geht der gesammte babylonisch-assyrische götterkreis in seinem ursprung auf das alte nichtsemitische culturvolk der Sumerier (Akkadier) zurück, wie dies die sumerischen namen dieser gottheiten darthun (Ea. Marduk, Sin, Istar u. s. w.; auch die stadtnamen Asur, urspr. A. USUR "wasserebene", vgl. II, R. 46, 2 c. d., Nineve, urspr. NI. NA'. A "götterwohnung", vgl Asarh. IV, 50 Ni-na-a neben Ni-nu-a und IV.R. 15, 22+33 b., wo NA' durch mailu erklärt wird, und Bab-ilu, wörtliche übersetzung des sumerischen KA. DINGIRRA "pforte Gottes", woneben noch der alte name DIN. TIRRA "wald des lebens" vorkommt, sind nichtsemitischen ursprungs, und meinem freund Dr. Friedrich Delitzsch gebührt das verdienst, dies zuerst von Asur und Nineve erkannt zu haben).

<sup>6</sup> das gelehrte, eine fülle neuen wissenschaftlichen materials enthaltende buch Goldziher's "Der Mythos bei den Hebräern" (Leipz. 1876) ist in seinen schlussfolgerungen als durchaus verfehlt zu betrachten. Auch Max Müller scheint sich in letzter zeit bei seinen religionswissenschaftlichen forschungen auf allzu hohe und schlüpfrige pfade begeben zu wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> um nur eins hervorzuheben: wie wichtig wäre z. b. eine zusammenstellung aller im Rig-Veda sich findenden thiernamen und der (nicht

sind dagegen die semitischen sprachen, die für die alte cultur ein mindestens ebenso wichtiges interesse darbieten, nach dieser seite hin fast noch ganz unausgebeutet. Nur für die fauna Palästina's und die im alten testament vorkommenden thiernamen haben wir gute und umfassende arbeiten! Aber

blos mythologischen) züge, die bei ihnen vorkommen - eine arbeit, die natürlich nicht blos eine ausschreibung aus Grassmann's lexicon sein darf, die aber jetzt mit hilfe dieses und des Petersburger wörterbuchs sowie der leichtzugänglichen textausgaben von Max Müller und Aufrecht wahrlich nicht allzuviel zeit und mühe kostet - und dann eine vergleichung der sich daraus ergebenden resultate mit den für das urindogermanische erschlossenen thieren! Die blossen resultate der sprachvergleichung ohne philologisch-historische forschungen können auf diesem gebiet nun und nimmermehr ausreichen. Hehn und v. Kremer, dessen hiehergehörige studien wir weiter unten besprechen, haben wol die hier allein richtigen bahnen für immer vorgezeichnet. Vgl. auch das wahre und wichtige wort von Carus (a. a. o., s. 10): "Nach beiden Richtungen hin verdient der Gehalt der ältesten Sprachen an Thiernamen von der Geschichte der Thiere sorgfältiger geprüft zu werden." (Diese beiden richtungen sind nemlich 1. geographische verbreitung einzelner thiere und 2. ursprung der hausthiere), wozu er noch folgende anmerkung schreibt: "eine Vergleichung sämmtlicher im Wortschatz einer Sprache enthaltener Thiernamen, welche nicht in eine Geschichte der Zoologie, sondern in eine Geschichte der Thierwelt gehört, würde auch ausser den oben erwähnten Vortheilen noch andere bieten, so das kürzere oder längere Zusammenbleiben einzelner Völker und damit deren Urgeschichte aufklären helfen." Den letzteren wichtigen satz, den von Kremer für das semitische auszuführen begonnen und der auch von den Indogermanisten nicht oft genug nachgesprochen und beherzigt werden könnte, möchte ich zugleich als motto und leitenden grundgedanken dieser meiner vorarbeiten zu einer "Geschichte der Thiere bei den Semitischen Völkern" betrachtet wissen.

¹ hieher gehört vor allem "S. Bochart, Hierozoicon, sive bipartitum opus de animalibus S-Scripturae etc. opera et studio Dav. Clodii. Francof. ad Moen. 1675", ein buch, das neben vielem andern nicht blos eine vollständige übersicht der im alten test. erwähnten thiere, sondern auch eine grosse anthelogie aus den damals blos in handschriften vorhandenen werken der arabischen zoologen (bes. aus Demîri und Kazwînî) gibt, aber trotz der fülle der in ihm niedergelegten für jene zeit staunenswerthen gelehrsamkeit eben doch heute veraltet ist; ersetzt freilich ist es bis jetzt durch kein ähnliches besseres buch. Eine populäre, doch auf den neuesten resultaten der wissenschaft und auf persönlicher anschauung beruhende darstellung der thierwelt Palästina's und der anschaung beruhende darstellung der thierwelt Palästina's und der

der sprüchwörterschatz und die vorislamische poesie der Wüstenaraber, denen durch ihre abgeschlossenheit vom völkerverkehr eine altertümlichkeit und ursprünglichkeit der sitten, anschauungen und sprache geblieben, die uns in eine mehr als tausend jahre weiter zurück liegende periode zu versetzen scheint; die umfassende babylonisch-assyrische literatur, die uns in ihren historischen, zum theil von bildlichen darstellungen begleiteten denkmälern, wie nicht minder in denen mythologischen und lexicalischen inhalts, die thierwelt des Euphrat- und Tigrislandes, wie sie im zweiten und in der ersten hälfte des ersten jahrtausends vor Chr. war, klar und deutlich vor augen treten lässt; und endlich das in der Ge'ezsprache verfasste schrifttum der Abessinier, die bei ihrer wanderung von Südarabien nach Habesch ihre semitischen thiernamen auf die ihnen zum theil neue und fremde fauna des nordöstlichen Afrika's übertragen mussten — diese drei umfangreichen literaturen, zu denen man noch die aramäische (syrische) rechnen mag, obwol letztere wegen der beinahigen identität der syrischen mit der palästinensischen fauna nicht so wesentlich in betracht kommt, sie alle sind für die thiergeschichte der von den Semiten in der ältesten zeit besetzten territorien noch nicht systematisch ausgebeutet worden und versprechen schon jetzt der thier- und culturgeschichte des altertums reiche blüthen,

grenzenden semitischen länder füllt zum grossen theil den ersten band des 1875 in London (John Murray) erschienenen buches "Bible Lands" von Henry J. Van-Lennep (Part I. Customs, which have their origin in the physical features of bible lands: p. 196-207 the domestic animals. p. 208-245 the horse, mule, ass and camel, p. 246-264 the wild beasts, p. 265-286 the scavengers, p. 287-305 the birds of passage und p. 306-325 the reptiles and insects) mit vielen abbildungen. Ausserdem sind noch zu erwähnen: die gut und anziehend geschriebene "Biblische Naturgeschichte für Schulen und Familien. Herausg. v. d. Calwer Verlags-Verein." 6. aufl. Calw 1854 (seither in neuen auflagen erschienen), deren verfasser wahrscheinlich der bekannte Württemberger Barth ist: ferner die betreffenden artikel in dem jetzt erscheinenden Handwörterbuch des Bibl. Alterthums, her. v. Riehm (die säugethiernamen darin zum theil von dem durch sein werk "Die Säugethiere, Lpzg. 2. aufl. 1859" bekannten naturforscher Chr. Giebel in Halle), sowie viele excurse Wetzstein's in verschiedenen alttestam. commentaren Delitzsch's (so bes. im buch Hiob. 2. aufl. Luzg. 1876).

für eine der zukunft vorbehaltene ernte aber noch reichere früchte zu tragen.

Nach dem eben ausgeführten glaube ich auch hoffen zu dürfen, durch die folgenden studien wenigstens das zu beweisen, dass nicht blos die Indogermanen, sondern vor allem auch die Semiten für die frage, "welche Thiere den Culturvölkern zuerst bekannt wurden", zu befragen sind, "die Semiten, die für diese Seite des Naturwissens durchaus nicht begründend, kaum fördernd eingreifen", wie Carus in seiner nur aus dem kreis der indogermanischen sprachen und der indogermanischen ursprache genommenen "sprachlichen Begründung ältester Thierkenntniss" noch sagen musste 1, weil die semitischen sprachforscher bis dahin über diesen punkt vollständig geschwiegen hatten, wo sie schon längst, durch die arbeiten der indogermanisten angefeuert, hätten reden sollen.

Der rühmlich bekannte arabist, A. von Kremer, war es, der zuerst dieses neue gebiet für die semitische wissenschaft eröffnete in seinem aufsatz: "Semitische Kulturentlehnungen aus dem Pflanzen - und Thierreich 2." Dort hat er mit genialen strichen der semitischen sprach- und altertumswissenschaft den weg vorgezeichnet, den sie zu nehmen hat, um aus der vergleichung der verschiedenen thier- und pflanzennamen vereint mit der erforschung der fauna und flora der betreffenden länder und ihrer historischen entwicklung in denselben, die ursitze der Semiten zu bestimmen. Wenn ich auch, wie ich in einer andern, speciell der ursemitischen frage gewidmeten schrift zeigen werde, seinen ausführungen nicht immer beistimmen kann, und er leider das assyrische zu seinen forschungen nicht benutzen konnte, was zur richtigen bestimmung dieser fragen ganz unerlässlich ist, so bestätigt sich doch sein hauptresultat, dass Arabien nicht der ursitz der Semiten gewesen sein könne, durch die fortgesetzten sprachvergleichenden und zoologischhistorischen studien immer mehr, und wir sehen, dass jedenfalls die von A. von Kremer vorgeschlagene beweisführung der-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geschichte der Zoologie, s. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausland, bd. XLVIII, 1875, Januarheft, No. 1 und 2. (auch als besondere Broschüre erschienen, 8°, 70 ss., Stuttgart, Cotta 1875).

jenigen Schrader's 1 und Sprenger's 2 gegenüber die einzig richtige ist.

Wenn ich es nun zunächst unternehme, die säugethiernamen der Südsemiten aus der ältesten literatur derselben lexicalisch, aber mit stetiger rücksichtnahme auf sprachvergleichung, culturhistorische beziehungen und die neuere fauna der in frage kommenden länder zusammenzustellen, so ist es angezeigt, zuvor noch einen blick auf die bis jetzt vorliegenden arbeiten über die geographische verbreitung der thiere zu werfen und zu sehen, welchen thierregionen in ihnen die für uns in rede kommenden semitischen länder zugetheilt werden, und wie weit diese eintheilungen mit den freilich noch nicht überall hin abgeschlossenen resultaten der semitischen philologie in einklang stehen. Wo sich dabei differenzen finden, muss man, obwol die zoologie über die heutige fauna mancher dieser gebiete (so besonders Arabiens und Mesopotamiens) nicht genau unterrichtet ist, doch mit dem sofortigen corrigiren der von der zoologie bisher angenommenen tatsachen sehr vorsichtig sein; andrerseits besitzen wir sichere beispiele von im lauf der jahrhunderte in gewissen faunen vollzogenen änderungen. sonders sicher können wir dies an einigen thieren Palästina's und Aegyptens nachweisen, deren existenz daselbst im altertum bezeugt ist, die aber allmählich den menschlichen waffen unterlegen und nun ganz in diesen ländern verschwunden sind. In meinen späteren ausführungen bei den einzelnen säugethiernamen der Araber und Aethiopen wird sich öfter die gelegenheit bieten, auf diese und ähnliche fragen zurückzukommen und dieselben eingehender zu behandeln.

Die erste brauchbare und auf der höhe der neueren naturforschung stehende zoologische geographie hat der Wiener naturforscher Schmarda (damals in Graz) geliefert<sup>3</sup>. Das erste buch (Modalität und Causalität der Verbreitung der Thiere s. 1—93, wozu s. 94—222 die anmerkungen) besteht aus drei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Z. d. D. M. G., bd. XXVII, s. 397 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Sprenger, die alte Geographie Arabiens als Grundlage der Entwicklungsgeschichte des Semitismus, Bern, 1875 (besonders s. 293 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ludw. K. Schmarda Die geographische Verbreitung der Thiere, Wien 1853, 756 seiten 8° mit einer karte.

abschnitten: "Bedingungen des Thierlebens" (wärme, licht, luft, nahrung, vegetation), "Aufenthalt, Medium und Standort der Thiere" (wichtigkeit der plastik des bodens u. s. f.) und "Verbreitung der Thiere" (verbreitungsbezirke; die gesellig lebenden thiere: verschwinden und neues auftauchen gewisser thierarten u. s. f.). denen als überleitung zum zweiten buch ein kurzer abschnitt: "Faunen, zoologische Reiche; vikarirende Formen" (z. b. lama in der neuen, kamel in der alten welt) folgt, in welchem die eintheilung der erde in 31 zoologische reiche gegeben wird. Von diesen kommen 21 auf das festland, 10 auf die meere. Erstere behandelt nun ausführlich das zweite buch: Die Thierwelt des Festlands (s. 225-367 und s. 368-582 die anmerkungen) und letztere zehn das für uns gar nicht in betracht kommende dritte: die des Oceans. Aegypten 1 und die semitischen länder (das Euphrat- und Tigrisgebiet, Syrien, Palästina, Arabien und das von Aegypten durch Nubien, von Arabien durch das südende des rothen meeres getrennte Abessinien) fallen nach Schmarda's eintheilung in die Mittelmeerfauna und die hochafrikanische (V. und XI. zool. reich) und zwar so, dass Nubien und Abessinien wie der grössere südliche theil von Arabien (nördlich etwa durch eine nach oben sich wölbende bogenförmige linie von 25° N.Br. / 55° Ö.L. — 300 N.Br. / 650 Ö.L. begrenzt) zum zoologischen reich Hochafrika gehören. Zu beachten ist, dass die jene zwei faunen trennende grenzlinie (vom SW. Aegyptens = NW. Nubiens bis zum nördlichsten theil des persischen meerbusens laufend) beinah ganz mit der isotherme von 25° Cels. zusammenfällt, und dass Abessinien gegen süden zu von dem übrigen theil der hochafrikanischen region Schmarda's durch die isotherme von 300 Cels. (wärmeäquator) abgetrennt wird.

Murray's 2 eintheilung macht einen viel tiefern schnitt

¹ Aegypten, das seine älteste bevölkerung wie später Habesch von Asien aus bekam, und dessen sprache und sitte so vielfach mit semitischem sich berühren, muss nicht blos geographisch, der angrenzenden lage halber, sondern hauptsächlich deshalb, weil es fast dieselbe fauna wie Arabien aufweist, hier mit in betrachtung gezogen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Andrew Murray the Geographical Distribution of Mammals, London 1866, pp. 420, 40 mit 101 karten. Während Schmarda eine zoo-

durch obige gebiete, denn er theilt die erde in vier "great primary provinces", und zur ersten, der europäisch-asiatischen, rechnet er den nördlichen theil, zur zweiten, der afrikanischindischen, den südlichen theil der semitischen länder. Syrien 1. Aegypten und Nubien, sowie der theil Arabiens, der nördlich von 25" N. Br. (also immer noch einige grade nördlich vom wendekreis des krebses) liegt, gehören bei ihm zum zweiten district des europäisch-asiatischen reiches, dem mediterranischen: Arabien südlich jener linie und Abessinien (ohne Nubien) zum ersten district des afrikanisch-indischen reiches, "Africa south of the Sahara". Bei Arabien war ihm besonders massgebend Palgrave's "Journey in Central and Eastern Arabia" 1865: die schwierigkeiten einer genauen unterbringung Arabiens und Nubiens unter eines der zwei hier in frage kommenden reiche gesteht Murray selbst zu mit den worten: "The most difficult points in relation to this district are Nubia and Abyssinia, and the south of Arabia" (p. 307).

Der unterschied der eintheilung Schmarda's und Murray's für Aegypten und die semitischen länder ist demnach (abgesehen davon, dass bei Schmarda Nubien zum hochafrikanischen gebiet, dem bei Murray "Africa south of the Sahara" entsprechen würde, gehört, bei Murray aber zum mediterranischen) nur die grenzlinie, die beide durch Arabien ziehen, und die bei Schmarda einige grade N. Br. weiter nördlich als bei Murray liegt.

Einer der hervorragendsten englischen naturforscher der gegenwart, R. Wallace, hat jetzt einem umfangreichen werke,

logische geographie ist, so ist dies buch eine geographische zoologie, indem jede einzelne thierfamilie besonders durchgenommen wird und ihr immer eine karte ihrer verbreitungsbezirke beigegeben ist. Erst am schluss folgt eine kurze in tabellen zusammengefasste thiergeographie. Da wir auf dieses grundlegende, blos die säugethiere behandelnde werk öfter zurückkommen müssen, enthalte ich mich hier einer ausführlicheren beschreibung desselben, indem nur noch erwähnt sei, dass die einleitenden ersten fünf capitel (p. 1–50) die vorhistorische thiergeographie unseres erdtheils behandeln.

¹ so nenne ich in folgendem der kürze halber Syrien mit Palästina und den Euphrat- und Tigrisländern, da die fauna dieser aller, Aegypten und Arabien gegenüber, fast die gleiche ist.

worin er nach einer ausführlichen einleitung sowol eine "geographical zoology" wie eine "zoological geography" gibt, die von ihm schon im jahr 1859 1 adoptirte eintheilung Sclater's 2 zu grunde gelegt<sup>3</sup>. Der mehr mit grossen allgemeinen strichen zeichnende, die thierwelt des ganzen erdkreises gewissermassen mit einem weiten sichern blick überschauende verfasser theilt die erde in sechs grosse regionen, in die palaearctische, äthiopische (ganz Afrika südlich vom wendekreis des krebses nebst Arabien südlich von diesem wendekreis), orientalische (Vorder- und Hinterindien), australische, neoarctische (Nordamerika) und neotropische (Südam.) abtheilung ("region"); jede dieser abtheilungen hat vier unterabtheilungen ("subregions"), so dass wir also im ganzen 24 solcher "subregions" haben. Schon dadurch unterscheidet sich diese eintheilung vortheilhaft von der 21, resp. 31 zoologische reiche zählenden Schmarda's, dass sie diese 24 theile nicht so unvermittelt neben einander stehen lässt, sondern in grosse oberabtheilungen bringt und so nach weitertragenden gesichtspuncten anordnet, während auf der andern seite Murray in seinen zehn abtheilungen<sup>4</sup>, da jede derselben grösseren umfang hat, zu viel ungleichartige, wenn auch schliesslich verwandte thierfaunen in eine abtheilung zusammenwerfen muss 5.

Da, wie wir schon oben sahen, Wallace seine palaearctische und äthiopische abtheilung durch den wendekreis des krebses geschieden werden lässt, so ist letzterer bei ihm auch zugleich die grenzlinie der nördlichen und südlichen semitischen länder; Nubien, Habesch, und Arabien südlich von 23° N. Br. (also noch ein theil von Hidschâz mit Mekka, ein kleiner theil von

Wallace in "Ibis" Oct. 1859, dann im "Journal Proc. Linn. Soc." Febr. 1860 und die "Nat. Hist. Review" Jan. 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sclater (zunächst für die vögel) in "Proceedings Linn. Soc." vol. II, p. 130 (1857).

<sup>3</sup> Wallace, the geographical Distribution of Animals, 2 voll. London 1876, 80.

<sup>4</sup> siehe a. a. o., p. 304 (europäisch-asiatisches reich, 3 abth.; afrikanisch-indisches, 2 abth.; australisches, 3 abth. und amerikanisches, 2 abtheilungen).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vgl. allein Murray's "Africa south of the Sahara" (Africano-Indian province, no. 1). das bei Wallace zu vier verschiedenen "subregions" gehört (Ethiop reg., subreg. 1—4); und so bei den andern auch.

Nadschd, nemlich das gebiet des stammes Soleim, dann ganz Jamâma und 'Omân, sowie das eigentliche Südarabien, Jaman) gehören nach ihm zur ersten, den grössten theil des afrikanischen festlands umfassenden "subregion" der äthiopischen abtheilung, alle übrigen semitischen länder zur zweiten dem mediterranischen reich Schmarda's und Murray's entsprechenden "subregion" der palaearctischen abtheilung.

Wenn wir Nubien, das Schmarda und Wallace zur tropischen thierregion Afrika's ziehen, ganz aus dem spiele lassen, so sind die resultate der drei genannten forscher, was Aegypten und die semitischen länder anlangt, ziemlich übereinstimmend. indem bei allen dreien der theil von Arabien, der südlich vom wendekreis des krebses liegt, unbedingt zur tropischen thierregion Afrika's gehört, Aegypten dagegen wie das noch übrig bleibende nördliche Arabien nebst Syrien theile des mediterranischen thierreiches sind. Der streitige punct wäre also nur der streifen Arabiens, der etwa zwischen der isotherme von 25° Cels. (die grenzlinie Schmarda's) und dem wendekreis des krebses liegt, vorausgesetzt, dass wir das annehmen, worin jene forscher übereinstimmen. Wir werden aber im gegentheil sehen, dass die fauna Arabiens (vielleicht nur mit ausschluss des äussersten südrandes) bis zu den nördlichsten grenzen (den svrisch-palästinensischen gebirgen, der syrischen wüste, welche man zum theil noch zu Arabien rechnen kann, und dem Euphrat) eine einheitliche ist, die im ganzen und grossen mit der Aegyptens (Nubien natürlich ausgenommen) übereinstimmt und sich mit derselben durch das fehlen mehrerer characteristischer thierarten der nordsemitischen länder scharf von letzteren abhebt. So suchen wir den bären in alter zeit wie heute vergeblich in Arabien, ebenso den leopard und den wilden ochsen, welche alle auch in Aegypten fehlen<sup>1</sup>, in Palästina, Syrien und den

wo auf den altaegyptischen inschriften panther erwähnt werden, heissen sie stereotyp "panther des südens", weil sie den alten Aegyptern zunächst durch ihre äthiopischen feldzüge bekannt wurden. In papyrusrollen werden sogar die mesopotamischen leopardenfelle, die die Aegypter vom lande Punt (Südarabien) neben indischen waaren bezogen. "felle der panther des südens" genannt. Ueber den unterschied von panther (die gedrungener gebaute afrikanische species mit hellerer grundfarbe) und leopard (die asiatische species; gerade umgekehrt, aber falsch, Murray, a. a. o., p. 99) siehe später.

Euphrat- und Tigrisländern dagegen schon in den ältesten zeiten sich finden 1. Am schluss unseres überblicks über die arabische säugethierfauna wird darüber noch eingehender gehandelt werden, und es sei jetzt nur noch erwähnt, dass wir weder für die alte zeit noch für heute die grenze der mittelmeerfauna und der tropischen thierregion Afrika's quer durch Arabien ziehen dürfen; Aegypten und ganz Arabien sind eine unterabtheilung für sich, die zwar einen übergang von der palaearctischen region zur tropischen Afrika's bildet, aber doch der ersteren viel näher steht als der letzteren und nach meiner meinung unbedenklich noch der mittelmeerfauna einzureihen ist. Umgekehrt ist es mit Abessinien, das in seinen niederungen ganz die tropische vegetation und thierwelt, in seinen alpenländern dagegen die merkwürdigsten contraste aufweist, die uns manchmal in den norden Syriens zu versetzen scheinen; und doch ist Habesch entschieden zur tropischen fauna Afrika's zu stellen, was auch Schmarda, Murray und Wallace übereinstimmend gethan haben.

 $<sup>^1</sup>$  Die nachweise siehe später bei den artikeln dubb bär, namir leopard und  $gam\hat{u}s$  büffel.



## Die Säugethiernamen der Araber

im sechsten nachchristlichen Jahrhundert.

Mit einem Anhang:

Die Säugethiernamen der himjarischen Inschriften.

Die erstaunliche wortfülle der bilderreichen sprache des altarabischen, die ursprünglichkeit ihrer formen andern semitischen schwestersprachen gegenüber, von denen uns überreste aus viel älterer zeit erhalten sind, wie der uralte sprichwörterschatz, der uns die Araber in sitte und anschauung noch so erscheinen lässt, wie wir sie uns bereits jahrhunderte vor Chr. geb. zu denken haben, dies alles, begründet in der stillen grösse und naturwüchsigkeit der abgeschlossenen arabischen halbinsel und ihrer bewohner, lässt es uns wol verwinden, dass wir erst vom sechsten nachchristl. jahrhundert ab die literatur dieses merkwürdigen volkes kennen, dessen älteste gedichte und sprichwörter für die kenntnis der den Semiten in ältester zeit bekannten thiere wie für die etymologische erklärung der semitischen thiernamen mehr stoff an die hand geben als sogar das assyrische und hebräische. Es ist dies vielleicht ein in der ganzen weltgeschichte einzig dastehender fall, dass ein volk in mehr als 3000 jahren — denn noch heut haben die Beduinen dasselbe gepräge wie die in den historischen büchern des alten testaments geschilderten Wüstenaraber - so wenig sich in sitte und sprache verändert hat, als die söhne Joktan's und Ismael's. Nachdem einmal die ersten schwärme der Ursemiten von norden her in die arabische halbinsel sich ergossen, war mit der eigenart der letzteren wie mit der der semitischen nomaden, welche in sie einwanderten, zugleich die bedingung für dieses conservative und zähe festhalten an der alten lebensweise, dieses unbewusste bewahren der alten sprachformen mit einem schlage gegeben, und sogar die später nachziehenden Ismaeliten, deren sprache schon mehr eine dem althebräischen oder dem uns leider unbekannten altaramäischen ähnliche gewesen sein dürfte, konnten nicht viel rascheren fluss in die langsam und ruhig sich fortentwickelnde arabische sprache bringen, sie wurden mit nur dialectischen abweichungen der Hommel, thiernamen.

zunge dieselben Araber wie die früher eingewanderten Joktaniden. Fortentwickelt freilich hat sich das arabische immer. nur nicht in dem mass, wie etwa das aramäische, hebräische und assyrische, welche, nachdem die sie redenden völker früh in den strom der geschichte verwickelt und in ihm fortgetrieben wurden, notwendig auch rascher ihre alten formen abschliffen und, was gerade den formellen theil ihrer grammatik anlangt eher dem vulgärarabischen ähnlich sind. Eine eigentliche stabilität im strengen sinn des worts gibt es ja in keinem alten volksleben, in keiner sprache, und so sehen wir deutlich in der reichen entwicklung der stammbedeutungen, der ausbildung von vier- und fünfbuchstabigen zeit- und hauptwörtern, in der neuentstehung mancher grammatischer formen, die fürs ursemitische nicht nachweisbar sind, dass auch die Araber, dieses volk mit zügelloser phantasie und reichster erfindungskraft, schon vor dem auftreten Muhammad's bei allem festhalten des alten doch innerhalb gewisser grenzen weitergeschritten sind 1. Aber dennoch müssen wir das obengesagte wiederholt betonen, und wir finden auch durch alle nachrichten, die wir aus vorchristlicher zeit über die Araber haben, vollauf bestätigt, dass der gemeinsemitische grundzug, am alten und hergebrachten, sei es nun bewusst oder unbewusst, zäh festzuhalten, gerade bei ihnen in einem mass hervortritt, wie es bei keinem andern volke je der fall gewesen. Freilich sind es blos zerstreute nachrichten aus der ägyptischen, assyrischen und hebräischen literatur für die älteste zeit, aus den griechischen und lateinischen klassikern wie der syrischen literatur und den christlichen kirchenvätern für die vier bis fünf ersten jahrhunderte vor und nach Christus, aber doch genügen sie, in ein ganzes verarbeitet, zu beweisen, wie wenig sich die Araber seit ihrer einwanderung und ein-

¹ von der nachmuhammadanischen zeit, in welcher, meist auf nichtarabischem boden, der grösste theil der arabischen (besonders wissenschaftlichen und theologischen) literatur entstanden ist und in welche die eigentliche culturmission der Araber fällt, sehen wir für diese betrachtung überhaupt ganz ab; von da an geht die arabische sprachentwicklung, wie sie uns in der literatur vorliegt, mit ebenso raschen schritten vorwärts (ich sage, absichtlich nicht: ihrem verfalle zu) wie schen zwei jahrtausende früher das assyrische und hebräische.

gewöhnung in die nach ihnen benannte halbinsel im lauf der jahrtausende bis zu dem zeitpunct, wo wir sie selbst aus ihren liedern kennen lernen, verändert haben <sup>1</sup>.

Ins innere Arabiens ist nie ein diesem lande feindselig nahendes volk weder in alter noch in neuer zeit gedrungen 2 und so kamen auch die alten Aegypter nur von zwei seiten mit ihnen in berührung, nemlich einmal auf ihren feldzügen gegen die Cheta (Aramäer, Hethiter, die Chatti der keilinschriften), wo sie das gebiet der in und um die sinaihalbinsel wohnenden Beduinen streifen mussten 3, und dann auf ihren flottenfahrten nach Südarabien, dem lande Pa'unt 1 und

¹ vgl. Van-Lennep Bible Lands. I. p. 5: "Since that time (nemlich der zeit bis Christi geburt) the lands of the Bible have passed through various vicissitudes, and been overrun and occupied by many strange nations. Yet it is acknowledged that in no other portion of the globe have traditions, customs and even modes of thought, been preserved with greater fidelity and tenacity. This is the uniform testimony of all who visit the East (unter denen V. Lennep selbst eine nicht unbedeutende stelle einnimmt)". Wenn dies von der jetzigen zeit gilt, um wie viel mehr können wir es glaublich finden, dass wir in den Arabern des sechsten jahrhunderts nach Chr. ein ziemlich getreues abbild der Araber etwa des 15. jahrhunderts vor Chr. vor augen haben, zumal ja während dieses zeitraums Arabien, den äussersten südrand ausgenommen, ein von andern völkern abgeschlossenes und vom verkehr mit ihnen unberührtes land gewesen ist?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. seite 47, anm. 2.

³ diese nomadenvölker werden von den alten Aegyptern stets mit dem allgemeinen namen Shasu (d. i. hirten, beduinen) benannt; schon im anfang der XVIII. dynastie (Ahmes, Amenophis I., Tehutmes I. und II., d. königin Hatasu, Tehutmes III) werden uns solche Chetafeldzüge, auf denen die Pharaonen an arabischen stämmen vorüber müssen, berichtet, doch fehlt es uns leider noch an einer zusammenfassenden darstellung der berührungen der alten Aegypter mit den nördlich von ihnen wohnenden semitischen völkern aus der hand eines Aegyptologen, und gerade eine geschichte der XVIII. dynastie dürfte hierüber mehr licht verbreiten. So sind auch jedenfalls die Hyksos ("die Shasu-könige") wenn auch nicht allein Araber, so doch mit beduinenstämmen verbündete Philister und andere kanaanäische völkerschaften gewesen. (Beiläufig sei hier nur noch bemerkt, dass alle die sog. kanaanäischen völker, die vor dem volk Israel in Palästina sassen, Semiten waren, wie an einem andern ort ausführlicher gezeigt werden soll).

<sup>4</sup> zweisilbig und nicht Punt zu sprechen; ebenso ist -t hier nicht femininendung, da manchmal die variante Pa-untet vorkommt; ob da-

Noter-ta!. Es ist keineswegs gering anzuschlagen, wie wichtig für die kenntnis des alten Arabiens eine planmässige ausbeutung der aegyptischen inschriften nach dieser seite hin ist, und wie viel auch für die alte thiergeschichte und thiergeographie, wie für culturgeschichte überhaupt, dabei herausspringen muss.

Aehnlich ist es mit der assyrischen literatur; dass je ein assyrischer grosskönig in das innere Arabiens gedrungen, davon wird uns nie in ihr berichtet. Auch nach Südarabien scheinen

gegen hier  $p^{\alpha}$  der artikel ist, ist fraglich, da nie die andre variante, mit der der artikel geschrieben wird, vorkommt, immer blos das kleine viereck. Jedenfalls ist Sprenger's identification mit Punierland (siehe dessen Alte Geographie Arabiens, s. 296) sehr problematisch, so wahrscheinlich es ist, dass die ältesten vermittler des südarabisch-indischen handels phönizische kaufleute waren und die Aegypter nach ihnen die südküste Arabiens benannt hätten.

<sup>1</sup> d. i. "göttliches land". Dümichen in seiner "Flotte einer aegyptischen Königin", taf. II. gibt uns die abbildung eines schiffes der obengenannten königin Hatasu (anf. des 17. jahrh. v. Chr.), wo wir deutlich die in dem danebenstehenden text erwähnten handelsartikel abgemalt sehen. Die übersetzung, die ich einem freunde in Berlin verdanke, lautet folgendermassen: "Beladen waren die schiffe sehr hoch mit den wundern des landes von Pa'unt, allen guten hölzern von Noter-Ta, haufen von gummi des Anti, mit bäumen des grünen Anti, mit ebenholz auf reinem elfenbein (eingelegt), mit gold und silber des Amulandes, mit thešep-holz, und chesit-holz, mit ahmet (weihrauch?) und noter-senther-weihrauch und mesdemet-schminke, mit änäu-affen und gafi-affen (vgl. Skt. kapi, wovon auch κῆπος und hebr. kophîm lehnworte sind) und windhunden, mit häuten von panthern des südens (so heissen die panther stets auf den aeg. inschriften), mit bauern sammt ihren kindern, nimmermehr brachte etwas diesem gleiches irgend ein könig seit ewiger zeit." Amu-land ist Asien und speciell Palästina, Syrien und Mesopotamien; Noter-ta ("das göttliche land") halten manche für die Sinaihalbinsel und Nordarabien; vielleicht (und mir das wahrscheinlichere, ja sichere) ist es aber auch ein theil von Südarabien. -In Berliner und Londoner Papyrusrollen kommen ähnliche tributbeschreibungen vor: nimmt man nun noch die langen geographischen listen der Aegypter dazu, die zwar gut edirt, aber oft sehr gewagt und ohne historische forschung erklärt und aufs geradewohl, oft nur nach entfernt anklingender namensähnlichkeit mit geographischen namen uns aus dem alterthum bekannt identificirt wurden, so ist nach obenstehender probe klar, eine wie grosse ausbeute die aegyptische literatur für die erforschung der ältesten zustände Arabiens noch geben wird.

die Assyrer nie oder wenigstens nicht oft | gekommen zu sein, obwol es zur see für sie ebenso leicht wie für die Aegypter möglich war; phönizische kaufleute mögen dagegen um so öfter von Südarabien nach der Euphrat- und Tigrismundung gefahren sein und das prunkliebende Babylon mit ihren luxusartikeln versehen haben. Sicher ist nur, dass die Assyrer mit den im norden wohnenden Beduinenstämmen in zahlreiche berührungen kamen. Das ausführlichste document hierüber ist wol der arabische feldzug des Asurbanibal (regierte 668-626) gegen die von Aribi, Kidri und die Nabatäer (Asurb. Cyl. A, col. VII, 97 ff.). Wir ersehen daraus wie aus andern historischen inschriften der Assyrer, dass bereits damals die nordgrenze Arabiens von al-'Arîsh (Rhinocolura) nach der südspitze des todten meeres, von da in nordöstlicher richtung bis nah an Palmyra, dann östlich nach dem Euphrat hin und diesem entlang südöstlich bis an den persischen meerbusen gieng, so dass also die grosse wüste im norden, die man später je nach ihrer angrenzung bâdijata 'l-'Irâki, 'l-G'azîrati, 'š-Ša'mi (syrische, mesopotamische und irakische wüste) nannte, ganz von nomadisirenden Beduinen durchzogen war wie noch heutzutage. Ja selbst der südliche theil von Mesopotamien (heut al-'Irâku 'l-'Arabî) wurde nicht blos erst zu Xenophon's und Strabo's zeit von arabischen horden ("Αραβες Σκηνῖται) wie es jetzt noch geschieht durchstrichen<sup>2</sup>, sondern bereits im 8. und 7. vorchristl. jahrhundert können wir arabische Beduinen dort aus den assyrischen inschriften (z. b. aus Sargon und Sanherib) nachweisen 3.

<sup>&#</sup>x27;vgl. die Khorsabadinschrift Sargon's (722—705) z. 27 madattu sa Pirhu sar Musuri, Śamśi sarrat mat Aribi, It'amara Śabahai, hurasa, isbi kurra, śuśi, gammali amhar d. i. "den tribut Pharao's des königs von Aegypten, der Šamsijja, königin von Arabien, des It'amara des Sabäers (arab. Sabā, hebr. Šebā), nemlich gold, kräuter des ostlands (weihrauch? oder gummiharz?) sclaven, pferde, kamele nahm ich in empfang."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anabasis I, 5 und Strabo XVI, p. 739; vgl. auch Plin. H.N. V, 20 f. und Tac. Ann. XII, 12.

<sup>3</sup> vgl. Khorsab. z. 18 und 19, wie z. 126; Sanh Bellino z. 15 ff. Die dort mitgenannten Nabatäer sind ebenfalls arabische nomaden, die sich von dem in der Sinaihalbinsel wohnenden und später von Asurbanibal

Die erwähnungen der Araber im alten testament kann man am besten aus Arnold's 1 und Schrader's 2 zusammenstellungen ersehen, und ebenso gibt C. L. Grotefend<sup>3</sup> einen hübschen überblick der kenntnisse über Arabien, die in den griechischen und lateinischen schriftstellern uns entgegen-"Das unsterbliche werk des Ptolemäus" hat uns Sprenger, so weit es von Arabien handelt (lib. VI, cap. 7) in einem buche 4 commentirt, das überhaupt eine fülle von material für die erforschung der geographie und culturgeschichte des vorchristlichen Arabiens an die hand gibt, obwol Ptolemäus Arabia felix nur so beschreibt, wie man es kartographisch zu seiner zeit 1. hälfte des 2. nach christlichen jahrhunderts) kennen konnte. Dies buch wird für eine noch der zukunft zu schreiben vorbehaltene "culturgeschichte und geographie Arabiens von ältester zeit bis zum 5. nachchristlichen jahrhundert" trotz seiner vielen falschen voraussetzungen, von denen es ausgeht, immer von grundlegendem werthe sein.

Mit anfang des 6. jahrhunderts endlich, also c. 120 jahre vor dem auftreten Muḥammad's, beginnt für uns die zeit, wo wir mehr licht über das leben und treiben, die geschichte und

bekriegten hauptstamm losgetrennt hatten und hier mit den Hauranbeduinen und den Hagaräern zusammengestellt werden. Diese gehören natürlich nicht zu den im südl. Mesopotamien nomadisirenden Arabern; zusammengefasst werden letztere unter dem namen Urbi, siehe Sanh. Bell. z. 13. — Alle diese notizen lassen sich durch ein eingehendes vergleichendes studium der assyr. historischen inschriften sehr vermehren, denn hier ist noch viel bis jetzt meist nur oberflächlich benutztes material zu durchforschen, und ich hoffe in nichtallzuferner zeit eine ziemlich vollständige zusammenstellung dieser berührungen, die zeit von Tiglat-Pilesar I. bis Asurbanibal (c. 1120—620 vor chr.) umfassend, geben zu können.

in Herzog's Realencycl. Artikel Arabien; dort ist ein alter fehler zu verbessern, der von Quatremère stammt: Die Nabatäer nemlich sind nicht Aramäer, sondern Araber; erst in nachmuhammedischer zeit heissen bei den arabischen schriftstellern die Aramäer deshalb Nabatäer, weil allerdings zuletzt die Nabatäer von Petra ganz aramaïsirt worden waren: vgl. Nöldeke in der Z. d. D. M. G., bd. XXV, s. 122 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> in Riehm's Handwörterb. des bibl. altertums, Art. Arabien.

<sup>3</sup> in Pauly's Realencycl., 2. aufl., Artikel Arabia.

<sup>!</sup> Die alte Geographie Arabiens als Grundlage der Entwicklungsgeschichte des Semitismus. Bern 1875.

geographie, religion und literatur der Araber empfangen, weil eben die ältesten denkmäler ihrer literatur in diese zeit fallen und uns hier den weg weisen. Das ganze 6. jahrhundert wie der anfang des 7. ist im engern sinn die zeit, die die Araber die G'ahilijja, d. i. zeit der unwissenheit, wir aber die vorislamische periode zu nennen pflegen. Das ist so eigentlich die zeit des poetischen recken- und rittertums, der lieder und gesänge, des weins und der minne beim arabischen volke, wo ihre poesie die schönsten und reichsten blüthen trieb und ihre sprache noch eine schöpferische fülle und eine vollkraft hatte, die in nachmuhammedanischer zeit nicht mehr überboten wurde, von der im gegentheil die dichter der ersten 3 jahrhunderte der Hidschra, die eigentlichen vertreter des classischen arabisch, sich nur nährten wie das kind von der mutter. Das 6. jahrhundert und seine poetische 1 literatur ist es denn auch, die ich dem ersten hauptteil meines büchleins zu grunde legen muss, und nicht blos weil es die älteste auf uns gekommene literatur der Araber ist, sondern weil es überhaupt (den korân noch miteingeschlossen) diejenige literatur ist, die die Araber in Arabien (und zwar in dem noch ganz von aller welt abgeschlossenen Arabien) für sich in anspruch nehmen dürfen. Denn von der ausbreitung des Islâms an wächst und wuchert das arabische schrifttum in einer weise, von der sich ein laie kaum eine vorstellung machen kann, aber wenn auch in noch so reinem arabisch verfasst, meist auf fremden boden verpflanzt und somit nicht mehr in dem sinne arabische nationalliteratur wie die alten vorislamischen gedichte und sprichwörter und der noch ganz auf arabischem boden und in arabischen anschauungen entstandene Kor'an. Wenn wir wissen wollen, welche thiere zur arabischen fauna gehörten, dürfen wir nicht die spätern arabischen dichter, nicht die arabischen historiker, am allerwenigsten die grammatiker und lexikographen allein fragen, ja nicht einmal unbedingt den Kor'an als ältestes prosadenkmal, sondern in erster linie die alten dichter, die, trotzdem z. b. Imrulkais für einen G'ahiliten ein weitgereister mann war, es doch nie lieben, andre thiere zu ihren poetischen schilderungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die prosaische beginnt, wenn man den alten sprichwörterschatz ausnimmt, für uns überhaupt mit dem Korân und den traditionssammlungen.

und vergleichungen zu brauchen, als die in Arabien heimischen und also auch jedem zuhörer wolbekannten. So wäre es ein falscher schluss, weil arab. dubb "bär" beim dichter Mutanabbi (3. jahrh. der Hidschra) öfters vorkommt, weil er in den spätern sprichwörtern eine rolle spielt und ausserdem den arabischen lexicographen und spätern zoologen wol bekannt ist, dies thier der arabischen fauna zuzurechnen, ebenso falsch, wie wenn man behaupten wollte, die elefanten hätten einmal in Arabien existirt. weil im Ko'rân das wort fîl "elefant" zu lesen ist. Bereits ende des 1. jahrh. der Hidschra hatte die arabische literatur in Syrien, Aegypten und im 'Irak einen so fruchtbaren boden gefunden. dass bereits eine hübsche anzahl von lehnwörtern in dieselbe eindringen konnte und darunter besonders auch namen von thieren, die den früheren echten Beduinen nie bekannt waren, weil sie eben in Arabien nicht existirten. Ein solches lehnwort ist das besprochene dubb, ein andres fahd (der in Persien, Mesopotamien und Irak viel für jagden abgerichtete kleine leopard), ein echt persisches lehnwort dalak u. s. f. Auch fil kam ursprünglich durch persische vermittlung in den arabischen wortschatz, doch schon früher als die andern genannten, wie es denn auch schon sure 105, 1 wie im lobgedicht Ka'b ibn Zuheir's auf Muhammad steht.

Es kann hier nicht meine absicht sein, eine rundschau über die poetische literatur der Araber vor Muhammad' (die sogenannte "altarabische" periode der arabischen literatur, während die der ersten drei jahrhunderte der Hidschra, den kor'an mit eingeschlossen, die "classische" heisst) zu halten, da eine auch noch so kurze übersicht den hier gebotenen raum überschreiten würde; einzelnes notwendige werde ich stets am passenden ort in der anmerkung notiren. Vollständig ausgebeutet sind in den folgenden ausführungen die Hamasa¹, diese grosse sammlung altarabischer gedichte verschiedensten inhalts, die sieben Mu'allakât² (d. i. "aufgehängten", nemlich die in der arabischen literatur wegen ihrer kostbarkeit auf einen

¹ citirt nach der seitenzahl des von Freytag (Bonn 1828) herausgegebenen arabischen textes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> citirt nach der textausgabe von Arnold, Lpzg. 1850.

ehrenplatz erhobenen 1, die preisgedichte) und von den sprichwörtern die reiche sammlung der ältesten arabischen sprichwörter von Meidani, die uns ebenfalls Freytag zugänglich gemacht hat 2; ferner habe ich alle im Kor'an vorkommenden thiernamen berücksichtigt. Ebenfalls viel benutzt wurden die diwane des Urwa ibn al-Ward 3, 'Alkama 4 und Imrull ais 3, die in Nöldeke's Beiträgen veröffentlichten gedichte, wie der von Ahlwardt herausgegebene "Divan of the six ancient poets" (London 1870) und der Divan der Hudailiten, soweit er uns in Kosegarten's ausgabe vorliegt (London und Greifswald 1854).

Wenn hie und da ein gedicht, das einen spätern ursprung verräth — auch in der Hamasa laufen solche, besonders im bâbu madammati 'n-nisâ, mit unter — citirt werden musste, so geschah es nie, ohne dabei auf diesen umstand hinzudeuten und wenn möglich den dichter und sein ungefähres lebensalter in der anmerkung anzugeben. Für weitere notizen über die einzelnen der vorislamischen dichter verweise ich einstweilen auf den "Literaturgeschichtlichen Anhang" in Mehren's Rhe-

¹ vgl. Nöldeke, Beitr. z. Kenntniss der Poesie der alten Araber s. XXII.; v. Kremer übersetzt: "die nach mündlichem vortrage aufgeschriebenen" in seinem "Altarabische Gedichte über die Volkssage von Jemen" (Lpzg. 1867) s. 11., wogegen man Ahlwardt Bemerk. üb. die Aechtheit etc. (Greifsw. 1872) s. 25, nachsehe, welcher "die mit köstlichem geschmeide versehenen" übersetzt; mir scheint v. Kremer's erklärung jedenfalls noch reiflicher prüfung unterzogen werden zu müssen, ehe man sie ganz verwirft; denn wenn 'allaka "nach mündlichem vortrage aufschreiben" für die ältere prosa noch nachgewiesen werden kann (Ahlwardt sagt blos "schwerlich"), so befriedigt v. Kremer's erklärung philologisch weit mehr als die andern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arabum proverbia vocalibus instr., lat. vertit, comment. illustr. etc. G. G. Freytag. 3 voll. (wovon die 2 ersten Meidani's sprichwörter, der 3. neuere, sowie eine einleitung enthalten). Bonn 1838—43. — Meidani † 518 — 1124; schon lang vor ihm wurden die ältesten sprichwörter der Araber gesammelt. So schrieb Jünus ibn Habib al-Başrî (81/700 — 174/790), zu dessen schülern auch wüstenaraber gehörten, ein kitäbu 'l-amial. Siehe Flügel, Gramm. Schul. d. Ar., s. 35 (vgl. auch s. 53 u. č.).

<sup>3</sup> herausgegeben und übersetzt von Nöldeke, Göttingen 1863. 40.

<sup>4</sup> herausgegeben und übersetzt von A. Socin, Leipz. 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le Diwan d'Amro'lkais . . . . . . par M. Guckin de Slane, Paris 1837.

torik der Araber<sup>1</sup>, und auf Iskender Agha-Abgarius' "buch der aue der feinen bildung in den (drei) dichterstufen der Araber"<sup>2</sup>, was nur die poesie der G'âhilijia umfasst und die vorislamischen dichter nach dem gehalt ihrer lieder in drei stufen theilt; das büchlein ist jedenfalls eine gute und praktische zusammenstellung aus grösseren werken, wie Ibn Challikan, Ibn Kutaiba etc., gibt zahlreiche proben der dichter und erzählt ihre lebensumstände, wobei jedoch zu bemerken ist, dass besonders bei den ältesten dichtern gewöhnlich eine anzahl jahre zu dem von Abgarius angegebenen todesjahr dazu addirt werden darf. Das buch ist einer übersetzung ins deutsche wol werth, freilich insofern eine schwierige aufgabe, als so viele gedichte, zu denen wir keinen commentar besitzen, darin mitgetheilt werden. Die chronologische ordnung würde sich nach Abgarius folgendermassen gestalten (im buch selbst folgen sich die dichter alfabetisch):

- 1 Al-Mumazzak al-'Abadî ('Îrâk) 3 (s. 183)  $^3$ † 480 n. Chr.
  - 2 Al-Muhalhil at-Taġlibî (Naģd) 1 (s. 173) † 500.
- 3 Abu Kabîr al-Hudalî (wüste von Higâz) 2 (s. 192) † 500.
- 4 Al-Muraķķiš der Jüngere, aḍ-Ḍab'î (Naģd) 2 (s. 154) † 500.
  - 5 Aš-Šanfarâ al-Azdî (Jaman) 2 (s. 81) † 510.
- 6 Abû-Du'âd al-Ajâdî (wüste von 'Irâk) 2 (s. 128) † 520 in hohem alter.
- 7 Salâma ibn G'andal at-Tamîmî (Jaman) 2 (s. 180) † 520 (wa-huwa gâhilî kadîm).
- 8 Al-Mutakkib al-'Abadî ('Irâk) 2 (s. 265) † 520, lebte unter 'Amr ibn Hind.
- 9 Al-Barrâk ibn Ruhân at-Tamîmî (Jaman) 2 (s. 49) † 525 (wa huwa gâhilî kadîm).
- 10 Al-Find az-Zamânî (Jamâma) 3 (s. 184) † 530 (geb. 435) n. Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wien 1853, s. 257—296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kitâbu raudati 'l-adabi fi tabakâti šu'arâ'i 'l-'Arabi ta'lîfi Iskandar Ağa Abgârijus, Beirut 1858.

<sup>3</sup> abgekürzt aus: "min ahli '/-'Irak d. i. von den leuten von 'Irak; 3. dichterstufe; seite 183 der Beiruter ausgabe" und so bei den folgenden.

- 11 Bišr ibn abī Ḥazim al-Asadī (Nagd) 1 (s. 59) + 530.
- 12 Ta'abbata-šarran al-Fahamî (Tihâma) 2 (s. 74) † 530.
- 13 'Amr ibn Kami'a al-Bakrî ('Irâk) 2 (s. 233) † 538.
- 14 Imru'u 'l-Kais al-Kindî (Nagd) 1 (s. 25) † 539 !.
- 15 Tarafa ibn al-'Abd al-Bakrī (Baḥrain) 1 (s. 186) † c. 540 (nach Perron dagegen geb. c. 540—550 und gest. c. 570 n. Chr. 2).
  - 16 Al-Mutalammis ad-Dab'î (Bahrain) 2 (s. 92) † 550.
  - 17 Al-Hârit ibn Hilliza al-Jaškurî ('Irâk) 1 (s. 105) † 5603.
  - 18 As-Samau'al al-Ausî (wüste von Higaz) 2 (s. 178) † 560.
- 19 Zuhair ibn G'annâb al-Kalbî (Jaman) 3 (s. 165) † 560 in hohem alter.
  - 20 'Alkama ibn 'Abada at-Tamîmî (Nagd) 2 (s. 227) + 561.4
  - 21 Uhaiha ibn al-G'ullah al-Ausî (Jatrib) 2 (s. 16) † 561.
- 22 'Abdallah' ibn 'Iglân an-Nahdî (Jaman) 3 (s. 202) † 567 ("vier jahre *kabla 'âmi 'l-fil"*).
- 23 'Amr ibn Kultûm at-Tağlibî (G'azîra d. i. "insel") 1 (s. 235) † 570.
  - 24 Al-I arit ibn 'Abbad al-Bakrı ('Irak) 2 (s. 112) † 570.
  - 25 Lidâs ibn Zuhair al-'Amrî (Nagd) 2 (s. 130) † 570.
- ¹ nach Ahlwardt Bem. s. 74 (Sujūti Mughni 57a) zeitgenosse des 'Abîd ibn al-Abras (s. no. 38), der anfang des 7. jahrh. starb; demnach wird obige zahl († 539) zu hoch gegriffen sein. Man sieht, dass Abgarius Ibn Kutaiba's dichterklassen als hauptquelle, aber manchmal sehr gedankenlos benutzt hat, denn dort heisst es, Imrulk. habe 40 jahre vor Muḥammad gelebt; wenn man nun vom geburtsjahr Muḥammads vierzig jahre subtrahirt, so kommt ungefähr die oben angegebene zahl heraus.
- <sup>2</sup> vgl. Ahlw., Bem., s. 58 "er lebte zur zeit des 'Amr ibn Hind, königs von Elhira (Meidani bei Vullers, Tarafae Moallaca, p. 11)"; dieser aber regierte 563—579 n. Chr. Dann ist natürlich auch Mutalammis' tod entsprechend später zu setzen.
- <sup>3</sup> da er sich in seiner Mu'allaka öfters an 'Amr ibn Hind wendet, welcher 563—579 regierte, so muss er später als 560 gestorben sein. Geboren ist er, wie 'Amr ibn Kultum, bereits in der mitte des 5. jahrhunderts.
- im jahre 588, dem jahr des treffens von Ubagh, hatte er bereits graue haare (vgl. diwân des Alkama 2, 1 'asra hāna mašību), siehe Socin's ausgabe, s. VII, und dann lebte er noch eine geraume zeit. Er kann also nicht schon im jahr 561 gestorben sein. Vgl. auch Ahlw., Bem., s. 66 (mit dem dort bemerkten stimmt auch, dass er oben in die 2. tabaka gestellt ist).

- 26 Al-Musajjab ibn 'Alas al-Bakrî ('Irâk) 2 (s. 268) + 580.
- 27 Kais ibn Zuhair al-'Abst (Nagd) 3 (s. 250) † c. 580. Lebte zur zeit des vierzigjährigen krieges zwischen 'Abs und Fazâra (535—575 n. Chr.) und soll nachher in 'Oman christlicher mönch geworden sein. Sein enkel Ibn Hind ibn Kais ibn Zuhair war im anfang der Omajjadenherrschaft (41/661 begann dieselbe) schon ein alter mann.
  - 28 Lakît ibn Zarâra ad-Dârimî (Jaman) 3 (s. 258) † c. 580.
- 29 Al-Mustaugir ibn Rabî'a as-Sa'dî (Jaman) 3 (s. 268) † 580 in hohem Alter.
  - 30 Ar-Rabî'a ibn Zijâd al-'Absî (Nagd) 2 (s. 150) + 590.
  - 31 I âgiz ibn 'Auf al-Azdî (Higâz) 3 (s. 103) † 590.
  - 32 I uffâf ibn Nudba as-Sulmî (Nagd) 2 (s. 132) † 595.
- 33 Urwa ibn al-Ward al-'Absî (Nagd) 2 (s. 221) geb. 516,  $\pm$  596  $^{\circ}$  .
  - 34 'Adî ibn Zaid al-'Abbâdî (Hîra 2) 1 (s. 219) + c. 598.
  - 35 Abû Kais ibn al-Aslat al-Ausî (Jatrib) 2 (s. 189) † 600.
  - 36 Al-Aswad ibn Jafur ad-Dârimî (Irâk) 2 (s. 44) † 600.
  - 37 Al-Hârit ibn Zâlim al-Murrî (Nagd) 3 (s. 107) † 600.
  - 38 'Abid ibn al-Abras al-Asadi (Nagd) 1 (s. 207) † 605.
- 39 Al-Munaḥhal al-Jaškurî (Irâl) 2 (s. 274) † c. 605 (im kerker Numân ibn al-Mundir's).
- 40 Suleik ibn as-Sulaka as-Sa'dî (Jaman) 3 (s. 116) † 605 in hohem alter.
  - 41 Ajas ibn Kubaisa at-Ta'î ('Irak) 3 (s. 46) † 610.
- 42 An-Nâbiga ad-Dubjânî (Higâz) 1 (s. 166) † im todesjahr an-Numân ibn al-Mundir's (nach de Sacy 611 n. Chr. 3).
- 43 'Antara al-fawâris al-'Absî (Nagd) 1 (s. 243) geb. 525, † 615 4.
- 44 Al-Mutanahhil ibn 'Uwaimir al-Hudalî (Ḥigʻaz) 2 (s. 264) † "wenige jahre vor dem Islam".

damit stimmt das in der einleitung der ausgabe des diwans von Nöldeke bemerkte (s. s. 4 daselbst).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hier heisst es nicht min ahli 'l-Ḥîra, sondern mina 'l-Ḥîra.

<sup>3</sup> damit stimmt Ahlwardt Bem., s. 39 "sein tod kurz vor dem auftreten Muhammeds" (Essujûti Sarh šawâhid el-mughni 19a).

<sup>4</sup> vgl. Ahlwardt Bem. s. 52 "sein leben fällt in die zeit des krieges von Dâhis wa-'l-Gabra" (535-575); ferner: "er soll hochbejahrt gefallen sein" (Ibn Kutaiba und Kitâb al-Aghani).

- 45 Zuhair ibn Abî Sulmâ al-Mazanî (Nag'd) 1 (s. 160) † 621  $^{1}.$
- 46 Kais ibn al-Hatîm al-Ausî (Jatrib) 2 (s. 251) "und er erreichte die zeit des Islam (adraka 'l-islama), wurde aber noch vor der flucht getödtet (wa-kutila kabla 'l-hiqrati)".
- 47 Umajja ibn abî 'ş-Ṣalt at-Ṭakafî (Ṭa'if) 1 (s. 33) + 623.

Um diese zeit müssen nach Abgarius auch folgende zwei gestorben sein:

- 48 Aus ibn al-Higr at-Tamîmî (Jaman) 2 (s. 43) † in hohem alter fî awwali zuhûri 'l-islâmı,
- 49 Tamîm ibn Abî Mukbil al-'Âmirî (Nag'd) 2 (s. 71) † in hohem alter "und erreichte noch die zeit des Islâm in seinen letzten lebensjahren".
  - 50 A'šâ Ķais al-Asadî (Jamâma) 1 (s. 276) † 628 (7 d. H.) 2.
- 51 'Abdallah ibn Rawâha al-Ansârî (Jatrib) 2 (s. 201) † 629 (8 d. H.) als muslim.
- 52 Zaid al-Ḥail an-Nabhânî (Nag'd) 3 (s. 173) wurde 9 d. H. (630) muslim und starb bald darauf.
- 53 Duraid ibn aṣ-Ṣimma al-G'ušamî (Nagd) 2 (s. 141), der sich vergeblich um die gunst der dichterin al-Ḥansâ, welcher er zu alt war, bewarb, † 631 in hohem alter (siehe Nöldeke, Beitr., s. 154) als heide (wa-adraka 'l-islâma wa-lam jaslim).
- 54 'Âmir ibn aṭ-Ṭufail al-'Âmirî (Nagd) 3 (s. 196) trat mit vielen vom stamm 'Âmir im jahre 11 d. H. zum islâm über und starb auf der heimreise (also c. 632)<sup>3</sup>.
- 55 Mâlik ibn Nuwaira († 633, wo ihn Abu Bakr durch Chaled ibn al-Walîd hinrichten liess) und sein ihn überlebender bruder
  - 56 Mutammim, beide al-Jarbû'î (Jaman), der erstere von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "soll über hundert jahre alt ein jahr vor dem auftreten Mohammeds gestorben sein" (Essujūti, Šarh šawāhid el-mughni) Ahlw., Bem., s. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> über ihn und die vielen fremdwörter in seinen gedichten siehe Thorbecke in den Morgenl. Forsch. (Leipz. 1875) s. 235 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "starb nicht lange vor Muḥammed" Nöldeke, Urwa ibn el-Ward, s. 4 (was also wol zu verstehen ist: nicht lange vor Muḥammads tod).

Abgarius zur 3., der letztere zur 2. dichterstufe gerechnet (s. 259); siehe über beide Nöldeke, Beitr. s. 87—151.

57 Al-Ḥansâ (d. i. die Antilope) as-Sulamijja (Nagd) 2 (s. 66) † c. 636 (die schlacht von Kadesia erlebte sie noch); vgl. auch Nöldeke Beitr., s. 152—182.

58 Al-'Abbâs ibn Mirdâs as-Sulamî (Nagd) 3 (s. 198) † 16 d. H. = 637; trat zum Islâm über.

59 Jazîd ibn Warkâ al-Jarbû'î (Jaman) 3 (s. 284) † 17 d. H. als muslim (= 638).

60 Aš-Šimmah ibn Ṣarâr as-Sa'dî (Nag'd) 2 (s. 270) † 18 d. H. = 639 als heide.

61 'Amr ibn Ma'dî Kirib az-Zabîdî (Jaman) 3 (s. 239) † in hohem alter 643 (24 d. H.) unter 'Omar; wurde im jahr 9 d. H. muslim und tödtete in der schlacht bei Kadesia (636 = 15 d. H.) einen Perser und dessen elefanten.

62 Al-Muḥabbal as-Sa'dî (Jaman) 2 (s. 155) lebte lang, nahm den Islâm an und starb unter Umar oder Utmân (also c. 644?).

63 An-Namir ibn Taulab  $^1$ al 'Aklî (Nag'd) 2 (s. 281) † 25 d. H. = 646.

64 Abû Du'aib al-Hudalî Higâz 2 (s. 138 † 26 d. H. = 647.

65 Rabî'a ibn Makrum ad-Dabbî Nagd<br/>) 2 (s. 158)  $\dagger$ als muslim 28 d. H. = 649.

66 Ma'n ibn Aus al-Mazanî (Tihâma 2 s. 272 † 29 d. H. = 656; wird am ende seines lebens noch muslim.

67 Ka'b ibn Zuhair al-Mazanî (Nagd) 2 (s. 253) † im anfang des chalifats des 'Utmân (also vielleicht 30 d. H. = 650?); sohn des berühmten Zohair und selbst berühmt durch sein lobgedicht auf Muhammad.

68 Ummajja ibn al-Askar (auch Abû Kulaib) al-Bakrî (Ḥiģâz) 3 (s. 39) † im chalifat des imâm 'Alî (also nach 656 = 36 d. H.).

69 'Amr ibn Ahmar al-Bâhilî (Nagd) 2 (s. 230) † im anfang des chalifats des Mu'awija, also nach 661 (= 41 d. H.).

70 Labîd ibn Rabî'a al-Âmirî (Trâk) 1 (s. 255) geb. 520,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d. i. "Leopard sohn des Eselfüllens".

† 662 (= 42 d. H., im anfang des chalifats des Mu'âwija) 140 jahre alt. Ein ähnliches hohes alter muss erreicht haben

71 An-Nâbiġa al-G'a'dî /Naģd) 2 /s. 205) vgl. Ham. p. 438 comm.; seine blüthe als dichter fällt noch in die vorislamische zeit.

72 Ḥassân ibn Tâbit al-Anṣârî (Jaṭrib) 2 (s. 120) starb in hohem alter und als muslim 54 d. H. = 674 (geb. 570 n. Chr.). Ein divan von ihm befindet sich in Berlin.

73 'Amr ibn al-Ahtam at-Tamîmî (Nagd) 2 (s. 231) † 57 d. H. (= 677).

74 Al-Ḥuṭai'a al-'Absî (Nag'd) 2 (s. 84) berühmt als gemeiner schmähdichter; † nach Abulfida 59 d. H. = 679 n. Chr.

75 Ḥâtim aṭ-Ṭâ'î (Nag'd) 2 (s. 98) geb. 569, † in Kufa 689 n. Chr.

Bei diesem kurzen literaturabriss der vorislamischen dichter 1 habe ich mit absicht bei jedem einzelnen den stamm angegeben, zu dem er gehört (z. b. no. 2 Taglib, no. 11 Asad, no. 14 Kind, no. 15 Bakr, no. 17 Jaskur, no. 23 Taglib, no. 34 'Abbâd, no. 38 Asad, no. 42 Dubjân, no. 43 'Abs, no. 45 Mazan, no. 47 Takaf, no. 50 Asad, no. 70 Âmir, sowie in der darauffolgenden klammer den ahl, den grösseren stämmeverband, zu dem der betreffende stamm seiner geographischen lage nach gerechnet wird. Dabei kommt es vor, dass ein stamm sich in verschiedenen ahl findet wenn dies nicht etwa ungenauigkeit des Herrn Abgarius ist; so ist der dichter no. 60 wie der no. 62 vom stamme Sa'd, ersterer aber gehört zum ahl Nagd, letzterer zum ahl Jaman; und ähnliches noch einige male. Interessant ist, dass von den 14 dichtern der ersten rangstufe drei vom stamme Asad sind, nemlich Bisr (11), 'Ubaid ibn al-Abras (38) und A'så (50) und dass gerade die hälfte, nemlich sieben, aus dem ahl Nagd sind, also Nagd, wie es die schönsten und vortrefflichsten kamele und pferde, so auch die meisten und besten dichter hervorgebracht hat; denn auch von der zweiten dichterstufe gehört die mehrzahl dem ahl Nagd an, während von der dritten (dem rang nach letzten) nur fünf aus Nagd, dreizehn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> denn auch die 25 letztaufgeführten gehören mit ihren liedern und ihrer ganzen anschauungsweise noch in die zeit vor dem Islâm, in die ja auch ihre jugend und zum theil noch ihr mannesalter fiel.

dagegen nichthochländer i (und zwar acht von ihnen aus Jaman) sind. —

Die jamanischen stämme, die in der mitgetheilten literaturskizze erwähnt wurden, sind Azd, Nahd2, Zubaid3, Tamîm, Dârim, Sa'd, Kalb und Jarbû'. Die letzteren fünf gehören zu denen, die im sechsten jahrhundert schon in Mittel- und Nordarabien sassen und wahrscheinlich damals bereits ganz den mittel- und nordarabischen dialecten, welche mit dem kureishitischen dialect dem südarabischen gegenüber eine gesonderte gruppe bilden, sich in ihrer sprache assimilirt hatten. Was wir von den drei ersteren, sowie von andern südarabischen dichtern 1 noch besitzen, gieng alles durch die hände der kureishitischen sprachgelehrten. Doch wenn auch die einseitigen puristen in Kufa und Basra noch so vieles nach ihren kureishitischen mustern, dem kor'an und hadit ummodelten, so mussten sie doch den wortschatz mit den je nach dem verschiedenen dialect des dichters auch verschiedenen bedeutungen der wörter in den meisten fällen stehen lassen 5: und eben im wortschatz bestanden die hauptunterschiede zwischen nord- und südarabisch 6, viel weniger in der gram-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nagd d. i. Hochland.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe die karte zu Blau's Arabien im 6. jahrh. (Z. d. D. M. G. XXIII, s. 559), wo Azd und Nahd noch in Jemen sitzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> s. Wüstenfeld, Register zu den Genealogischen Tabellen (Gött. 1853) s. 474; auf Blau's karte ist Zebîd der name eines orts südwestlich von Sana. Als Sana benachbart gibt den stamm Zobeid auch Wüstenfeld an.

<sup>4</sup> vgl. z. b. Die himjarische Kasideh, her. u. übers. von A. v. Kremer, Leipzig 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vgl. Ahlwardt, Bemerkungen über die Aechtheit der alten Arabischen Gedichte (Greifswald 1872), s. 5 ff. (und schon vorher Nöldeke, Beiträge etc., s. VI ff.).

<sup>6</sup> oder richtiger zwischen dem kureishitischen dialect und dem südarabischen; denn der wortschatz der verschiedensten nord- und mittelarabischen stämme berührt sich oft noch viel mehr mit dem uns ungetrübt aus den himjarischen inschriften, dem verwandten Ge'ez wie den neuern sprachen, Ehkili u. s. f. erhaltnen südarabischen wortvorrath als mit dem kureishitischen. Was hiervon freilich auf rechnung der schon in früher zeit nach norden gewanderten südarabischen stämme (Tamim, Kalb, Tanüh etc.) zu bringen ist, können wir nicht mehr ermitteln. Genauteres darüber siehe in der einleitung zum anhang: "die namen der säugethiere auf den himjarischen inschriften".

matik 1. Nehmen wir nun noch hinzu, wie ungünstig der beste kenner der altarabischen poesie über die echtheit derselben urtheilt, so wirft sich leicht die frage auf: wie ich es dann wagen, kann meine sammlungen "die namen der säugethiere bei den Arabern im sechsten nachchristlichen jahrhundert" zu nennen. Darauf ist zu antworten, dass die unechtheit nicht so zu fassen ist, als seien viele der altarabischen gedichte erst in den ersten jahrhunderten der Hidschra und zwar aus dem geist dieser jahrhunderte heraus und in dem arabisch, was damals gesprochen wurde, gemacht worden?, sondern — wie Ahlwardt a. a. o., s. 26 es selber zusammenfasst - die von den alten sprachgelehrten überlieferten gedichte sind nur hinsichtlich ihres verfassers, ihres umfanges, ihrer innern anordnung und ihrer einzelnen verse so unsicher; und wenn späterhin altarabische gedichte geradezu neu fabricirt wurden, wie es z. b. Chalaf al-Ahmar that, so geschah dies in so täuschender weise, mit so genauer kenntnis der vorislamischen poesie, dass wir von keinem wort solcher plagiate behaupten könnten, es wäre nicht altarabisch, sondern gehöre erst dem neuern sprachgebrauch (der nachmuhammedanischen zeit an. Es ist demnach leicht einzusehen, dass, betrachte man auch noch so skeptisch diese alten lieder, sie dennoch ein getreues bild des heidnischen beduinenlebens mit seiner ganzen

¹ man vergleiche z. b. die formenlehre des Ge'ez mit der arabischen, wie beinah identisch beide sind, und dagegen die verschiedene verwendung der stämme ihrer bedeutung nach. Der beste kenner des arabischen wird, wenn er nie äthiopisch getrieben, auch keine einzige zeile annähernd ihrem zusammenhang nach verstehen, wenn ihm auch manche worte als alte bekannte entgegentreten. — Ueber die ethnographische und sprachliche stellung der Südaraber den ismaelitischen Arabern gegenüber vgl. einstweilen A. v. Kremer, Die südarabische Sage (Leipzig 1866) s. VIII—XVI (wo auch auf die von norden herab nach Hadramaut nicht lang vor Muhammad stattfindenden wanderungen hingewiesen wird) und H. v. Maltzan in A. v. Wrede's Reise in Hadhramaut (Braunschw. 1870) s. 31—36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ein gedicht, sei es poetisch auch noch so vollendet, welches aus dem 2. oder gar 3. jahrh. der Hidschra stammt (z. b. von Farazdak, Muslim al-Ansari, Mutanabbi) wird man in der ganzen diction von einem altarabischen, sei es auch von leuten wie Chalaf al-Ahmar erst nachgemacht, sofort unterscheiden.

scenerie, wozu in erster linie die thiere, die sie kannten und benannten, gehören, uns liefern müssen 1.

Noch ist als auf eine wichtige quelle für die thiernamen aufmerksam zu machen auf die öfters von mir benutzten traditionssammlungen (ul-hadît) der Araber, da uns in ihnen sehr viele echte aussprüche und bilderreden Muhammads aufbewahrt sind. In ziemlicher vollständigkeit für die thiernamen benutzt hat sie bereits Damîrî in seinem unten zu besprechenden thierlexicon, so dass es kaum nöthig ist, die umfangreicheren werke über traditionen, wie das des Muslim oder das des Bukhâri² hier zu rathe zu ziehen.

Die spätere prosaliteratur der Araber hat nach drei seiten hin für diese arbeiten einen nicht zu unterschätzenden werth. Einmal gehören die ältesten lexicalischen zusammenstellungen von thiernamen<sup>3</sup> und namen der theile von thieren<sup>4</sup>, wie uns z. b. der berühmte gelehrte al-Asma'î welche hinterlassen, sowie die nationallexica der Araber, in denen tausende von thiernamen oft sehr ausführlich erklärt werden, hieher; sie alle sind dadurch für uns so wichtig, weil sie sehr

¹ nur bei geographischen angaben muss man zuweilen vorsichtig sein; denn es kommt hie und da die erwähnung unvereinbarer ortsnamen in ein und demselben gedicht vor (siehe Ahlwardt, Bemerkungen über die Aechtheit etc. s. 22; in solchen fällen muss nothwendig eine ausscheidung einzelner stellen vorgenommen werden).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> El-Bokhári, Le recueil des traditions mahométanes, publié par L. Krehl; vol. I—III, Leyden 1862—68.

² im berühmten Wiener Asma'î-codex (Orient. 355, Flügel's Catalog I, s. 320 f.) bl. 44r.—53v. kitâlu asmâ'i 'l-wuhâši wa-sifâti-hâ. Ueber Asma'î vergleiche man Flügel's Grammatische Schulen der Araber s. 72 ff., wie D. H. Müller in den Sitzungsber. der ph.-hist. Classe der k. k. Akad. d. Wiss. in Wien, bd. 83, s. 235, wo auf der 12. zeile nach dem zweiten fîhi gerade dieser tractat (kitâlu 'l-wuhâš wa-fîhi) ausgelassen ist. Dies kitâl wird in meiner arbeit öfter citirt werden; eine ausgabe ist leider noch nicht vorhanden. Möchte doch Dr. Müller auch diesen tractat bald ediren!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kitâb-al-Fark (buch des unterschieds der benennungen der versch. körpertheile bei mensch u. thier) von Alasma'î, her. von Dr. D. H. Müller, Wien 1876 (separatabdruck aus dem ebencitirten band der Wiener Sitzungsberichte); auf s. 4 (resp. 236) wird daselbst die ganze literatur dieser fark-bücher nach Flügel's Gramm. Schulen der Araber angegeben.

oft, zumal bei seltneren und später in vergessenheit gerathenen thiernamen, alte dichterverse, sprichwörter oder traditionssprüche citiren: besonders das lexicon des G'auharî ist hierin reichhaltig. Auch das neuere vorzüglich zusammengestellte arabische nationallexicon Muhît al-Muhît des Monsieur Butrus Bistânî in Beirut steht dem berühmten Gauhari und andern in nicht viel nach; am reichhaltigsten an citaten ist aber der auf wenigen europäischen bibliotheken befindliche und leider nur bis 'ajin gedruckte Tâg al-'Arûs (wie G'auharî nach dem dritten radical geordnet), den ich für einige thiernamen benutzen konnte. Die uns von den arabischen lexicographen ohne belegstellen überlieferten thiernamen, zu denen wir auch sonst in den alten dichtern, so weit sie uns bekannt sind, keine belege finden können, ihrer wäre eine legion zu verzeichnen, wenn jemand sich diese mechanische mühe nehmen wollte; ich habe nur dann einige ausgeschrieben, wenn sie durch thiernamen andrer semitischer sprachen in der von den arabischen lexicographen angegebenen oder einer ihr ähnlichen bedeutung bestätigt wurden; so z. b. al-madîn löwe, ass. mandinu, midinu 1 wilde katze; al-barbâr löwe, ass. barbaru leopard; as-safar gazellenjunges, ass. sapparu dass.: al-'anbas löwe, äth, 'anbasa etc. etc.

Ein zweites wichtiges contingent der arabischen prosaliteratur bilden für die thiernamen die grammatischen schriften der Araber, da die arabischen nationalgrammatiker sich an nichts lieber ihre köpfe zerbrachen, als an alten dichterversen mit seltnen wörtern, ferner die anthologien aus allen gebieten der schönen literatur, wie z. b. der Kamil des Mubarrad<sup>2</sup>, und endlich die commentare der alten dichter, die oft bei erklärung eines thiernamens seltne synonyma mit belegen aufführen.

Das dritte und letzte endlich sind die zoologischen zusammenstellungen, die die Araber selbst gemacht haben.

<sup>2</sup> ed. W. Wright, Leipzig 1864—1874. Der das werk erst recht

benutzbar machende index fehlt leider noch.

¹ jagdinschrift Tiglath-Pilesar's I (I Rawl. 28 col. I) z. 22 f.: nimri, midini . . . . iduk, purivi u sabi, barbari usamkit d. i. leoparden und wilde katzen . . . . tödtete er, wildesel und gazellen wie auch raubleoparden überwältigte er; mandinu (nicht nistinu, Fr. Delitzsch, Ass. Stud. I, s. 33) kommt auch in den Izdubarlegenden vor.

Die eigentliche naturgeschichte in einer unsern begriffen sich nähernden systematischen eintheilung bildete bei den Arabern einen theil der Kosmographie; von solchen kosmographischen werken ist eins der bekanntesten das des al-Kazwînî<sup>1</sup> († 682 1283; er war von geburt ein Perser), in dessen erstem haupttheil (kitâbu 'aga'ibi 'l-mahlûkât "die wunder der schöpfung") die eigentliche naturgeschichte der drei reiche die zweite hälfte bildet; von dieser wird weiter unten die rede sein. Die uns bekannten und durch handschriften zugänglichen zoologischen werke der arabischen literatur stammen fast alle aus dem 13. und 14. jahrhundert n. Chr. und man findet eine kurze übersicht derselben bereits in Carus' Geschichte der Zoologie (s. 157 ff.), weshalb ich hier nur noch das zoologische wörterbuch des ad-Damîri († 1405 n. Chr.) nenne, zu dessen characteristik am schluss dieser arbeit ein artikel in übersetzung mitgetheilt werden wird, und das für unsere zwecke besonders durch seine reichen citate von alten dichterversen, sprichwörtern und traditionssprüchen wichtig ist; gedruckt liegt es uns in der schönen zweibändigen Bulaker ausgabe vor2.

Zu diesen doch mehr zoologischen darstellungen, wie sie bei den Arabern erst im 6. jahrhundert der flucht auftreten, gehören jene zahlreichen rein lexicalischen arbeiten über thiernamen und thierzucht, auf die ich schon oben bei nennung des Aşma'î flüchtig hingewiesen. Fast jeder berühmte arabische grammatiker und lexicograph hat ein solches kitâbu 'l-hail, kitâbu 'l-ibil, kitâbu 'l-fark, kitâbu asmâ'i 'l-wuhâš, kitâbu 'l-hašarât, und wie die verschiedenen titel sonst heissen, verfasst 5; später gieng ihr inhalt in die grossen natio-

<sup>2</sup> Kitábu hajáti 'l-hajawani ('l-kubrâ) li 'l-ustâd ad-Damîrî, Bulak, 1284 (beginnt 5. Mai 1867 unserer zeitrechnung).

4 al-Asma'î lebte 122-213 d. H. (= 740-828 n. Chr.).

¹ al-Kazwînî Kosmographie, her. von Ferd. Wüstenfeld, 2 Theile, Göttingen 1849; eine gute deutsche übersetzung, die aber leider erst das erste viertel des ganzen umfasst, machte Ethé (Leipzig 1868).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> freilich zu einer zoologie in unserm oder auch nur in Aristoteles sinn sind obige werke blos schwache anfänge.

<sup>5</sup> man vergleiche hierüber Flügel's "Grammatische Schulen der Araber" (Leipzig 1862) von s. 45 an. Beinahe ein jahrhundert vor Asma'î beginnen solche sammlungen, bei denen stets echte beduinen mittel- oder

nallexica, dichtercommentare und andere sammelbücher über, weshalb sie von diesen allmählich ganz verdrängt wurden. Um so mehr dürfen wir das günstige geschick preisen, das uns

auch unmittelbar einen gewissen autorantheil gehabt haben. Zu den ersten dieser arbeiten, von denen wir durch die arabischen bibliographen kunde faben, gehören sogar auch von gewesenen beduinen verfasste. Flügel bemerkt über diese ganze literatur: "Wir begegnen hier zum ersten mal dieser Art Schriften, für welche es in so früher Zeit der Literatur anderer Völker kein Seitenstück geben möchte. Sie erinnern an den Ort. ihres Ursprungs und waren dazu bestimmt, über die reiche und in alle Einzelheiten eingehende altarabische Nomenclatur für die dem Sohn der Wüste nächstliegende und wichtigste lebende und todte Natur, den Menschen an ihrer Spitze, dann sein Ross und sein Kamel, das Kleinvieh und selbst das Ungeziefer der heissen Wüste wie Schlangen, Reptilien aller Art, die Heuschrecken u. s. w., ferner die Bienen und die umgebende Pflanzenwelt, die genaueste Kenntniss zu verbreiten" (a. a. o., s. 45 f.) und: "Die von den Wüstenarabern verfassten Werke über die körperlichen Bestandtheile des Menschen, über das Ross, über das Kamel u. s. f. sind keineswegs, wie die Einfachheit des Titels vermuthen lassen könnte, naturhistorischen oder gar anatomischen Inhalts. Sie verfahren zwar ziemlich anatomisch, allein ihr Seciren ist nur ein sprachliches, da es in ihnen nur auf die richtige lexikalische Bezeichnung alles dessen, was sich auf iene Themata bezieht, abgesehen ist. Es sind daselbst die ersten Versuche lexicalischer Arbeiten, die zugleich manchen grammatischen Wink enthalten, niedergelegt, und zwar auf einem Gebiet, das nicht das leichteste ist und wahrscheinlich deshalb so eifrig bebaut wurde, weil das Städteleben, abgesehen von den Menschen, die überhaupt nur als Parallele neben den andern Geschöpfen in lexicalische Behandlung genommen wurden, die genaue Kenntniss der der Wüste unentbehrlichsten und von ihr vorzugsweise in reiner Race zu erhaltenden oder überhaupt in ihr existirenden Thiere, hiermit aber auch wesentliche Theile einer bis in das feinste Detail ausgebildeten Terminologie, mit welcher ganz von selbst die schärfste Beobachtung und Abschätzung des grösseren oder geringeren Adels des Pferdes und Kameles Hand in Hand gieng, verloren gehen liess" (a. a. o., s. 51), zu welch letzterer ausführung Flügels nur nachzuholen ist, dass der eigentliche grund, warum solche arbeiter zu jener zeit so eifrig geschrieben wurden, doch vor allem die förderung des damals zum theil schon vielen abhanden gekommenen richtigen verständnisses der alten gedichte war: und warum die letzteren den grammatikern und lexicographen des 2. jahrhunderts d. H. hauptquelle ihrer studien waren, darüber lese man ausführlicher Ahlwardt, Bemerkungen über die Aechtheit der alten arabischen Gedichte (Greifswald 1872) s. 3-6 nach.

gerade von Aṣma'î und Ķuṭrub proben dieser thierlexicalischen arbeiten aufbewahrt hat.

Ebenfalls kein eigentlich naturgeschichtliches werk, aber auch nicht zu den ebengenannten meist kürzeren lexicalischen arbeiten, sondern mehr zur Adab-literatur gehörend ist das in der Wiener handschrift achthundert enggeschriebene seiten füllende kitâbu 'l-hajawân des G'âhiz (spr. Dschâchiss). Dieser besonders in der rhetorischen kunst glänzende mu'tazilitische scheich und philologe lebte in der ersten hälfte des dritten jahrhunderts der Hidschra; in seinem "buch der thiere" ist der arabischen philologie ein unicum erhalten, indem es eines der ältesten prosadenkmäler des hocharabischen ist, die wir nach dem kor'an besitzen. Die thiere dagegen sind G'ahiz nur nebensache; gewöhnlich spricht er einige zeilen lang über ein thier, um dann einen seitenlangen excurs über die verschiedensten und scheinbar abliegendsten dinge zu machen 1. Der rhetorische zweck ist ihm stets die hauptsache und oft gieng ihm die zur behandlung naturgeschichtlicher stoffe nöthige sachkenntnis ab. Die zahlreichen citate aus alten dichtern machen aber das buch auch für die erforschung der arabischen thiernamen im 6. nachchristlichen jahrhundert immerhin wichtig genug, und es verdiente seine herausgabe nach allen seiten hin mit freude begrüsst zu werden 2.

Von den thiernamen der heutigen Araber in Syrien,

<sup>1</sup> so steht z. b. auf bl. 382b die überschrift fi 'l-fil, während erst bl. 391b - 400 die eigentliche besprechung dieses thieres kommt; und viele andere beispiele.

² über Abû 'Otmân 'Amr ibn Baḥr ibn Maḥbûb al-G'âhiz († 255 = 868 in seinem geburtsort Baṣra) siehe Flügel's Gramm. Schulen der Araber, s. 186 f., wo auch seine andern werke verzeichnet stehen; ferner Carus, Gesch. d. Zool., s. 160 (wo nicht "Abû 'Otmân 'Amr", sondern "El-G'âḥiz" gesperrt zu drucken ist; dass eine handschrift von ihm in Hamburg sei, ist falsch; von in Europa befindlichen kennen wir nur die in St. Petersburg und die in Wien aufbewahrten) und Flügel's Catalog der Wiener handschriften, bd. II, s. 500, no. 1433; dort wird die Wiener handschrift (N. F. 151) ziemlich ausführlich beschrieben. Wenn ich hie und da das kitâbu 'l-hajawân des G'âḥiz citiren werde, so verdanke ich die ermöglichung dieses umstandes der liberalität der k. k. hofbibliothek zu Wien, welche den ihr anvertrauten schatz der Leipziger universitätsbibliothek auf einige zeit zu meiner benutzung überlassen hat.

Palästina und 'Irâk, in Aegypten und Algier haben die der ägyptischen Araber für uns den relativ grössten werth, weil die ägyptische fauna von jeher mit der arabischen beinahe identisch war. Sonst bieten die vulgärarabischen thiernamen nur noch einiges interesse für die fortentwickelung der bedeutung; vgl. z. b. faras heutzutage nur "stute", während das jetzt dem altarabischen faras entsprechende wort hisân (altarab. nur "edles ross, hengst") ist; "löwe" im algierischen said (eigentlich "jagdthier, jagdbeute") und sabu' (urspr. allg. "reissendes thier"). Den heutigen Beduinen des eigentlichen Arabiens ihre thiernamen abzulauschen, war leider noch keinem neuern forscher vergönnt, oder, wenn einigen die gelegenheit dazu gewesen wäre, haben sie auf anderes ihre aufmerksamkeit gerichtet.

Der letzte und nicht kleinste gewinn endlich, den wir der arabischen sprache und literatur für die kunde ihrer thiernamen verdanken, besteht in einer nach dieser seite hin angestellten sorgfältigen untersuchung ihrer ältesten eigennamen. Wenn z. b. 'anbas (im äth. das gewöhnliche wort für "löwe", zwar von den arabischen nationallexicis durch "löwe" erklärt wird, aber der Tâg al-'Arûs 1 hinzufügt, es sei ein abessinisches wort, auch sonst 'anbas nie in den alten dichtern sich findet, so könnte man leicht versucht sein, es wirklich für ein (wenn auch ursprünglich vielleicht südsemitisches, dann aber den Arabern verloren gegangenes und erst später wiederum aus dem Ge'ez entlehntes wort zu halten (wobei immer das wahrscheinlichere wäre, dass es eine äthiopische neubildung fan'al des südsemit. stammes 'abasa "grimmig blicken" sei) — wenn nicht die vielen dies 'anbas enthaltenden eigennamen seine wirkliche existenz im arabischen beweisen würden<sup>2</sup>, so dass das fehlen einer belegstelle eben nur zufall sein dürfte. Das gleiche gilt von den eigennamen der himjarischen inschriften (vgl. 'ausum und 'uwaisu<sup>m</sup> Prid. 8, 1. 3 = 'aus, demin. 'uwais "wolf"; noch

¹ theil IV, s. 501 (unter kaswara); wa-ruwija 'an 'Ikrimata anna-hu kîla la-hu . . . . . . . . al-asadu bi-lisâni 'l-Ḥabašati 'anbasa.

 $<sup>^2</sup>$ siehe Tâg al-'Arûs unter 'anbas und vergleiche Kitâb al-Aghâni ed. Kosegarten s. 12.

viele andere beispiele werde ich bei den einzelnen thiernamen gelegenheit haben zu erwähnen. Ein moment ist dabei besonders zu beachten, in welchem theil von Arabien solche von thieren genommene namen arabischer stämme oder personen sich finden und zu welcher bevölkerungsschicht sie gehören, ob zu den früher eingewanderten Joktaniden oder den später eingewanderten Ismaeliten; dann sind es auch zuweilen berge oder flussthäler, die nach den thieren, welche sich vorzüglich in ihnen aufhielten, benannt wurden. Dies führt darauf, zum schluss noch einen kurzen blick auf das hand in hand gehen der geographie Arabiens mit der erforschung der altarabischen thiernamen und der alten thiergeographie und thiergeschichte dieser halbinsel zu werfen. Natürlich kann ich mich hier meist nur auf die angabe der einschlägigen literatur beschränken.

Mag man die geschichte der menschheit, schlechthin geschichte genannt, oder die geschichte der thiere und ihrer verbreitung durchforschen, nie wird man ein volles verständnis derselben bekommen, ohne den boden, auf dem sie vor sich gegangen, die luft und die sonne, die sie gezeitigt, und das klima, welches auf den character und die triebkraft der völker oft so weiten einfluss hat, eingehend zu berücksichtigen, wie man nie die pflanze ohne den boden betrachtet, der sie ernährt; und dies innige wechselverhältnis zwischen geschichte und geographie bei der darstellung letzterer, sowie den causalzusammenhang beider, der geschichte eines volkes und des bodens, auf dem sich diese geschichte vollzieht, ins richtige licht gesetzt und in eine wissenschaftliche methode gebracht zu haben, ist das hauptverdienst Karl Ritter's, von dessen "erdkunde" unsere neuere geographische wissenschaft herdatirt. So ist denn auch der XII. und XIII. theil dieses werkes = Band VIII, Erste Abtheilung: "Vergleichende Erdkunde von Arabien" i eine wahre schatzkammer an materialien für unsere forschungen, und es ist nur zu bedauern, dass bis jetzt noch keine neue umgearbeitete auflage erschienen, in welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berlin 1846 u. 47, 1026 u. 1056 ss. (davon s. 859 – 1048 ein ausführliches register der beiden bände). Ich citire es stets als Ritter, Arabien I u. II.

die seither entstandene reiseliteratur über Arabien 1 wie die philologisch-geographischen arbeiten Sprenger's". Blau's3 und anderer verarbeitet wären 4. Und doch ist es ein erreichbares, wenn auch vielleicht noch ferner zukunft vorbehaltenes ziel, vermöge sorgfältiger vergleichung der arabischen nationalgeographen, deren uns nun immer mehr zugänglich werden, wie der fülle von geographischen angaben aus den alten gedichten und ihren commentaren mit den forschungen der neuesten zeit eine genaue und ziemlich vollständige geographie Arabiens zur zeit des 6. jahrhunderts n. Chr. zu schreiben; und erst, wenn dies geschehen, wird auch die erforschung der thiergeographie jener zeit, in welcher die poetische literatur der Araber ihre höchste blüthe feierte, in ein ganz anderes stadium treten. Während wir uns jetzt noch mit einer ziemlich einseitigen aufzählung der einzelnen thiernamen nebst ihren belegstellen in den altarabischen gedichten und sprichwörtern begnügen müssen, wird dann erst leben und gestaltung den todten stoff durchdringen und für die culturgeschichte des alten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Palgrave, Journey in Central and Eastern Arabia 1865 (die hauptergebnisse dieser reise für die fauna s. Murray the Geographical Distribution of Mammals s. 305 und ein sie vervollständigender brief Palgrave's ebendas., s. 411). — A. v. Wrede's Reise in Hadhramaut, her. von H. v. Maltzan Braunschw. 1870. — H. v. Maltzan, Reise nach Südarabien, Braunschw. 1873 (daselbst s. VI. noch weitere reiseliteratur angegeben) mit einer karte zur übersicht der neuern forschungen in Süd-Arabien von Petermann. Für Nordaegypten: H. Baedeker, Aegypten I, Leipzig 1877 (darin s. 91 ff.: "die Thierwelt Aegyptens" von M. Th. v. Heuglin) und für Palästina und Syrien: K. Baedeker, Palestine and Syria, Leipzig 1876 (darin die "Fauna" s. 49 f. viel kürzer behandelt als im aegyptischen Baedeker).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Die Post- und Reiserouten des Orients," Leipzig 1864 (mit 16 karten) und das schon besprochne: "Alte Geographie Arabiens".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Altarabische Sprachstudien I u. II (Z. d. D. M. G., Bd. XXV. s. 525 ff. und bd. XXVII. s. 295 ff. mit einer karte) und schon vorher: "Arabien im 6. Jahrhundert. Eine ethnographische Skizze" (Z. d. D. M. G., bd. XXIII. s. 559 ff. mit einer karte).

<sup>4</sup> was für neues material für die älteste geographie bes. des nördlichen Arabiens die forschungen der Aegyptologie und Assyriologie (im zusammenhalt mit den angaben des alten testaments und der griech, classiker) bringen, darauf wurde schon ausführlich hingewiesen.

orients ein neues capitel aufgeschlagen sein, zu welchem mit dieser meiner arbeit ich vielleicht hoffen darf einstweilen einige noch lückenhafte seiten geschrieben zu haben.

Da es jetzt nicht meine aufgabe sein kann, die oben erwähnte naturgeschichte des Kazwînî in übersetzung mitzutheilen, so will ich dem nun folgenden überblick über die namen der säugethiere bei den Arabern wenigstens seine eintheilung zu grunde legen und so dem leser gelegenheit geben, vor der hand eine vollständige inhaltsangabe dieser den stand der arabischen zoologie des dreizehnten jahrhunderts repräsentirenden naturgeschichte zu gesicht zu bekommen; denn Ethé's übersetzung bricht gerade bei dem anfang, den mineralien, ab, und was de Chézy in seinen auszügen Kazwînî's¹ gegeben hat, ist nur übersetzung einer kleinen auswahl. Ich muss dabei des zusammenhangs halber ganz kurz auch die mineralien und pflanzen erwähnen, ohne jedoch die einzelnen arten alle mit Kazwînî aufzuzählen.

Nachdem Kazwînî die superlunaren erscheinungen (astronomie und chronologie) im ersten haupttheil <sup>2</sup> besprochen, darauf im zweiten in den sublunaren uns die vier elemente (zuletzt die "erde", die er mit aufzählung der berge, flüsse, quellen und brunnen beschlossen) vorgeführt <sup>3</sup>, fährt er in diesem theile fort und kommt zu den

Secundaren Dingen p. ۲۰۲ في الكائِنات 4, das ist den körpern, die erst durch das zusammenwirken der elemente ins dasein gerufen worden sind (arab. وهي الأَجْسَامُ المُتَوَلِّدَةُ مِنَ

<sup>﴿</sup>الْأُمَّهَاتِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in de Sacy's Chrestomathie Arabe III 389-426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ethé's übersetzung, s. 31-181.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ethé's übersetzung, s. 182-413.

<sup>4</sup> wir würden für al-kâ'inât (d. i. die existirenden) einfach "Naturgeschichte der drei Reiche" setzen.

- I. Die Mineralien (المَعْدِنِيَّات wörtlich "die in den fundfundgrube) مَعْدر، gruben sich findenden dinge", von
- a) die Metalle (siehe Ethé's übersetzung s. 419-428, في الفلرّات (womit der erste bis jetzt erschienene theil schliesst p. ۲.۴--۲.A
  - 1. gold (الذَهَب) 4. eisen (الخَدِيد)

  - 2. silber (الفِضَّة) 5. blei (البَصَاص)

  - 3. kupfer (الْخُسُرُب) 6. zinn (الْخُسُرُب)
  - 7. chinesisches metall (viell. zink? الخار صِينِي)
- p. ۲۰۸—۲۴۲ في الأَجْار Von den 135 arten, die Kazwînî beschreibt, ist von de Chézy keine übersetzt. Hier sie aufzuführen ist kein platz.
- c) die öligen Substanzen في الرُّجْسَام الدُهْنِيَّة 444---440
  - 1. quecksilber (الزئيق) 4. naphtha (النفط)
  - 2. schwefel (الكِبْرِيت) 5. asphalt (?) (المُوميا)
  - 3. pech (القير)
- (العَنْبَرَ) 6. ambra

Auch sie sind von de Chézy übergangen.

- II. Die Pflanzen (في النبوت) de Chézy in de Sacy's Chrest. III, p. 391 ff.
- a. die Bäume في الشَجَر p. ٢۴٩—٢٧٠, de Chézy a. a. o. p. 392. Von den 64 von Kazwînî aufgeführten arten hat de Chézy nur 5 übersetzt, nemlich "platane" (الذُلب), "pfeffer" (فلفل), "gewürznelkenbaum" (فلفل), "gewürznelkenbaum" (فلفل), "kokosbaum" (نارجيل) und "dattelpalme" (نأخْل).

b) die eigentlichen Pflanzen oder Strauchpflanzen (ohne festen stamm, ساق arab. genannt "sterne":) ق النَّجُوم p. ۲۷۰— سرا, de Chézy a. a. o., p. 397 ff.

III. Die Thiere (في الحَيْوَان) p. ٣٠١ ff. de Chézy p. 400 ff.

- a) der Mensch الإنسان p. ٣٠٢—٣٩٨ أ. de Chézy p. 401 bis 405 hat nur die kurze einleitung und dann von den "facultés" die "extérieures" d. i. die fünf sinne gegeben.
- b) die Dschinnen الجين (eigtl. das geheime, verdeckte<sup>2</sup>) d. i. Genien und Dämonen p. ۱۳۹۸—۱۳۷۴. Von de Chézy ganz übergangen.
- c) die Lastthiere المُوَاتِ p. ٣٧٤-٣٧٨³. Von de Chézy blos die einleitung übersetzt s. 406 ("betes de somme"). Hier beginnt nun die für unsere zwecke in betracht kommende zoologie.
  - 1. فَرَسُ (faras) p. ۳۷٥ das

## Pferd.4

In den andern semitischen sprachen entspricht dem wort nur das äthiopische كرس nur das äthiopische مركبة faras; ob die nach Habesch

¹ ausführliche besprechung seiner glieder, kräfte etc. in 66 seiten der Wüstenfeld'schen ausgabe. Siehe darüber einstweilen das von Kazwîni selbst im anfang des buches gegebene inhaltsverzeichnis, bei Ethé in der übersetzung s. 26—29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe Graf Baudissin "Studien zur Semitischen Religionsgeschichte" Heft 1. Leipzig 1876, s. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> über das hohe alter dieser terminologie — bereits Aṣmaʿi in seinem الدابّة begreift unter كتاب الفرق das pferd und den esel, vgl. das bei مُعْر angeführte - siehe die anm. zu d) نَعَمَ .

das pferd, das bei den Arabern nie zum tragen von lasten, blos zum reiten, verwendet wurde, gehört nur insofern zu den "lastthieren", als es eben als last den menschen trägt. Auch ist lastthiere nicht die wörtliche übersetzung von الدابّة, das ursprünglich, wie تُعُنّ bär, das

geraume zeit vor Chr. eingewanderten Südsemiten mit letzterem wort etwa anfangs das pferdähnliche zebra bezeichneten, oder das der abessinischen fauna ursprünglich fremde pferd gleich mitbrachten, oder endlich es von norden, von Aegypten her, schon eingeführt vorfanden, lässt sich kaum mehr historisch nachweisen. Sicher aber haben sie das bereits in den ältesten stücken ihrer bibelübersetzung vorkommende wort nicht erst später von den Arabern entlehnt, da wir vor dem 6. nachchristlichen jahrhundert — wir könnten eigentlich getrost sagen, vor dem mittelalter — für entlehnungen aus dem arabischen durchaus keine analogie haben. Dass übrigens die bewohner Nubiens und Abessiniens bereits im 9. jahrhundert vor Chr. das pferd von Aegypten her kennen mussten, geht aus der Piankhi-stele

hervor, wo der aegyptische könig Nemret (Nimrod) (XXII., bubastische dynastie) dem äthiopischen herrscher ein pferd zum geschenke darbringt.

Da das hebräische פַּרְשֵׁים, pl. פֶּרְשֵׁים (also für פַּרָשֵׁים \*, da der pl. sonst פְּרָשִׁים lauten müsste) "reiter" (von Gen. 50) an in der bibel; in der bedeutung "reiter mit dem pferd, pferd" erst einzeln in späteren büchern), wie das syrische בּיִב ", reiter" (Act. 23, 23. 32) erst denominativum von einem vorauszusetzenden פָּרָשִׁים, pl. בּיִב (syr. etwa בּיִב ') ist, wie umgekehrt das arab. سائِس

leis auftretende (tappende) bezeichnet und jedenfalls onomatopoetisch ist. Die übersetzung "lastthiere" habe ich übrigens aus dem inhaltverzeichnis vorn in Ethé's überzetzung aufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierret Dictionnaire d'Archéologie Egyptienne, Paris 1875, p. 127 (vgl. p. 369 und 439).

Wo in der vorchristlichen zeit kriege gegen Araber erwähnt werden, finden wir unter dem dabei erbeuteten vieh nie pferde, dagegen desto mehr kamele, auch rinder, schafe und esel: so auf dem zug der kinder Israel gegen die Midianiter schafe, rinder und esel<sup>2</sup>; ebenso auf dem zuge Davids gegen den beduinenstamm der Amalekiter,<sup>3</sup> u. s. f. Während sonst die historischen inschriften der assyrischen könige, so bereits die annalen des Asurnasirbal (ende des 9. jahrh. vor Chr.) in den westlich vom Euphrat liegenden ländern (Phönizien, Syrien, Palästina) unter der den feinden abgenommenen beute stets die rosse eine hauptrolle spielen lassen,<sup>4</sup> fehlen die letzteren gänzlich unter den thieren, die Asurbanibal mit den gefangenen Arabern, Nabatäern und Kedarenern nach Nineve brachte.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Smith, Chaldäische Genesis, üb. von Friedr. Delitzsch, s. 296.

Num. 31, 32—34. Ihre zahlreichen kamele, sind erwähnt Judic. 6, 5. 7, 12 (ולגמליהם אין מספר),

<sup>3</sup> I. Sam. 27, 9, vgl. auch I. Chron. 5, 21, wo auf einem zug gegen die למגריאים kamele, schafe und esel erbeutet werden (wahrsch. eine parallelstelle zu Num. 31, 32—34, wo die kamele auffallender weise in dem uns vorliegenden text nicht erwähnt werden).

<sup>4</sup> Annalen des Asurnas. (I. Rawl. 17-21) col. 2, z. 121 u. and. stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annalen des Asurbanibal (III. Rawl. 17—26) col. 8, z. 108 "esel, schafe und kamele", col. 9, z. 26 "ochsen, schafe, esel und kamele", z. 30 "kamele (so zahlreich) wie schafe" u. s. f.

Einige jahrhunderte später ritten nach Herodot die im heer des Xerxes befindlichen Araber nur auf kamelen. <sup>1</sup> Strabo, der freund des durch seinen verunglückten arabischen feldzug <sup>2</sup> bekannten Aelius Gallus kennt blos dromedare bei den arabischen kriegern, und Publius Vegetius weiss bei seiner aufzählung der verschiedenen pferderassen nichts von arabischen rossen. Erst in der 2. hälfte des 4. jahrhunderts nach Chr. werden bei Ammianus Marcellinus die schnellen pferde und schlanken kamele der Saracenen <sup>3</sup> erwähnt. <sup>4</sup>

Aus allen diesen anführungen folgt also, dass nicht blos die Griechen und Römer, sondern auch die Hebräer und Assyrer in vorchristlicher zeit keine rosse bei den Arabern kennen, und ich würde den satz, dass diese thiere erst einige jahrhunderte vor dem Islâm den Arabern bekannt wurden, keineswegs "aus dem grunde unglaublich finden wollen, weil jetzt die arabischen pferde für die edelsten ihres geschlechtes gelten" 5 - aber ein umstand ist es, welchen der berühmte culturhistoriker, dessen buch dieser satz entnommen ist, nicht erwogen hat: dass nemlich die den Alten bekannten Araber nur die an den nördlichen grenzen von Arabien hausenden Beduinen waren, meist bewohner unwirthlicher wüstengegenden, für welche striche gerade das kamel, und nur dieses, wie geschaffen war, und wir also aus jenem schweigen noch nicht auf das gänzliche fehlen der rosse in Arabien schliessen dürfen. In den schönen weideländern von Nedschd  $(Na\dot{q}d)$ , dem hochland des innern Arabiens, fanden sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herod. 7, 86. Dieses, wie das aus Strabo (der auch im glückl. Arabien keine pferde und maulthiere kennt), P. Vegetius und Ammian angeführte ist zusammengestellt bei Hehn Culturpflanzen und Hausthiere 2. aufl. s. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "in das Innere Arabiens" (Hehn, a. a. o., s. 30) kam Aelius Gallius nie; er muss ziemlich nah an der küste herunter von Nord nach Süd (Sinaihalbinsel bis Nedschrân etwa) gekommen sein, siehe Strabo 16, 4.

die östlichen d. i. die Araber; vgl. im alten testament شرقيّون 3

<sup>4</sup> hier ist jedoch nachzutragen, dass in den ersten jahrhunderten nach Chr. das pferd in Südarabien (Jemen) auf himjarischen denkmälern erscheint, vgl. D. H. Müller in d. Z. d. D. M. G., bd. XXX, s. 115 und die beigegebene abbildung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hehn, a. a. o., s. 30.

schon vor und zu Muhammed's zeit wie noch jetzt i die besten und meisten kamele und pferde, und nichts hindert uns in Nedschd, auch schon im 2. jahrtausend vor Chr., in dessen ende wir vielleicht die einwanderung semitischer stämme in die arabische halbinsel zu setzen haben, mit diesen ersten semitischen einwanderern rosse anzunehmen. Eben in Nedschd wird der ort zu suchen sein, wo im laufe zweier jahrtausende die zucht und veredlung des zunächst von Mesopotamien (dorthin aber von den steppen Hochasiens) gebrachten thieres still und abgeschlossen von der übrigen welt vor sich gegangen, bis mit dem Islâm auch die arabischen pferde in der ganzen welt bekannt geworden sind. Nur so erklärt sich das oben aus der sprachvergleichung gewonnene resultat, und in um so helleres licht tritt dann die bekannte thatsache, dass erst seit der Hyksosherrschaft (etwa dem 19. jahrh. vor Chr.) auf den aegyptischen denkmälern das ross vorkommt, welches seit der 18. dynastie und im ganzen neuen reich so unzertrennlich mit der aegyptischen kriegführung verbunden erscheint. Die Hyk-sos (= hirtenkönige aber - denn wer wollte dies -sos von dem den Aegyptern seit den ältesten zeiten als repräsentant der nomadisirenden Araberstämme bekannten Šasuvolke trennen? -- sind Semiten, und zwar wahrscheinlich nur ein kleiner losgesprengter theil des grossen haufens, der sich um iene zeit in die arabische halbinsel ergoss, um dort zu dem im lauf der geschichte als Araber auftretenden volke zu werden. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. s. 50, anm. 1; s. 54, anm. 1. und Ritter's Erdk., Arabien I., 531.

<sup>2</sup> vgl. hiezu auch Ebers, Aegypten und die bücher Mose's, s. 221 f. Das dort in der anm. angeführte sesem' (mit dem schwanzstück als thierdeterminativ geschrieben), zu dem Ebers "von במבל" in klammern bemerkt, ist nicht etwa directes lehnwort des hebr. pl. במבל", denn wir finden daneben im altaegyptischen auch die varianten sem und semsem (mit transscribire ich das aegyptische pluralzeichen, das vielleicht -u ausgesprochen wurde). Andere namen des pferdes bei den Aegyptern werde ich in einer demächst erscheinenden arbeit "die namen der säugethiere bei den Babyloniern und Assyriern" unter süsi mittheilen. — Um keinen umstand unerwähnt zu lassen, der etwa doch für die ansicht V. Hehn's (dass die pferdezucht erst nach Chr. geburt den Arabern bekannt geworden sei) sprechen könnte, führe ich hier eine stelle aus Damîri's

(ursprünglich wol "der ausreisser" vom schnellen lauf; dies ist überhaupt die bedeutung der wurzel par im semitischen) kommt im Kor'ân zufällig nicht, dagegen oft bei den alten dichtern vor (obwohl bei letztern das coll. خنىل häufiger ist, am liebsten werden bei ihnen beschreibende adjectiva, epitheta ornantia, statt der eigentlichen wörter für pferd gebraucht, vgl. unten), so Hamasa ه ۲۴, ۷۲۹, ۷۷۸, ۲۴۹, ۸۸; pl. أُفْرَاس Mu'all. Ibn-Kult. 84, Ham. vff, "91", tv, Fff. In den alten sprichwörtern ist فَرَس das gewöhnlichere wort, wie überhaupt in der älteren prosa, häufiger als خيل und die vielen epitheta; vgl. Meid. I 702. 193. 194. 637., II 51, wo die stärke, schnelligkeit, der gehorsam, der scharfe blick und das feine gehör des pferdes hervorgehoben wird, die beiden letztern in der form von schärfer sehend, hörend, أَبْصُر أَسْهَعُ مِن فَرَسٍ بِيَهْهَا ٓ في غَلَسٍ als das ross in der wüste bei dunkler nacht"; der dual in dem sprichwort كَفَرَسَىْ رِهَانِ, (so voll wetteifer) wie zwei rosse beim wettlauf" Meid. II 362.1

Denominativa von فارس reiter (dann in etwas übertragener bedeutung wie unser "ritter" gebraucht) Ham. ۲۸۴,

an (Bulaker Ausg. II. Prv unten): "Und es glauben die Araber, dass es (das pferd) ursprünglich wild war, und der erste, der es zähmte und beritt, sei Isma'il — über ihm sei das heil — gewesen." Isma'il aber ist der repräsentant der zweiten einwanderung, und gilt als der stammvater der nördlichen Araber. Ich kann in dieser stelle nur eine dunkle rückerinnerung daran erblicken, das eben die Semiten bei ihrer einwanderung nach Arabien das pferd dort nicht vorfanden, wol aber es mitbrachten und erst in Arabien durch jahrhunderte lange zucht und veredlung es zu der rasse ausbildeten, die schon in den ersten zeiten des Islam alle ungläubigen bewunderten.

i ich citire Freytag's Arabum proverbia (I. u. II. Meidâni's sammlung) nach der seitenzahl der einzelnen bände, des bequemeren nachschlagens halber, nicht nach den kapiteln und nummern (wonach z. b. II. 362-22, 141 wäre).

جونت الخَيْل فُرْسَانَها im sprichwort والخَيْل فُرْسَانَها im sprichwort والخَيْل فُرْسَانَها im sprichwort والخَيْل فُرْسَانًا رُكْبَانًا والله وال

In der nachmohammedanischen zeit und später ist فوس das gewöhnliche wort für pferd in prosa und poesie (so heisst bei den arabischen zoologen die überschrift der beschreibung des pferdes خيل, nicht خيل, während sie bei der des kamels der des kamels aber sind in der alten sprache die collectiva); da das altarabische für hengst stets عند sagte (siehe unten), für stute aber selten besondre wörter verwendet (wie z. b. ج.), so kam es, dass heute خرس in der alten bedeutung "stute" angenommen hat; für خرس in der alten bedeutung sagen

أَكِتَابُ رَوْضَةِ الْآدَبِ الْحَيْدِ الْمَعْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

sie meist جِصان; auch خَيْل ist daneben noch (als collect.) im gebrauch.

hailun coll. "pferde" Kor'ân 3, 12 und noch viermal; Mu'all. Ibn-Kult. 27, 'Ant. 71. Hâr. 20. (مَصْهَالُ الْحَيْلُ لَعْلَى الْحَيْلُ الْحَيْلِ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلِ الْحَيْلِ لِلْحَيْلِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْحَيْلِ الْحَيْلِ لْحَيْلِ الْحَيْلِ لِلْحَيْلِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْحَيْلِ الْحَيْلِ لِلْحَيْلُ لِلْحَيْلِ لِلْحَيْلِ لِلْعِلْمِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ لَلْمِي الْعِلْمِ لَلْمِيلِ الْحَيْلِ لِلْعِلْمِ لَلْمِيلِ لِلْعِلْمِ لَلْمِيلِ لِلْمُعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْ den, قُرْنُ وَدَةَ الْخَيْل , "die reiter der rosse فَوَارِسُ الْخَيْل rücken der rosse" 19A), worunter einige stellen, an denen nur mit "reiter", "reiterei" übersetzt werden kann (so مَعْقُود : ۸۷۱, ۳۰۱ u. ö.); ein ausspruch Mohammed's das gute ist an die stirnhaare der pferde ge- بِنَوَاصِي الخَيْل knupft" (vgl. Meid. II 168 العِزْ في نَوَاصِي الخَيْل; aus der abschiedsrede Aktam ibn Saifi's vor seinem tod († 8 der Hidschra): "wendet sorgfalt auf die pferde (عليكم بالخيّل) und haltet sie hoch, denn sie sind die burgen der Araber" (vgl. dazu das spätere sprichwort حُصُونُ الرِجَالِ الخَيْلُ والسِلامُ, die burgen der männer sind die pferde und die waffen" Freyt. Prov. III 388). Wo von خَبْل der dual und plural gebildet wird, muss stets rosseschaaren oder reiterschwärme übersetzt werden, so Ham. und in einem Meid. II 647 angeführten gedichte: seine beiden reiterschaaren (Freyt. ejus duo, خَيْلَاهُ إِذَا ٱلْتَقَتَا equi) wann sie aneinanderprallen".

Ein wort, welches nur den pferdehengst bedeutet, haben die Araber nicht, doch scheint das allgemeine wort fahl (sonst nur noch im assyrischen: puḥalu; 2 ursp. wol "der geile",

<sup>1</sup> das weiterfolgende siehe bei den namen des kamels (unter إبل).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> für alle in dieser arbeit citirten assyrichen thiernamen muss ich einstweilen auf meine schon s. 48, anm. 2 angezogene assyrische arbeit verweisen, in welcher sowohl lesung wie bedeutung derselben näher be-

vgl. äthiop. ፌሐሴ) mehr vom pferd- als kamelhengst gebraucht worden zu sein (welch letzterer gewöhnlich قَرْم, auch فَنِيق heisst, wenn die Araber nicht ihr gewöhnlichstes wort anwenden, das stets dem fem. ناتخ kamelstute gegenüber steht); نخس wird in den alten gedichten fast stets übertragen von kriegshelden und männern edler, reiner abstammung angewendet, so Ham. جعن على النسل مُنجِبُ ,ein hengst, edle nachkommenschaft hervorbringend", Fry von Muhammed "und der hengst, ein hengst von edler art, والفَعْلُ مُعْرَى, "und der hengst, ein hengst von edler art (vgl. auch ه، ۳۴۷ und غَارِتَ الْفَحْلِ 4۳۳ "zum nacken des hengstes" reichte sein nacken; diese 3 stellen lassen sowol pferd- wie kamelhengst denkbar erscheinen), wo man, da die Araber so viel auf den reinen stammbaum ihrer rosse hielten. dagegen, Ham. فَحْلُ الشَوْل dagegen, Ham. النَّهُ لَ يَجْمِى شَوْلَهُ 10 kann nur der (النَّهُ لُ يَجْمِي شَوْلَهُ 204 kamelhengst sein, da شُوّل "kamelinnen" bedeutet.

thiere (Bulaker ausg. II. ++.).

gründet wird. — Tigl., Pil. I, col. VI 62 heisst es: IV pu-hal rîmi "vier männliche wilde ochsen", vgl. auch III Rawl. 34, col. 4 kante z. 2.

<sup>1</sup> Damírî jedoch beschränkt es nur auf die mit حافر (pferdehuf), (rind-, schaf- und antilopenhuf) und خفّ (kamelhuf) versehenen

reiter meinem rösslein auf den fersen", wo natürlich wie im deutschen kein wirkliches füllen, das ja noch nicht geritten wird, gemeint ist), المنافرة إلى المناف

Dass das arabische سَائِس rosselenker, pferdeknecht [pl.

will und سَوْاس مَكْرُمَة, letzteres Ham. 444 سُوّاس مَكْرُمَة "rossetummler edler thaten", Rück. "die das ross der ehre tummeln";¹ vgl. auch die redensart سَاسَ الْحَيَّة "er hat die rosse gebändigt" und dann übertragen سَاسَ الْحَيِّة "er hat die unterthanen regiert"², woher das in der classischen wie spätern prosa allgemein gebräuchliche سَيَاسَة "regierung, staatsleitung"] nur denominativum eines einst auch im arabischen existirenden wortes sûs pferd (h. مَهُوَّة عَلَيْهُ أَلَّهُ أَلَّهُ اللهُ اللهُ

Die übrigen im arabischen so zahlreichen namen des pferdes, die ich hier alfabetisch folgen lasse, sind ursprünglich alle poetische beiwörter (adjectiva, epitheta ornantia) des pferdes (das gleiche gilt von den kamelnamen). "Nach der so zu sagen räthselnden weise der arabischen poesie wird das eigentliche nomen, dem es gilt, nicht gesetzt, sondern durch beiwörter so kenntlich gezeichnet, dass alle dunkelheit des sinnes im verlauf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freyt. übersetzt "generose agendi rationem colentes; das gedicht, dem dieser ausdruck entnommen ist, gehört dem dichter al-'Arandaš, der vom stamme Kilâb war, an; dieser stamm aber wohnte im rossereichen Nadschd (vgl. s. 48 oben).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zamaḥšarî, مُقَدِّمَةُ الأَّدَب (ed. Wetzstein) s. أَجْبَ

<sup>3</sup> seite 46, oben vgl. auch s. 48, anm. 2. — Das assyrische (Sāmek) transcribire ich künftig stets durch sa (nicht mehr durch sa), das W (Shîn) dagegen durch sa (nicht mehr durch sa); danach sind die assyr. wörter auf s. 4, 21, 35, 46 und 48 zu corrigiren.

<sup>4</sup> Nöldeke, Mandäische Grammatik, s. 147 mit berufung auf Geiger.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pott, etym. Forschungen I, p. LX.

<sup>6</sup> in dem schon in der Einl. erwähnten aufsatz im Ausl. 1875, no. 1 und 2.

schwindet"!. So ist allerdings bei den meisten die ursprünglich adjectivische bedeutung noch ganz sichtbar und war jedenfalls auch dem sprachgefühl des Arabers noch gegenwärtig, aber nicht bei allen verschwindet die dunkelheit des sinnes "erst im verlauf," sondern es gibt sehr viele, die entweder nur vom kamel oder nur vom pferd und blos von diesem gebraucht werden, ja manche, wie z. b. أَشُقُرُ (urspr.,das kurzhaarige"), أَشُقُرُ ("das rothe") sind in der poesie gradezu stehende namen des pferdes geworden; andererseits gibt es seltne poetische benennungen des pferdes, wo uns die sprache selbst für die etymologie im stiche lässt und bei denen wir, wegen der widersprechenden erklärungen der lexicographen, auf die wir dann allein angewiesen sind, auf die erforschung der ursprünglichen bedeutung verzichten müssen. Das gleiche gilt auch von andern poetischen thiernamen, besonders von einigen des kamels und des löwen.

Ich werde im folgenden die am häufigsten vorkommenden und stereotyp gewordenen epitheta des pferdes mit einem vorgesetzten sternchen bezeichnen. <sup>2</sup> Auch wird es stets angegeben werden, wenn etwa das betreffende beiwort des pferdes auch vom kamel oder einem andern thier im arabischen vorkommt.

أسيل أسيل asîlun (urspr. "lang herunter wallend,-hängend, vgl. die W. sal in سَالَ "langwangig" in einem von Ahlwardt (Ch. al-Ahm., s. 246) aus Mufadd. 90,13 citirten verse (أُسِيلٍ نَبِيلٍ الخِيَا الخِيَالِ الخَيَالِ الخَيالِ الخَيالِي الخَيالِ الخَيالِ الخَيالِ الخَيالِ الخَيالِي الخَيالِ ال

تَابِع ullâf siehe أَلَّاف .alifun pl آلف

mu'ammalun ["der auf den man die hoffnung setzt" vgl. blos noch das assyrische ummulu inf. pa"el hoffen und

<sup>1</sup> Ahlwardt, Chalef al-Ahmar, s. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> mit dem nachgesetzten stern dagegen bezeichne ich stets reconstruirte und erschlossene formen, wie z. b. oben شنوس pferd (dagegen فسنوس hohne stern: motte).

mamlum hoffnung, in den assyr. nationallexicis syn. von ra'abu begierde, sehnsucht] t. t. des 7. pferdes im wettkampf, siehe das Ham. 44 comm. angeführte gedicht, was ich unter سَانِق mittheilen werde

(10) أَبْكُنَ ablaku ["gescheckt", vgl. unser "scheck" von pferden; äth. ���� marmor, wie auch بَكُنَ, urspr. der buntfarbige; über andre aus der grundbedeutung "spalten, öffnen" hervorgegangene bedeutungen im semitischen siehe Ges. Thes. unter إِلَّهُ مِن الفَرَس الأَبْلَقِ أَنْهُ مِن الفَرَس الأَبْلَق العَرْم أَنْهُ وَمِن الفَرَس الأَبْلَق العَرْم أَنْهُ وَمِن الفَرَس الأَبْلَق العَرْم أَنْهُ وَمِن الفَرَس الأَبْلَق العَوْم وَمِن الفَرَس الأَبْلَق العَوْم وَمِن الفَرَس الأَبْلَق العَوْم وَمِن اللهِ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ وَمِن وَمِن اللهِ وَمِن وَمِنْ وَمِو

تَرَّقُ tuʾiḥun ("voll", neml. von munterkeit und jugendkraft)
Hamasa هم "[ich habe gerüstet] einen mähnentrager, einen glattrückigen, vorrennenden, vollkräftigen (muntern; arab. ذا خُصَلٍ مُخْلُولِقَ الْمَثْن سَابِقًا تَبُقًا لَبُقًا لَامَتُن سَابِقًا تَبُقًا

die (den mutterstuten beigegebenen, تَوَابِع tâbi un, pl. تَوَابِع folgen [noch allgemeiner

למות ["der hinten nachfolgende" von הלה, urspr. anhängen, dann: nachfolgen, vgl. äth. לאם: anhängen, folgen, hebr. אור. anhängen, Jes. 22, 24, trans. anhängen, haften machen = aufhängen, so auch syr. לבן: assyr. tilu, hebr. אוֹם "hügel" dagegen kommen von dem wurzelverwandten הלים; ass. tulu weibl. brust ist = äth. לאס:, wegen des u vor l vgl. ul nicht, ullu dieser und andres im assyrischen] t. t. des 4. pferdes im wettkampf, siehe das Ham. בו comm. angeführte gedicht, was ich unter سَابِق mittheilen werde. In einem bei Meid. II 469 angeführten dichterverse kommt der pl. تَوَالَى الْخَيْلُ كَالْهَرَادِى) vor خَيْلُ الْخَيْلُ كَالْهَرَادِى) "und nicht sind die hinten nachfolgenden der pferde wie die den zug anführenden.")

تُنِيّ tanijjun von (drei bis vierjährigen) pferden und (sechsjährigen) kamelen (siehe beim kamel eine belegstelle), die die vorderzähne (تُنِيّة, eigentl. "doppelzahn", weil zwei oben und zwei unten stehen) auswerfen, daher Rückert (Ham. II 178) "umgezahnt" übersetzt; im lebensalter vorher heissen sie جَلَنَغُ (siehe daselbst), nachher رَبَاعِية (weil ihnen da die sogenannten "vierzähne" رَبَاعِية ausfallen; doch wird وباع gewöhnlich nur von den siebenjährigen kamelen gesagt), dann

(ersteres vom fünfjährigen pferd, nie vom kamel, letzteres vom neunjährigen kamel, nie vom pferd), endlich مُحَالِفَ und مُحَالِفَ und المُحَالِقِينَ und عَالِينَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(15) جَبُهَة وَعَالِم إِلَّا إِلَّهُا خِيَار und zwar الْبَهَائِم إِلَّهُا خِيَار wozu man hebr. جَبَة "hoch, erhöht, edel, stolz sein" vergleiche; sonst heisst جبهة im arabischen "stirn", eigtl. "die hohe"] in einer dem Muhammed zugeschriebenen tradition, mitgetheilt bei Meid. I 656: لَيْسَ فِي الْجَبُهَةِ ولا فِي النَّسْعَة ولا في النَّقَة ولا في النَّقة ولا في النَّة ولا في النَّقة ولا في النَّة ولا أَلَّة ولا أَلَّة ولا أَلْهُ ولا أَلْهُ ولا أَلْهُ ولا في النَّة ولا أَلْهُ ولا أَ

ر المعنور الم

\* 35- agradu (ursprünglich "abgeschabt, glatt-, kurz-haarig", aber im arabischen immer im sinn von "kurzhaarig", 1 und dann allgemein von rossen "edel", da bei den Arabern die kurzhaarigkeit als zeichen eines edeln renners angesehen wird) nur von pferden [denn Ham. ٩٢٢ وَمُنَوَّقَةِ الجُرِّكِ was Freyt. "exercitatos glabros scil. camelos" übersetzt, ist wol besser mit Rückert "mit rossen wolgeschult" wiederzugeben; obwol نَاقَة als denom. von نَاقَة ursp. blos von kamelen gesagt wird, kann es doch eher möglich sein, dass man es mit der allg. und abgeblassten bedeutung "eingeübt, geschult" auch von pferden braucht, als dass das stehende beiwort der pferde "glattbehaart", was ja grade diese thiere von den kamelen unterscheidet, auf letztere sollte übertragen werden können; gegen meine ansicht, dass اجرد nie von den kamelen gebraucht wird, könnte allerdings ein vers der Mufaddalijjat, Ahlw., Ch. A., s. 210, sprechen, wo عَاتِك und حَرْدَا , letzteres ein wort, das sonst nur von kamelen gesagt wird, epitheta eines thieres sind; doch da Ahlwardt diesen vers als die beschreibung einer pferdestute auffasst, und ich den näheren zusammenhang, in dem derselbe vorkommt, nicht kenne, fasse ich lieber حائل hier als άπ. λεγ. von pferden, als dass ich zugeben könnte, اجرد, was schon der natur der sache nach auf kamele gar

י "denn es findet sich die Glätte auch bei langhaarigen Pferden" (Ch. al-Achm., s. 209). Obwol die Araber selbst immer nur "kurzhaarig" übersetzen (danach Ahlw. a. a. o.; vgl. auch Muhî: الشعر رقيقة), ist doch das richtige "glatt- und kurzhaarig" und das ursprüngliche "glatt mit beinah ganz abgeschabten sehr kurzen haaren", vgl. كَوَ عُهُ ab-, ausziehn, abrinden, عَوْ إِلَّهُ اللهُ عَلَى بِهُ عَلَى بِهُ اللهُ عَلَى بُهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

nicht anwendbar ist, käme nur einmal als kamelepitheton vorl, -und der glatt, وأَجْرَدُ عُرْيانُ السَراةِ طَوِيلُ) so Ham. ٩٩. ٢٣١ behaarte, nackten rückens, der lang gestreckte"). ۷۹۷ (کُلُّ طِیِرَّةِ بَوْرَنَ سَبَّاحٍ "jeden einherstürmenden und glattbehaarten dahin-rennenden"); das feminin جَرْدَاء سَادِتَةُ او، ۱۵ او، ۱۹ جَرْدَاء eine glattbehaarte rennende oder ein rennender, سَابِحُ قُدُمُ vorauseilender"); und der plur. جُرُدًا ضُمَّرًا Ham. vi (آئِرُة اضْمَرًا , glattbehaarte schlanke"). ا جُرْدٍ مُسَوَّمَةٍ هَا ها, "glattbehaarte, denen على جُرْدِ الْمُتُون طِوَالِي) ه٣٠ zeichen eingebrannt waren"). ٧٣٠ "auf glattrückige, langgestreckte"). ٧٨٠ (اللهَامِيم الجُرُدِ اللّهَامِيم اللهُ الجُرُدِ اللّهَامِيم "sie stiegen auf glattbehaarte, من كُلِّ مَحْبُوكٍ طُوَالِ القَرَى edle, von jeder art von strammgebauten, deren rücken langgestreckt sind"), und in einem verse Kurâd's bei Meid. II 660 تَحْتِي دُو أَفَانِيَنَ جُرْشُعُ ﴿ أَبَرَّ على الجُرْدِ العَنَاجِيمِ كُلِّهَا "unter mir war ein auf verschiedene weisen laufendes, dickleibiges, welches alle andern glattbehaarten edeln renner im lauf einholte". Endlich von demselben stamm und mit der gleichen bedeutung:

مُنْجَرِه mungaridun Imrulk. Muʻall. 52 (= Diw. ۴۸,۴۷) مِنْجَرِه "auf einem kurzhaarigen" (comm. بِمُنْجَرِه الفَرَسُ

weitere belegstellen zu siehe Ahlw., Ch. A. s. 210 (Diw. Imrulk 190, to, ein vers der mit jenem Mu'allakavers beinahe identisch ist, und 1970; Alkama 1970); ebendaselbst, s. 209 finden sich noch einige

guršu un ("dickleibig, mit festen, dicken seiten versehen") in dem eben erwähnten verse Kurâd's. Dies wort wird auch von kamelen gebraucht (Ham. ٧٨٣), siehe unten beim kamel.

(20) أَجُشُ aģaššu "lautwiehernd", (syn. des gewöhnlicheren عَهُمُ und يَعْهُلُ urspr. onomatopoetisch "einer der eine يَشْجُ, eine art reibegeräusch hervorbringt" [daher kommt auch die bedeutung "in kleine theile zertheilen, zerbrechen", und auch die verwandten هُجُ بَهُ اللهُ بَهُ بَهُ اللهُ إِنَّالِهُ إِنَّا اللهُ الله

النجتي al-mujallî ("das glänzend, berühmt machende") t. t. des ersten pferdes im wettkampf; siehe das bei سَابِق aus Ham. ۴4 comm. von mir angeführte gedicht.

bäumende pferd, so Imrulk. Diw. ۱۴, ۱۲ (سَبُوحًا جَمُوحًا) und in einem sprichwort, Meid. I 747 أَصْعَبُ مِن رَقِّ الْجَمُوح "schwieriger fortzutreiben als ein wildes pferd".

belegstellen zu أجرى ('Ant. Diw. ۲, Zuhair ۱۰,۱۱ Ham. ۲۹۸ comm., 'Amr ibn Kuliūm Mu'all. 19, wo غن أنه comm. erklärt wird durch وقصر بن شعر جسلها وقصر ; u. a.) Die citate im Ch. A. (ausgenommen die Mu'allakat, die ich stets nach Arnold's ausgabe citire) habe ich nach den 1870 erschienenen "Divans" umgeändert.

reichlich") Ham. إِنَّ عَبْلَرَةٌ جَبُوم "auf einer festen (stute), einer schnell trabenden". Das wort wird auch in verbindung mit السَيْر von der kamelin (الشَاتِلة) gebraucht (vers an-Namir ibn Taulab's im Muḥîṭ unter جُبُوم), siehe unten beim kamel.

(25) عَنِيبَةُ ýanîbatun "das an der seite إِنَّتُ الْعَالَمَ aus الْعَالَمُ إِنْ أَعْلَى الْعَالَمُ الْعَالُمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْكُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ ال

<sup>1</sup> vgl. Div. Huc. 1AF, FI.

<sup>2</sup> vgl. Τημός άπ. λεγ. Hab. 1,9 "fülle, menge", n. "auch", = assyr. gamma "auch" IV. Rawl. 61,22 ff., urspr. "anhäufung"; die erste bedeutung scheint übrigens die des "abschneidens und anhäufens" (ein bild vom feldbau genommen?) gewesen zu sein, vgl. syr. Σ. Jes. 16,8 "abschneiden" (dort Δως, wo hebr. మీπ "sie haben zerschlagen" steht).

und männliche füllen werfen", i siehe die bemerkung Rückerts dazu, Ham. I 365 unten) Ham. هجنيبَة قائد ۳۳ ماره "wie der führer das handpferd hinter sich drein folgen lässt" (um es dann in der schlacht zu besteigen; vorher reitet er, das pferd zu schonen, auf dem kamel); nach andern ist جنيبَة eine kamelin, die man einem andern übergibt, nutzniessung draus zu ziehen (so die arabischen nationallexica).

\* مَوْدُ جَوْلِهُ الْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> so auch D. H. Müller, kitâbu 'l-fark, s. 33; Rückert a. a. o. "vor eile wegstossen".

² vgl. noch (Ch.-A., s. 293 f.) Zuhair Divân هِرَاكِ الْخَيْل مِهِمْ بِهِ الْمُعْدِينِ الْخَيْل مِهْمُ بِهِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ

getümmel feig weglaufen¹ (comm. آلا تَجْبُنُ ",ihr findet edle renner, die nicht vom kriegsgetümmel feig weglaufen¹ (comm. إِلَّا تَجْبُنُ ", Ham. ٢٩٥ وعلى ه٥٩٠ ", und auf edlen rennern, "ageren, (sitzen) reiter, gleichend den falken" und Ham. ۴۰۳ Damīrî gibt als plural auch noch عُود an.

ich schon wegen des im chald. mit ihm wechselnden جَدْر "nach art" nicht für ein pers. lehnwort halte; vielleicht gehört auch der hebr. E.N. بعدة, was dann "der braune" heissen würde, hieher] Ham. هم بالمان الجَوْن فا الشَّرَاخِ والوَرْد هم "die brust des schwarzrothen pferdes" und Ham. هم المُون فا الشَّرَاخِ والوَرْد هم "den schwarzrothen mit dem weissen stirnfleck und den fuchsen". Nach den lexicographen kann man جَوْن auch von schwarzrothen kamelen sagen.

يَّاشِ ģajjāšun "der schäumende" Jmrulķ. Muʻall. 55 على الذَبْلِ جَيَّاشٍ "auf einem trotz seiner schmächtigkeit (comm. على الذَبْلِ جَيَّاشٍ) aufschäumenden (wild dahinrennenden)"; das bild ist vom sieden des kessels (vgl. den schluss des verses) hergenommen.

maḥbûkun "festes, strammgebautes pferd" [von عَبُوكِ maḥbûkun "festes, strammgebautes pferd" [von عَبُوكِ festmachen, gut und dicht weben, vgl. auch syr. سَعُر mischen" und das verwandte hebr. חבק mit stärker nüancirtem dritten radical "die hände in einander fügen", dann auch umfassen", die alle auf einen grundbegriff zurückgehen] Ham. ۷۸۰ (siehe bei جَرُد الجرد , pl. جَرُد die stelle), Zuhair Div. ۱۵, ۲۱ علی عشری "auf dem rücken eines strammgebauten", und den

نَّ نَا ist ein druckfehler in Freytags Hamasa für تَجِيدُ (von حَانَ).

vers im Muhît, wo es heisst (unter مُشْرِفَ الحَارِكِ :(حبك): مُشْرِفَ الْكَتَكُ الْكَتَكُ ,(ich rüstete für lihn) ein pferd mit hohem umdreher (siehe Ch. A., s. 238, z. 4) und festgebauten schultern".

(30) نجو المعالمة ال

aus Meidâni mitgetheilten vers des Aus; im vulgärarabischen wurde حصان das gewöhnliche wort für pferd, siehe s. 39. الْخَطِّى al-ḥazzijju "der glückliche" [von الْحَظِّى "glück", urspr. aber wahrscheinlich "loospfeil", vgl. die analogie von المُعَالِي pfeil, pl. المُمَاء und حَشَّة "pfeil" wie "ansehen, ehre", حَظَّى "pfeil", تر "antheil"; wenn man aber عَلَّاء الْحَطِّى al-ḥazijju liest, so ist das wort direct vom verbum

gebildet] t. t. des achten pferds beim wettlauf; siehe das unter سَابِق Ham. ۴۹ comm. von mir angeführte gedicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> so Lane I, 2, 597.

Hommel, thiernamen.

d. i. "noch ohne junge", sonst nur von kamelen gesagt (siehe ausführlich daselbst) scheint doch einmal, und zwar in einem vers der Mufaddalijjät, den Ahlwardt, Ch. A., s. 210 anführt, auch von einer pferdstute vorzukommen; dort heisst es: وَسَلْهَا بَيْ حَرِّدَا الْهَا وَ الْهَا وَالْهَا وَلَا وَالْهَا وَلَا وَلَا وَالْهُا وَلَا وَالْهَا وَلَا وَالْهَا وَلَا وَالْهُا وَالْهُا وَلَا وَالْهَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعَالِيَا وَالْهُا وَلَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْعُلَامِ وَالْمُعْلِيْكُمْ وَالْمُلْوِيْكُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِلُولُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُعُلِيْمُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ و

ريرة al-mustahı̂ru "der bestürzte" (denom. von النُستَجِير "bestürzung") heisst das sonst mit dem t. t. والعَاطِفُ genannte sechste pferd im wettlauf in dem unter سَابِق aus Ham.

(35) خَاطِ hazan(aus hazawun\*), nebenform von خَاطِ und أَخَطْ und fleischig, gedrungen" nach den lexicographen epitheton des pferdes; bei Imru'ulk. Diw. ١٩,٣٠ heisst es vom rücken des pferdes: "sie (die stute) hat zwei fest- und starkgebaute rückentheile أَلْنَبِرُ wie wenn der leopard (النَبِرُ فَظَاتًا) hinstürzt auf seine vorderbeine". Sonst ist خَاطٍ مُهْتَلِي خُهًا مُكْتَنِزُ دَمَهُ مُهَتَلِي خُهًا مُكْتَنِزُ عُهِمَالًا هُمُهُ وَمُهَالًا مُهُمَّتُكُم الْحَمَالُ اللهُ ا

i siehe meine bemerkung bei 35-.

<sup>2</sup> nach andern auch "endlos fortlaufend" (also vom pferd, das nie zum ziel der rennbahn kommt?)

<sup>3</sup> Lane I, 2, 769: two compact portions of flesh and sinew confining her backbone.

aus خَظَوَتًا entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahlw., Ch. A., s. 243.

xIIIten form von خاتی, was ursprünglich "glätten", dann erst "bilden, messen etc." heisst, vgl. hebr جاب glatt sein, aram. "glück", urspr. aber "ein glatter kieselstein zum loosen", äth. علم [geglättet, abgerieben, verzehrt, vernichtet werden, wie ass., z. b. uhallik "ich vernichtete" Asarh. 1,13, ihtalik "er geht zu grund" Del., ass. lesest., s. 38, z. 40; haluku 2 III. Rawl. 70, 106 ff., = sumerisch MU [was sonst "name, nennen" heisst] ist noch nicht sicher zu erklären, da belegsstellen bis jetzt fehlen] Ham. هم منافق المنافق بالمنافق بالمنافق

غَنْدِيدُ السلام المعالم المع

von خَيْفَان "heuschrecken"; das tertium comparationis liegt in dem dünnen, schlanken leib oder im leichten sprung, was

t so schon A. Schultens, vgl. Ges. Thes., p. 483 und als analogie das oben bei لَحُظَّى bemerkte.

<sup>2</sup> wahrsch. graphisch ungenau statt halûku (فَعُول).

<sup>3</sup> Nöldeke, Beiträge zur Poesie der alten Araber, s. 168.

<sup>•</sup> Muḥîṭ; da أَخْيَفُ "zwei-, verschiedenfarbig", speciell vom kamel

auf dasselbe hinauskommt) Imrulk Diw. 14, الرَوْعِ ما أَرْكَبُ فَي الرَوْعِ ما يَعْفَانَةٌ "und ich reite im kampfesschrecken eine heuschrecke" (oder "eine braunrothe", siehe die anm.), ferner im trauerlied der al-Hansâ auf ihren bruder Sahr 1, vers 9.1

sam trabende") von عَشَيا نَشِيطًا (mach andern "langsam trabende") von عَرَبَّبَةٌ دَوُولُ (ham. ۴٥٨ مُرَبَّبَةٌ دَوُولُ "eine wolgepflegte munterdahintrabende (stute)". Auch von andern thieren werden namen, von obigem stamm عَرَبَّبَةٌ دَوُلُ عَلَى مُؤَولًا مُعَالِي abgeleitet, gebraucht, so vom schakal, (wolf und wiesel) عَالَى مُولِّلُ بُورِيلُ ("Reineke") ist "; auch sie gehen auf den begriff der beweglichkeit und munterkeit zurück.

(40) אُבֶּׁבְ mudbirun [von לُخْبَرَ zurückweichen; der grundbegriff des semitischen stammes דבר geht wahrscheinlich vom "rücken" woraus sich dann überhaupt der begriff "hinten" entwickelt, aus: בָּבָּל rücken, äth. ተደበረ: "sich auf den rücken legen"

oder pferd "ein blaues und ein schwarzes auge habend" heisst (daher خَيْفَان ursprünglich "die zweifarbige, weissgelbe," d. i. die heuschrecke), so könnte man خَيْفَانَة (wie خَيَّفُ, siehe Lane I, 1, 833) vielleicht noch besser mit "braunroth" übersetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nöldeke, a. a. o., s. 165.

² siehe den vers des Ka'b ibn Mâlik al-Ansârî bei Damîrî I, ۴۳ه (vgl. auch Ibn Ja'îsh, ۳۴); die form نُعِنْ begegnet sonst nur noch in أَسْتُ = رُئِم

vgl. den eigennamen des wolfes خُوَّالُةُ ("Jsegrim"), den des löwen أَسَامَةُ ("Nobel") u. a.

von thieren, άπ. λεγ. des äth. Physiologus 1, Lac: berg, urspr. natürlich bergrücken, דֶּבֶר "weide, trift", nicht von "treiben", wie man מְּלְבֵּר erklären mag, sondern auch urspr. "bergrücken, landrücken" als der geeignetste ort zur weide, المُنْجُزُ "weide, feld": erst daraus lassen sich die andern bedeutungen جَبَرَ "hinten nachfolgen", בבר "sich nachfolgen lassen d. i. führen", תבר "die worte einander in unmittelbarer folge folgen lassen d. i. reden". wie auch בָּבֹרָה "bienen", ursp. coll. wie בָּבֹרָ "bienenschwarm" ableiten; dagegen דֶבֶּר, גֿבָּר, ass. dibbaru<sup>2</sup> "untergang, tod, pest" gehen wieder auf den begriff des vom rücken, von hinten kommenden, d. i. des feindlichen, zurück. Ansprechend ist die vermuthung Dillmann's, dass جراه المراقبة u. s. f. urspr. vom emporragen, hoch sein (vgl. ዲበ: und ተደነበብ:) abzuleiten und مُقبل sei] in تحد demnach der letzte grundbegriff von مُقبل "anrennend wie zurückweichend" Mu'all. Imrulķ. 53, siehe unter کُبَیْت.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> darüber ausführlich meine ausgabe des äth. Phys. (Leipzig 1877), s. XXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe Smith, Chald. Genesis, üb. von Delitzsch, Beigaben, s. 309.

<sup>3</sup> die verdoppelung ist blos graphisch, = adámum; das assyrische praesens und futur (der form nach = dem äth. impf. **L?AC:** neben dem subj. **L?AC:**, welch letzterem die gewöhnlichen semit. imperfect-

formen جِمْنَا يَقْتُلُ etc. entsprechen) lautet išákan, 1. s. ašákan (sehr oft in der schreibung išakkan, ašakkan), woneben i und u nach dem 2. radical

w. dam — zu liegen scheint] 'Ant. Mu'all. 66 (dort eine rührende beschreibung der anhänglichkeit des schon blutbedeckten kampfrosses an seinen herrn, siehe die übersetzung in Rückert's Hamasa II, s. 149), Ham. ۴4 comm. (in dem bei سَابق mitzutheilenden gedicht) und im sprichwort: النُوقَة "schöner als schwarze pferde mit weissen flecken an den vorderfüssen" Meid. I 414. الْمُوَّةُ wird auch von dunkelbraunen kamelen gesagt (Ham. ۱۴۸. ۹۳۴. ۷۴۳), siehe bei den kamelnamen.

vorkommen, z. b. la tasakip ..stürze nicht!" IV Rawl. 10, 36b, ašabir "ich werde zerbrechen" H. J., Obv. 17 u. a., obiges adammum, dann iballut "er lebt" u. a. Das assyr. imperfect (immer mit präteritalbedeutung, da das eigentliche perfect im assyr. trotz Hincks und Sayce ganz verloren gieng) ist iškun, 1. s. aškun (daneben a: z. b. ishat "er fasste"; mit i: z. b. ipkid "er befahl"); das sog. Pa"al oder Pi"el dagegen geht streng nach der vokalfolge des arabischen ". also umattir er hat regnen lassen (das präs. davon würde umattar, auch ungraphisch genau umattar geschrieben lauten). Der sicherste führer in der unterscheidung des assyr. präs. kal von impf. wie präs. Pa"al ist also stets der vokalismus, vor allem das aus jn- entstandene präformativ n- vor dem ersten radical. Es wäre zeit, dass endlich dieser hauptlehre der assyr. grammatik bei der interpretation der texte mehr rechnung getragen würde als es bisher geschah, denn bis jetzt wurden beinah alle diese formen bei der erklärung bunt durcheinander geworfen.

mudakkin das vollständig ausgezahnte [wörtl. welches مُذُكِّ die zähne "hat durchbrechen lassen"; von diesem wie überhaupt der w. dak so auch unserm ذَكَعَ eigenen grundbegriff kommen auch die arab. bedeutungen: "schlachten", ferner "scharf sein" vom geist, und "heftig brennen, stechen" vom feuer und der sonne; daher كَكُنَّ sonne, und das aus der letztern bedeutung des verbums nunmehr leicht abzuleitende hebr. 77, aram. רָּכָּה, יְּבֶׁר, יְּבֶּל, "rein sein", was also urspr. von der blendenden reine des lichtes gesagt wurde; nicht identisch damit - man beachte das strenge lautgesetz arab. 3, äth. 11, hebr. 1, ass. 2, aram. , ¬ — aber doch nah verwandt, ist das arabische زگی, "rein sein"] sechs oder siebenjährige pferd (und dann zum reiten und zum ertragen von langen beschwerlichen märschen und kriegszügen am tüchtigsten); beim kamel entspricht يُخْلف "zehnjähriges kamel" wie in der vorhergehenden alterstufe dem fünfjährigen pferde (قاراح) das neunjährige kamel (بازل) entspricht; vgl. ثَنِيّ, wo noch andere dieser von den zähnen hergenommenen altersbezeichnungen der pferde und kamele verzeichnet sind. - Ein aus Meid. II 602 angeführtes sprichwort siehe schon unter جَذَة, pl. جِذَاع; vgl. ausserdem die beiden sprichwörter: جَرْيُ الهُذَكِّيَاتِ غِلَابٌ ,der lauf der ausgezahnten rosse ist ein wettlauf" (weil sie in diesem alter am besten laufen) und مَرْى المُنَاكِي حَسَرَتْ عَنْهُ الحُنْرُ (er läuft) wie ein ausgezahntes pferd läuft, da können ihm die esel nicht folgen" صُدُورَ المَذَاكِي Ham. ۲۱۷ مَذَاكِي bei Meid. I 277. Der pl. مَذَاكِي "die brüste vollzahniger rosse".

نور كافِر أَوْ اللهُ dû hâfirin "hufthier" [wörtlich "besitzer eines hufes",

und zwar speciell "eines pferdehufes"; die grundbedeutung von ومنع الحَافِرُ لِلدَّابَّةِ لِحَفْرِهِ الأَرْضَ ist "graber", vgl. Muḥît منع الحَافِرُ لِلدَّابَّةِ لِحَفْرِهِ الأَرْضَ graben] Ham. ۲۷۸ فَلُوْ طَارَ ذُو "und wenn je früher einmal ein hufthier geflogen wäre, so wäre (meines) geflogen".

dâ huṣalin "mähnentrager" [wörtlich: "besitzer der haarbüschel"; خُصْلُة , pl. خُصْلُة "haarbüschel,locke"kommt von خُصَلَة "abschneiden" und heisst ursprünglich "abschnitt", sowohl von haaren — Muḥîṭ منه اللحم العضّوص اللحم العضّوص اللحم العضّوص اللحم العضّوص اللحم ohne dass man dabei an wirklich abgeschnittene haare oder abgeschnittene vom körper losgetrennte fleischstücke zu denken hätte, vgl. das von demselben stamm kommende خصيلة der Muḥiṭ einestheils durch "abschnitt³ vom fleisch oder fleisch

المنازية vgl. kitâbu 'l-fark, ed. Müller, s. 8 (resp. s. 240) "und أَكُو أَوْر wird vom pferd gerade wie تَكُم vom menschen gebraucht, und der pl. heisst وَأَوْر ; der huf der kamele heisst صُفّ , der der schafe, des rindviehs und der gazellen طَلَف . Dass übrigens ما المنازية nicht blos von pferden (sondern auch vom esel und ähnlichen thieren) gebraucht wird, geht aus stellen wie kit. fark, s. 12 (resp. 244) المنازية وي حَافِر الدابّة (die بالمنازية) (die رابة والمنازية) الحَافِر الدابّة (die بالمنازية) الحَافِر الدابّة (die بالمنازية)

يَّ الْبَيْرِ ,erröthen, sich schämen" gehören zu خَفِرَ , الْبَيْرِ , اللهِ بَيْرِ , اللهِ الل

<sup>3</sup> dass خَصْلَة wie خَصْلَة , trotzdem beide auf den grundbegriff des "abschneidens" zurückgehen, doch nicht deshalb vom körper "losge-

der schenkel und der oberarme und der vorderarme oder jedes gliedes, woran dickes fleisch ist", anderntheils durch dasselbe gliedes, woran dickes fleisch ist", anderntheils durch dasselbe die stelle bereits unter تَوْق (dort acc. الشَعَر البجتبع او القليلة منهُ لَاحِقُ (dort acc. الله يشا طَارَ بِعِدُو مَيْعَة للحِقُ الآطالِ ١٩٥٨, wenn er wollte, so flöge mit ihm dahin ein muntertrabendes, schlankbauchiges, hohes, dichtbemähntes (ross)".

غن أَنْ وَ الشَّوْرَاخِ geht wahrscheinlich auf einen stamm شَرْخ تسرخ geht wahrscheinlich auf einen stamm شَرْخ تسرخ geht wahrscheinlich auf einen stamm شَرْخ تسرخ, der urspr., so auch im arab., "hervorbrechen", hier aber jedenfalls übertragen "glänzen" heisst, vgl. سَرِّمَة "licht-, feuerglanz" Ex. 24, 17] Ham. ٩٥٣, siehe schon unter

nackenhaare", von غَذْرَ pl. عُذْرَ urspr. "umhegung" und dann von den den nacken umhegenden oder bedeckenden haaren, vgl. عَذَر "entschuldigen", eig. "umhegen, verdecken", عَذَر

löste" haarbüschel oder fleischtheile, sondern im gegentheil am haupt befindliche locken, an den gliedern befindliches fleisch heissen, sieht man an dem einzigen stellvertreter des stammes خصت der andern semitischen sprachen, dem seltenen syr. wort شخصًا, was aber nicht "curvatura brachii" sondern "segmentum carnis, caro" heisst, wie in Payne Smith, p. 1352 zu corrigiren ist; die dort angeführten beispiele, besonders das zweite: "seine finger und seine vorderarme und seine (übrigen) fleischtheile (wahrscheinlich der nun noch übrige stumpf des oberarms) wurden ihm abgehauen" beweisen dies deutlich. Das arab. فعل المقطعة من اللغة من اللغة من اللغة المعادلة المعا

[wörtl. "besitzer verschiedener laufarten" von فَنَ , pl. أَفْنَان , pl. إُفْنَان , pl. إِفْنَان , pl. أَفْنُون , pl. إُفْنُون , pl. إَفْنُون , art, gattung" einer sache, hier natürlich vom lauf gesagt; die grundbedeutung von فَنَا فَنَان , zweig", pl. وَنَان , pl. يَقْنُان , art, gattung" einer sache, hier natürlich vom lauf gesagt; die grundbedeutung von ويترت , pl. يقال , pl. ويترت , pl. يقال , pl. ويترت , pl. يقال , pl. ويترت , pl. ويت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "mit dem gürtel, mit dem schleier reisst der schöne wahn entzwei" Schiller.

<sup>2</sup> während TOHC: allerdings auf die W. car "ausstreuen" zu gehen scheint, dann aber besser THC: (KHZ: ein stamm mit h prostheticum, gehörig zur sippe HCh:, HZO:, HCHZ: etc.) zu schreiben ist.

arab. عَزَر ,,helfen" und syr. اَ عَزَر ,,hilfe"

<sup>4</sup> vgl. Franz Delitzsch in seinem Hiob-commentar (2. aufl., Leipzig 1876), s. 370 (zu Hiob 28, 18): Für die bed. korallen spricht bei

gestaltung] siehe in dem schon unter aus Meidani mitgetheilten verse Kurad's.

muntern laufes "von مَنْعَة , was urspr. "das hervorsliessen, munterdahinsliessen heisst, vgl. مَنْعَة auch "myrrhenöl, myrrhenharz", ومَنْعَة ath. dasselbe, und die von der stärkern nüance dieses stammes kommenden مَنْعَة "ausschnäutzung", "auspressung einer flüssigkeit", aufs geistige übertragen "ausrechnung, schlussfolgerung", "hervorsprudelndes wasser", مَنْعَة , was die lexicographen durch مَنْعَة مَنْ الشَبَابُ أَوْلَهُ وَشَرْخُهُ , was die lexicographen durch مَنْعَة angeführt — wiedergeben, und das äth. ومَنْفُهُ angeführt — wiedergeben, und das äth. ومَنْفَة بِهُ السَّمَانِ أَوْلُهُ وَسُرُخُهُ , نُصَلِّ اللهُ الل

in die V פֿעט פֿן, welcher der grundbegriff des treibens, bes. des pflanzlichen eignet (wov. فَنَ ast, zweig, eig. trieb, franz. jet) und Thren. 4. 7, wo... weisse...u. röthe einander gegenüber stehen.

i in den äthiopischen handschriften wechselt die schreibung **Ph**: mit **PO:** unterschiedslos (vgl. auch meinen Physiologus, Einl. s. XXI f.); da nun **Ph**: mit alif in keiner semit. sprache ein analogon hätte, so halte ich die schreibung **PO:** für hinlänglich gerechtfertigt.

Diw. ۴, ۴۴ (vgl. auch Ham. ۴۵۸ comm.) "auf einem muntertrabenden (بِنِي مَيْعَةِ), indem es ist, wie wenn das an leichtigkeit seinem traben und hufschlag (بِنَى مَيْعَةِ) am nächsten kommende die trabarten (رَبَاعِيلُ) des fuchses wären", wozu man ۴۸, مَا تَعْدِيبُ تَتْفُلِ ۴٫ (Rückert: "er ist ein füchslein im galoppe"), ebenfalls vom pferd gesagt, vergleiche.

(50) אֹרָיִה murabbabatun "die wolgepflegte (stute)" — denn "aufziehen" [urspr. "gross machen", was aber nicht die letzte grundbedeutung des semitischen rabāba ist, welches vielmehr, wie man auch ohne das äth. בחוו "ausbreiten" vermuthen könnte, "ausgebreitet, ausgedehnt sein" und dann erst "gross, viel sein" (so syr. ﴿ ", weit, gross; viel", liebr. בָבַי "viel, gross sein") bedeutet; vgl. בו urspr. "sich auf alle viere hinbreiten" vom thier, ferner בו sich niederlegen, ass. ušarbisa "ich liess grasen, ruhen" Asurb. VII, 8, muttasrabbitu "dehnbar" u. a., sämmtlich von der w. rab] heisst بَرُبَ nahren" أَبُ notirten stelle, wo es heisst: "und nicht wirst du ihn wiedersehen, während

ein في zu ergänzen, da في (allerdings sonst = "länge", ويُعْثُ eben hier adjectivisch gebraucht wird, wozu ja im arabischen die analogien nicht fehlen. Andre lesen بمشعل (dann: auf einem, der den muntern lauf entzündet, d. h. entbrennen, beginnen lässt).

ist der etwas langsamere, schlaffere lauf des rosses, gleichsam "das sich fallen (سقط) lassen", also dem galopp gegenüber der trab, während تَقْرِيب das gleichzeitige aufheben und sinken lassen ("dem boden nahebringen") der vorderfüsse bedeutet, mithin von Rückert nicht mit unrecht durch galopp wiedergegeben wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delitzsch, Chald. Genesis, s. 307.

ihn fortträgt eine starke, schnell einherschreitende (kamelin), deren sattel-quersack ein (kurzes) panzerhemd und ein rosssattel ist, indem ihr zur seite läuft (Rück. "ledig daneben tanzt") eine wolgepflegte munterdahintrabende (stute)", wobei an das schon unter wirden und wahrende (stute)", wobei erwähnte zu erinnern ist, dass nemlich, um Rückerts worte (Ham. I, 378 anm.) zu gebrauchen, die kamele, auf denen man den kriegszug antrat, ausser den reitern auch waffen, sattel und zeug der ledig danebenhergeführten rosse tragen müssen, um diese ganz frisch (weshalb eben hier obiges epitheton "wolgepflegt" gewählt ist) für den reiterangriff zu erhalten.

رَجُلَة arýalu "mit einer آرجُلُ , d. i. einem weissen fleck an den hinterfüssen (von رُجُلَة fuss, bei thieren "hinterfuss") versehen" in dem schon unter أَسِيل angeführten vers der Mufaldalijjat (Ch. A., s. 246: "[auf einem langwangigen, edeln, an welchem kein fehl ist,] braunroth wie die farbe des weins, mit weissem fleck an hinterfuss und stirn (مُرَدُ الْصِرُفُ الْمَرِيُّ الْمَرِيُّ الْمِرْفِ الْمِرْفِ الْمِرْفِ الْمِرْفِ الْمِرْفِ الْمِرْفِ الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمِرْدِي الْمِي

wehen, dann vom beweglichen und anfrischenden des wehens des windes auf die stimmung übertragen; vgl. هرا kühlung, wind zufächeln, برات wind, hauch, geist, syr. پرها und assyr. râhu

ا dass bereits im ursemitischen neben righu (رَجُل بَيْرَة) ein igru, was von einer ganz andern wurzel kommt, existirte, beweisen üth. مُرِادُ und vulg.-arab. إِجْرَاءُ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> während arab. ربح "geist", ربح "wind" heisst.

<sup>3</sup> das IV Rawl. begegnende seltnere synonym des wortes irtu [st. c. ivat z. b. IV Rawl. 29, 27 + 28<sup>a</sup> ivat balatu kuvvu (oder kummu?) der hauch des lebens ist dein (von אור ב די הוא); obwohl sonst assyr. h blos

dass.] t. t. des fünften pferds im wettlauf; siehe das bei aus Ham. ۴4 comm. von mir angeführte gedicht.

مُرْجَى muzýan "das langsam gehende" (wörtl. "fortgetriebene", 1 was man erst zum lauf antreiben muss, was nicht von selber schnell geht) Ham. اما in der schon unter جَذَعُ mitgetheilten stelle (wo Rückert "losgelassen" übersetzt).

ه برابيع sâbiḥun "renner" (eigentl. "schwimmer"2) Ant. Diw. ۲، ه (جرد سابيع) (خلاً أَجْرَدَ سَابِيع), 'Ant. Muʻall. 44, Ham. ۹۱ه (siehe schon bei أَجْرَدُ وَاللهُ اللهُ أَوْ بَدَاهَةَ سَابِع نَهْدِ الجُزَارَةِ " beim zweiten oder beim crsten lauf eines renners, eines mit schöngebauten (eigtl. hohen) füssen" und die mubâlaga-form

(55) مَبَّاح sabbâḥun Ham. ٧٩٧ (ebenfalls schon bei أُجْرَد mitgetheilt) wie

sabûliun Imrulk. Diw. ۱۴, ۱۴ (siehe unter مُبُوح).

يَّ sâbil;un "voranlaufend, vorrenner" Ham. ۳۵۸ (siehe bei تَعَبِّق); dies wort und das damit wechselnde النُجَلِّى ("das berühmt machende") ist t. t. für das erste pferd beim wett-

arabischem , äthiopischem tentspricht, während im ass. zu f verflüchtigt wird (z. b. imîru esel u. a.), so ist dies lautgesetz hier unterbrochen worden, da ein denkbares riu "geist" mit riu "hirt" lautlich ganz zusammenfallen würde.

أَزْجَى اللهُ السَّحَابَةَ , z. b. أَزْجَى اللهُ السَّحَابَة

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "luftschwimmer", "schwimmer der luft" Ahlw., Ch. A. s. 209.

³ beachte die status-constructusverbindung; im classischen arabisch müsste es heissen: عُلَالَةَ سَابِيمِ او بَدَاهَتَهُ

1. Zum sieger macht seinen herrn (جَلَّى) der mit dem weissen stirnfleck versehene (اللَّغَرُّ) und dessen kreuz (صَلَّى) berührt (صَلَّى) denom. von فرصَلَّى; hier = "an zweiter stelle folgt") der rothbraune (الكَمَيْث),

und von sorgen befreit (سَنَّى, hier = "an dritter stelle kommt") ohne noch getadelt zu werden, der dunkelbraune (الْأَدْهَمُ).

und wie entfernt ist doch der welcher nach Nagd kommt von dem welcher nach Tihama geht!<sup>2</sup>

¹ man beachte die bei den arab. nationalgrammatikern verpönte verbindung des part. act. zugleich mit dem artikel und einem pron. suff.

Vgl. auch Mutan. p. ۱۴۳, نَوْرُبُهُا , vers الْمُتُوْرِبُهُا und Mut. u. Seiff.

s. 59 dazu (oder vielmehr dagegen); interessant ist, dass auch der grosse Zamahšarî solche verbindungen braucht, z. b. Kaššâf, Calc. Ausg. II,

II۳۱ (zu Sure 33, 35) المنافظة والذاكراتِيم , und man sieht, dass sie, so unnatürlich sie scheinen, wirklich in der sprache vorkamen.

scheint مُنْجِدٌ المُتْهِمُ (vgl. s. 48 oben; مُنْجِدُ المُتْهِمُ ع

3. Und noch nicht wird getadelt der muntere (النوتاح) von ihnen, an fünfter stelle folgend,

indem er, obwol er nicht ganz vorn dran ist, doch noch als einer

der vordern ankam;1

4. und der sechste von ihnen der (den hals?) beugende (العَاطِفُ).

der bestürzte (البُسْتَكِيرُ);

beinah wäre er vor schreck nicht mehr zum ziele gekommen.

5. Und in seiner hoffnung (seinem streben) getäuscht ist der, auf den man hoffnung setzte (المؤمّل), hier = "der an siebenter stelle kommende"), darin dass er in der hoffnung getäuscht wird,

und dazwischen gekommen ist ihm der linksfliegende unglücksvogel.

- 6. Und dann kommt der glückliche (الحَظِيّ) von ihnen, anachter stelle folgend,
- s. dann kommt der unter ihnen mit schlägen bedachte (اللَطِيم) an neunter stelle.

und von allen richtungen wird er mit schlägen bedacht.

- 9. Es läuft das schweigerlein (السُكَيْت) hinter dem vorigen drein:
- 10. im hintersten treffen der rosse läuft er unter ihnen

als einer, der tadel verdient. während ihren lenker (سَائِسُها) doch der grössere tadel trifft.

11. Wenn gesagt wird: wer ist sein herr, so antwortet er nicht aus traurigkeit sich mit schweigen gleichsam vertheidigend.

wie oben سَبَق sabûkun von demselben stamm سَبُق (wie oben

hier "der nach Nagd gehört", also – "der von Nagd" zu bedeuten; die lexicographen haben blos die bedeutung "der nach Nagd geht", so Muhit أُتَى نَجُدًا او خرج الى نَجْدِ او اخذ في بلاد نجد – أَخْدَلُ.

سَبُوتِ الى الغَايَاتِ neben سَبُوتِ الى الغَايَاتِ Tuh. Diw. ۲, ۳۷ سَابِح auslaufend zu den zielen" (das unmittelbar bei Zuhair vorhergehende siehe schon unter مُبَرَّز).

w sari'un "schnell, renner" [die grundbedeutung scheint im "ausdehnen" zu liegen, vgl. שֹּיָל "ausdehnen" und syr. "ausgleiten, fehlen", urspr. viell. "sich hinbreiten, hinfallen"] pl. Zuh. Diw. ۲, ۳۸ (siehe Ahlw., Ch. A. 293).

(60) בּבְּלֵה sukaitun "schweigerlein" [von בּבָּה "schweigen" בּבְּלָה מֹת. אַבּיִר Deut. 27, 9, urspr. "sich hinbreiten, ruhen" vgl. מבּבּלן הַלוּן. grund, basis einer säule", בּבּבּל und שְׁבּבּל "bodensatz, satz, hefe", ass. iskutu-šu "[die furcht der macht Asur seines herrn] warf ihn nieder" I Rawl. 35, 1, z. 17, und andere der W. sak angehörende semitische wörter, wie z. b. בּבַּב , בּבַב , בּבּבל (siehe daselbst).

vgl. تَعْنُ etc.) in مُلِيمُ أَوْظِفَةُ الْقَوَائِمِ "mit tadellosen schenkeln" (وَظِفَة ), pl. أَوْظِفَة أَوْظِفَة ) sind die dünnern theile der hinterfüsse أَوْظِفَة ) des pferds oder kamels Ham. القَوَآئِم

سَلِبُ salhabatun "die schlanke, langgebaute" [vgl. سَلْبُ الْقَوَآئِم "lang", فَوْسَ سَلْبُ الْقَوَآئِم "ein schnellfüssiges, behendes pferd", während das gleichlautende hebr. المَانِية "flamme" šaf elbildung des ursemitischen lahába ist] Mufadd p. 33, 28 (bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahlwardt im Ch. A. s. 235 bei aufzählung der körpertheile des pferdes: "hinterfuss-schienbein".

Ahlw., Ch. A., 210) وَسَلْهَبَةٌ جَوْدَآءَ الْخِ "und eine schlanke (stute), eine kurzhaarige" (derselbe vers, in welchem das kamelwort حائِل von den pferden gebraucht wird; شلهبة wird nach den lexicographen nur vom pferd gesagt).

ruhig, أَسَالُمُ musallin "von sorgen befreiend" [vgl. أَسُلُمْ ruhig, sicher, sorglos sein und مُسَالُمُ ruhe] t. t. des dritten pferdes beim wettlauf; siehe das oben unter سَادِق stehende gedicht, vers 1<sup>b</sup>.

zeichen (einer مُسَوّمَة musawwamatun "die mit einem (eingebrannten) zeichen (einer مُسَوّمَة versehene" stute [vgl. auch شَعَة "zeichen" und شَعَة "anlage, natur", welch letzterem der form nach genau عام entspricht, während zu unserm stamm مُسَوّمَة das hebr. مَسُوّم das syr. مُسَوّمَات wie ass. sâmu setzen, bestimmen, verleihen (z. b. tasâma du bestimmst IV Rawl. 14, 15 Rev.) simtu loos, geschick, sîmu kaufpreis und simatam "ordnung" Weltschöpf. A, z. 8 zu gehören scheint] Ham. 47

رقي دَامِيَةُ الْحَوَامِي "die mit zeichen versehenen, während sie neben den hufen bluten" (خَامِيَةُ wörtl. "die schützende" ist der theil am fuss, der den huf umgibt) und Ham. ٩١٥ (siehe bei رُأَجُونُ.

شَرَب هُمُّتُول السَعَالي شُرَّب Ham. هُمُّتُول السَعَالي شُرَّبًا السَعَالي شُرَّبًا السَعَالي شُرَّبًا هِ "pferde wie weibliche waldgespenster (sing. السَعُلاَ كَأَمْثَالِ السَعَالي شُرَّبًا هِ "pferde wie weibliche waldgespenster (sing. السَعُلاَ عَلَيْهُ السَعَالي شُرَّبًا هِ مِن اللهُ السَعَالي شُرَبًا وَ إِن اللهُ ا

فَهُنَّ مِن التَّعْدَآءِ تُبُّ شَوَارِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَرْد und كُمَيْت vgl. auch كُمَيْت

führten dichterverse. Die Araber sahen ein rothes pterd als ein für den reiter in der schlacht unglückliches omen an. — Das fem. الشَقْرَاء kommt vor im sprichwort: شَيْتًا مِّا يَطْلُبُ irgend etwas (d. i. den lauf) fordert die peitsche von der rothen stute" Meid. I 667, und als bloses adjectiv Ham. النهرة الشَقْرَاء النهرة الشَقْرَة الشَقْرَة الشَقْرَة الشَقَرَة الشَقَرَة الشَقَرَة المُعَامِين المُعَامِينَ المُعَامِينُ المُعَامِينِ المُعَامِينَ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينَ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينَ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ المُعَامِينِ

شَبُوسَ فَسُبُوسَ إِلَيْكُ مِ شَعْبُهَا كُلَّمَا قِيلَ لَهَا هَاكِ وَهَبُ فَعَنْهُا كُلَّمَا قِيلَ لَهَا هَاكِ وَهَبُ إِلَى اللهَا هَاكِ وَهَبُ إِلَى اللهَا هَاكِ وَهَبُ إِلَى اللهَا هَاكِ وَهَبُ إِلَى اللهُ ا

ذو عُذَرٍ عَنَانِ salatânwn "munter" in dem schon unter فر عُذَرٍ عُذَرٍ citirten verse, ferner Imrulk. Diw. ٩٣,١٠ مَلتَانِ مَلتَانِ "auf einem vollgebauten, muntern". 3

الله يَعْكُمْ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُم الحَتَّى عَكَوْ فَرَسِى بِأَشْقَرَ ا (Rückert: "Gott weiss es, dass ich nicht verliess die schlacht, eh sie mein ross von blutschaum roth gemacht").

<sup>2</sup> nicht "glatt", "kurzhaarig" (Ahlw., Ch.-A., s. 210), was ein missverständniss der arabischen lexicographen und commentatoren (vgl. Ham. هـ مُلُت علي عند sein scheint; die vom gleichen stamm kommenden مُلُتُ und يُصُلِت heissen allerdings "entblösst" aber vom schwert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Slane "glabro"; auch al-Aṣma'î (in Tâgʻ-al-'arûs) kennt die bedeutung "kurzhaarig" nur von den eseln, nicht von den pferden.

(مِثْدِم (70) إِنْدُم salâdimu<sup>n</sup> (pl. von مِثْدُم) "starkhufige" rosse (form مَثْدُنُا von مَالَّ von مَالَّ ,hart sein") in einem bei Ahlw., Ch.-A., s. 222 citirten verse des Ḥassân ibn Ṭâbit. أ

أَصْلَيْعُ dali un "vollschenklig, starkrippig" [von صَلَيْعُ, hebr. بيجة, syr. المُعَدِّة (aus المُعَدِّة) "seite, rippe", ass. silu "seite des schiffs", urspr. überh. "seite", z. b. ina sili Weltsch. b, z. 9 "zur seite, rings umher"] Muʻall. des Imrulk. 60 (aus derselben beschreibung des pferdes, v. 52 ff., aus der unter مُحَدِّث mehrere stellen angeführt sind).

أَضَامِر dâmırun "schlank, dünnbauchig" [viell. عمل "anheften, verbinden" zu vergleichen, wonach das "sich anschmiegen", woher vielleicht auch عملة "wolle"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe s. 31, no. 72.

<sup>2</sup> II. Rawl. 39, 67d [65—68d die vier synonyma suppu "gebet, flehen", tishitu "wunsch" tishitu "gebet" und šutimuku (von יכמק) "inbrünstiges flehen"].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Smith "dunkel", doch dies wird stets sillu geschrieben.

siehe bereits unter جَوَاد, plur. جياد.

(75) طَالُق talkur "ein frei (zum lauf) losgelassenes (ross), ein renner" [von طلق urspr. "gelöst, losgelassen, fortgeschickt werden, weggehen", dann im arab. gewöhnlich عُلَقَتِ البَرُاةُ

n, die frau wurde von ihrem mann entlassen"; auch die "heiter sein" (vom antlitz) geht auf jenen grundbegriff zurück. Noch klarer ist dieser ursprung bei dem syr. "mangeln, fehlen, entschwinden; aufgelöst, verzehrt, vollendet sein", zumal daneben noch die urspr. bedeutung klar in δεσμὸς ελύειο "die fesseln wurden gelöst, fielen ab" Corp. Ign. 36 erhalten ist. Im äth. haben wir die urspr. bedeutung nur noch in der im test. rom. zu Joh. 7, 31 gemachten überschrift በተልቀተ፣ ፋላሲክ: ምንባብ: "lection auf die lösung (d. i. vollendung) des paschafests"; sonst hat ጠልቀ: dort die übertragene bedeutung "von übelkeit, ekel ergriffen werden", be-

<sup>1</sup> vgl. oben ""aufgelöst, verzehrt werden".

fleckt, beschmutzt werden", 🈘 "makel"! angenommen] Zuhair Diw. ۴, ۳۷, einer schon unter مُنَرِّن mitgetheilten stelle.

طَوِيل tawîlun "langgestreckt" Ham. ۱۳۱ (siehe unter أُجْرَدُ

לילול (urspr. "lang machen") "der länge nach hinwerfen"; assyr. ital "er geht umher" IV R. 7+8b (wo in der sumerischen columne MUN-LAI "er bewegt sich hin und her" entspricht), syr. "בוֹל und chald. יבוֹל "lustwandeln, sich ergehen" (vgl. als analogie das lat. "spatiari" von "spatium") und äth. die wurzelverwandten durch weiterbildung aus einem vorauszusetzenden "A: entstandenen \*\*\* (Ex. 36, 29) und \*\*\* (Jes. 54, 3 u. ö.)] Ham. ארי (عُولُ الْقَرَى) بالقَرَى). Der

<sup>2</sup> derselbe ausdruck auch in einem vers der Mufadd bei Ahlw., Ch.-A., s. 294.

¹ zunächst geistig (vgl. im syr. "mangeln, fehlen"), dann aber (bes. **个个中**: und **个个中**:) auch in rein wörtl. sinn (z. b. vom körper, von geräthen etc.)

pl. von طِوَال ist طَوِيل Ham. هُ (siehe ebenfalls unter جُرُد und Țar. Diw. ه، ها (siehe schon unter (شَارِب).

tajjârun "flieger" und طَيَّار

(80) مُطَارُ الفُوَّادِ "mutârun "zum fliegen gebracht" letztres auch in der verbindung مُطَارُ الفُوَّادِ "herzensflieger", "fliegenden herzens" (— dem das herz vor freude auf- und abhüpft), beide von عالم f. i. "fliegen" [vgl. †mrረ: (aus dem vogelflug) weissagen; طُانُ , contrah. طُانُ "vogel", wörtl. "flieger"; المُنْ "vogel"; بُنْ nur im partic., z. b. 4. Macc. 14, 7 إلى "fliegend"] abgeleitet und das ross als vogelschnellen flieger (vgl. oben bei سَابِع den ausdruck "schwimmer der luft") bezeichnend, sind ausführlich besprochen und mit weiteren beispielen belegt bei Ahlw., Ch. A., s. 256.

ي ظامِي إلكُوْبِ "mit trocknen (wörtl. durstigen d. i. ausgetrockneten) köthen" Chalaf al-Almar's Kassîde, v. ۴٥, wozu Ahlwardt (s. 214) noch den pl. ظَامَةُ in ظَامَةُ البَّفَاصِلُ "trocken an gelenken" (ebenfalls von pferden) aus Ibn Hâni, p. 8½ angeführt; hierher gehört auch das von den lexicographen (siehe Lane unter ظَامَةُ) angeführte نَرَسُ ظَامَةً "wenig fleisch an den beinen habendes ross"; beide und نامى won قامى durstig" dann "ausgetrocknet sein"

على ظَهْرِ مَحْبُوكِ ظِمَآءَ مَفَاصِلْهُ ١٥,٢١ على ظَهْرِ مَحْبُوكِ ظِمَآءَ مَفَاصِلْهُ 3,00 auf dem rücken eines starkgebauten rosses, dessen gelenke trocken sind" (ebenfalls bei Ahlw. a. a. o.)

ja bûbun "flüchtiges, langgestrecktes" ross (beide bedeutungen nach den arab. lexicographen, doch verdient die erstere den vorzug) von عَتَ "schlürfen, trinken", urspr. aber شَهُ الماء "hinunterfliessen, hinunterlaufen lassen" [vgl. عُمَاتُ الماء "die heftigkeit der wasserströmung", عَبَّ الْبَحْرُ "die see erhob عَتَّ عَنَابُدُ sich hoch, mit hochgehender strömung" und übertr. عَنَابُدُ "seine rede floss ununterbrochen und reichlich"; man hat daher nicht nöthig, hier an خَتَ "laufen" zu denken, und etwa nach analogie von عَنْبَس به verglichen mit dem in einem von citirten dichtervers stehenden كتاب أَسْبَآء الْوُحُوش ع und خنايس "löwe" hier einen dialectischen wechsel von خنايس anzunehmen, eine für die im consonantengerippe so starr gebliebenen semitischen sprachen ohnehin bedenkliche und mit fast keinem sichern beispiel zu belegende annahme; z und z sind allerdings verwandte laute, müssen aber deshalb nicht wechseln, wol aber konnten beide in verbindung mit den gleichen consonanten schon im ursemitischen ähnliche begriffe

<sup>1</sup> siehe meinen "Physiologus", Einl., s. XLV, anm. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ein begriff, den man überhaupt aus der semitischen sprachvergleichung verbannen sollte; meiner ansicht nach gibt es im semitischen keinerlei willkürlich stattfindenden wechsel von consonanten, auch wenn dieselben physiologisch verwandt sind. Die meisten beispiele, die gebracht werden, lassen sich anders erklären.

ausdrücken, wie hier im arab. عَبَّ und إَخَبُّ Ham. اهه (siehe bereits unter جَذَعُ عُ

gedrungen sein, was jedenfalls mit عَبْلُ fleisch, glied, körper", zu welchem Dillm. ein grundverbum አጠል: "fleischig, fest sein" annimmt, zusammenhängt; vielleicht gehört auch ማዕበል: "woge" hierher, wenn dieses nicht umgekehrt ማአበል: zu schreiben und dann zur W. bal in بول u. a. zu rechnen ist, während ማዕበል: "instrument" sicher auf ein verbum ond: "schneiden, schnitzen, verfertigen" = عَبْلُ الشَوَى abtrennen, abschneiden, schneiden" zurückgeht²] in عَبْلُ الشَوَى أَلْفُوى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(85) عَجَّاج 'aģģāģun "lautwichernd" (von عَجَّاج , was überhaupt "schreien" bedeutet) siehe schon unter عُجَّال 3

iglizatun "fest- und starkgebaute (stute)" [wol weiterbildung des stammes בל, der im arab. "eilen", urspr. aber "sich hinwälzen, sich hinrollen" und, vgl. hebr. בלל "rund", daneben auch wol "rund sein" von einem festgebauten körper "ge-

<sup>&#</sup>x27; wie demnach statt **has** zu schreiben wäre; über das schwanken der äth. orthographie siehe meinen Phys., s. XXI f.

<sup>2</sup> ob in والم ", stück fleisch" das vermittlungsglied zwischen den bedeutungen "abschneiden" (عَبْلُ) und "fleischig, dick sein" (عَبْلُ) liegt, wage ich nicht zu entscheiden.

a die wörter, die speciell das rossegewieher bezeichnen, عهل الخَيْلِ الخَيْلِ a., siehe bei Ahlwardt, Ch.-A., s. 216, wo das citat تَصْهَالُ الخَيْلِ Mu'all. Hâr. 20 nachzutragen ist.

von اَعَدُ 'adda'un "läufer, renner" intensivform (نَعَالُ) von اَعَدُ ipf. u "laufen" [dasselbe اَعَدُ, was auch "hinübergehen, überschreiten" heisst, äth. **ORO**:, hebr. جَرِّهُ dass.¹; syr. اِحْدُ dass.¹; syr. اِحْدُ dass.¹; syr. اِحْدُ أَعْدُ dass.¹; syr. اِحْدُ أَعْدُ أَعْدُ أَعْدُ أَعْدُ أَعْدُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

braucht. Gauharî paraphrasirt es durch قَوِيّة شَدِيكَة

הבולים 'urjânun "langestrecktes oder langbeiniges (pferd)" nach den lexicographen; die grundbedeutung aber ist "nackt" (pi"el) "nackt, blos, frei (von etwas) sein", hebr. בְּרָהַ (pi"el) "nackt, blos machen", ass. uru "blösse, weibliche scham" = "קרנָה "th. סברי "gleich sein, übereinstimmen" ] und so steht

im hebr. nur poetisch gebraucht statt אָבָר Hiob 28, 8 (vom schnellen gewaltsamen überhin- oder hinüberlaufen des löwen über den pfad).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delitzsch, Ass. Lesest., s. 13 ohne belegstelle.

<sup>3</sup> vgl. unser "wir sind jetzt quitt (= frei, los, ledig)" d. h. "haben uns ausgeglichen"; dass OLP: wirkl. urspr. vom begriff des "nackt,

es auch Ham. ۱۳۱ mit dem gen. السَرَاة "rücken" (siehe bereits unter أُجَرَى).

das gedicht unter سَانِق); vielleicht = "der den hals beugende". Die grundbedeutung von عطف ist "neigen, beugen" (vielleicht hier auch "der vom weg abbeugende" und deshalb erst an sechster stelle kommende?).

(90) عَارِّفَ 'akûkun "die schwangere, trächtige (pferdstute)", von فَقْرَى, also "die gespaltene" ursprünglich 2 (entweder von der vorausgegangenen begattung oder von der nachfolgenden entbindung) Meid. II 29 (siehe schon unter أَنْكُقُ ). Nach den lexicographen blos vom pferd und esel gebraucht.

أَعُلُنَّكُ 'alandan "das starkgebaute, gedrungene, dicke (kamel oder pferd)" vom pferd: Ham. ۱۱ (siehe oben unter

blos, frei seins" ausging, beweist zur genüge das wurzelverwandte OZ4:, was sowol "nackt sein" als "gleich sein, übereinstimmen" bedeutet.

י dann auch "zusammenlegen, biegen, falten", daher מָשֵׁי "sich bedecken mit, umwersen, sich hüllen in", syr. בָּעַל dass., aber auch

<sup>,</sup>zurückkehren"; ass. ttapatum (syn. sisiktum) bedeckung (vgl. atapu zuneigung, verbindung (syn. ulapu), zu welchen wörtern jedenfalls auch itiptum und šitiptum II Rawl. 25, 47—57°f gehören; äth. endlich on-fi "gewoben, gewebe", auch auf den begriff des umlegens, faltens zurückgehend.

von مُعَقَّدً "sie ging ein in die spaltung, erfuhr eine spaltung an sich"(عَدُّ ist der t. t. für diese intransitive bedeutung der 4. form).

Von عَقْ "spalten" kommt jedenfalls auch das bei Castelli-Michaelis ohne belegstelle angeführte مُعُدُّ "perversus, contractus".

verbum عَلِنَ "stark, hart, fest sein" (wie das ähnlich klingende verbum تَكُلُّنُ von تَكُلُّنُ "hart sein"); vgl. auch مَكَنْدُى

"langestreckten", "weitrennenden (pferde)" [der form nach identisch mit 077-71 "wassereidechse", was natürlich ursprünglich auch die "langgestreckte", "langhingezogene" hiess; سند "ziehen", woher auch hor أُعنْتُ "nasen- oder ohrringe" (vom durchziehen) wie عند (siehe Lane unter عند). Das hebr. hithp. von عند dagegen gehört zu غنج أَنْتُ المساوة إلى المساوة المساوة إلى المساوة إلى المساوة إلى المساوة إلى المساوة المساوة إلى المساوة إ

أَغُرُّ (ajarru "der mit einer عُرُّفُ, einem weissen stirnfleck [urspr. "blässe auf der stirn des pferdes" (vgl. äth. عرف "blei" wegen seines matten glanzes und ass. éru erz IV R. 14, 17), dann auch übertragen von allem ausgezeichneten, was sich licht auf dunklem Grund abhebt, pl. غُرُ in dem aus Ham. ۴۹ comm. unter سَابِق übersetzten gedicht. 1

(brusthaut des pferdes) "weit, faltig" urspr. "leicht umzubiegen, in falten zu legen" [von غَلَجَ, impf. u, was nur eine stärkere lautschattirung des verbums عاج (wozu +100-1: und عاج 2 gehört und als

ا vgl. den vers des 'Abdallah ibn Fudala al Asadî ا عُنَّرُ كَفُوقًا , glanzend wie die stirnblasse eines edeln rosses (Kitab al-aghani, ed. Kosegarten, s. السَّ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> wozu Dillmann's bemerkung, Lex. p. 1002 nur zu unterschreiben ist.

dessen grundbedeutung die Araber ebenfalls عطف angeben 1) ist, ein selten vorkommendes verbum, wozu der Muḥit einen vers Abū Du'aib's als belegstelle gibt], Alkama Diw. ١٠٢١ بِغَوْجٍ لَبَانُهُ يُتَمَّ بَرِيمُهُ العلى نَفْثِ رَاتٍ جَشْيَةَ الْعَيْنِ مُجْلِبٍ

"auf einem ross mit lockerer brusthaut, an dessen riemen befestigt worden sein amulet, auf das anhauchen eines besprechers hin, eines murmelnden, aus furcht vor dem (bösen) auge" (siehe Ch.-A., s. 230).

(95) أَوْرِسَ "vorauseilend, ausreissend" [Muḥiṭ: الفرس مُرَّ أَلَّهُ التي تَتَقَرَّمُهُ التي تَتَقَرَّمُهُ التي تَتَقَرَّمُ الحَيل الى تَتَقَرَّمُهَا , vgl, hebr. السَرِيعَة التي تَتَقَرَّمُهَا , vgl, hebr. السَرِيعَة التي تَتَقَرَّمُهَا , vgl, hebr. المَّذِي مُمَّد. Asy. Amos. 6, 5 "die faselnden" d. i. "die unbedachtsam die worte ihrer zunge vorauseilen lassen"; die grundbedeutung von فَرَطُ ist wie bei allen mit par beginnenden stämmen (vgl. auch عَرَبُ selbst wie das gleich folgende عَرَبُ "reissen" vgl. (مِفَلَّ "gespalten werden", eigentl. "auseinander gerissen werden", hebr. مَا شَرَّ إِلَّهُ اللهُ إِلَى مُعْلَى بُولِي أَلَّهُ وَمُعْلَى أَلِهُ اللهُ اللهُ

غَوْجُ اللَّبَانِ und تَثَنَّى وَتَعَطَّفَ erklärt der Muḥiṭ durch غَاجَ اللَّبَانِ und والله فرس واسع جِلْد الصدر ولا يكون wozu er noch bemerkt ولا يكون كذلك إلّا وهو سهل العطف.

<sup>2</sup> siehe s. 49 oben, wo noch folgendes nachzutragen ist: amharisch & L n , brechen, bersten, zerstört werden" und im äth buch Philexius (anfang des 14. jahrh. ins Ge'ez übersetzt) **hf-L n**; (ein gebäude) zerstören, niederreisen". Man sieht hier, wie sich auch oft im spätern äth. wie in seiner tochtersprache, dem amharischen, uralte bedeutungen erhalten haben.

indem meine waffen trägt ein ausreisser (d. i. ein vorauseilendes ross)".

(vgl. hebr. הַּפֵּר, hi. von הַבָּר, "brechen, zerbrechen", ass. uparriru "er, ich zerbrach, schlug", im precativ: liparriru "sie mögen zerschmeissen [wie einen topf]" IV Rawl. 16, 63a. Von diesem stamm פרר finden sich auch noch andere thiernamen im semitischen, so hebr. הַבָּר, fem. הַבָּר, junges vom rindergeschlecht" = ass. paru, fem. purtu, pl. parâtî, ferner בּבּר "lamm" Meid. II 219 u. a.), also = "werkzeug der flucht", daher vom pferd: "zur flucht geeignet", und dann, weil unter umständen der reiter diese eigenschaft an seinem ross wol zu schätzen weiss, "edles ross" überhaupt; in der verbindung مَكْ وَعُوْدُ مُعْلَى بُعْلِيْ وَعُوْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

nach den lexicographen "zurückbleibend" [vgl. syr. شَكُونَ faskalun (fiskilun und fuskulun) nach den lexicographen "zurückbleibend" [vgl. syr. "drehen, wenden" (also arab. "sich zurückwenden, umdrehen"?); vielleicht ist das nur in den ass. nationallexicis sich findende paskarum II Rawl. 25, 12cd mit r statt l als viertem radical zu vergleichen, insofern ihm, was durch sein vorkommen in assyr. zusammenhängenden texten noch zu beweisen wäre, eine ähnliche bedeutung zukommt, was aber zunächst durch seine von den assyr. lexicographen an jener stelle verzeichneten synonyma nargitum (form تُفعَلُهُ von ragû zurückkehren = براجي "fortgehen"?) und hisirum "mangel" wahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> graphisch ungenau für parru.

<sup>2</sup> oder nach dem comm. hier die form mif al عنبالغة.

<sup>3</sup> diese form kommt im ass. eben so häufig und in der derselben bedeutung wie sies vor (vgl. z. b. narkabtu "wagen").

scheinlich gemacht wird] ist ein synonymum von سکیّت, dem t. t. des letzten (zehnten) pferdes im wettkampf. Siehe Ham. ۴4 comm. (Ein anderes syn., das die lexicographen anführen, ist قَاشُور, urspr. wohl "das abgerindete", "feile").

akabbu "mager, schmächtig" genauer (nach den lexicographen) "schlank-, dünnbäuchig" [und letzteres scheint auch die grundbedeutung zu sein, da die wurzeln gab, kab und kab meist das nach aussen oder innen hohle, gerundete, gewölbte bezeichnen, so hier von der sanften wölbung oder ovalen rundung des bei edeln pferden zierlich gebauten bauches] Diw. dünnbäuchig wie der wolf, أُقَبَّ كَسِرْحَان الغَضَا) ٠٠,٥٠ von Gada") und 400, ("ich war dabei, sitzend auf einem schlankbäuchigen mit faltiger brusthaut" (على اقب رَخْو اللّبَان), nund jede art وكُل طُوَالَة وَأَتَبَ نَهْدٍ ١٩,٩ , wind jede art einer langgestreckten (stute) und eines dünnbäuchigen, hohen (hengstes)" und der pl. قُبّ in verbindung mit dem gen. الأياطل Nâbiga Diw. ۲,ν; als bloses adjectiv (nicht als subst. gebrauchtes epithetum ornans) steht es Ham. p. ۳۴۹ فهرت مِرن und so sind sie (die rosse) vom lauf, التَعْدَآءِ قُبُّ شَوَارِبُ dünnbäuchig und schmal (geworden)" und Tarafa Diw. 14,14 2.(فَهْمَى ثُبُّ كالعَجَمْ). 2

mukbilun "der vorrennende" in der verbindung

<sup>1</sup> wörtl. "weicher, schlaffer br" von جُونِ (= äth. **C10**:, impf. **LC1-:**, άπ. λεγ. des Physiologus). Es ist hier dasselbe gemeint wie oben bei عُونِ اللّٰبان.

² alle diese belegstellen zu أُقَتُّ siehe bei Ahlw., Chalaf al-Ahmar s. 265.

sich أَقْبَلَ warrennend wie zurückweichend" [von مُقْبِل وَمُدْبِر "sich nach vorn wenden", daher dann "entgegenlaufen", "entgegenkommen", überh. "ankommen" im arabischen; der begriff des "vorn, gegenüber" eignet diesem stamm in allen semitischen sprachen, vgl. قَعْلَ "etwas entgegen-, annehmen", фил. "jemand einholen", ተቀበለ: "entgegengehen; entgegennehmen", ቀበለ: "begegnung", ተቃበበለ: (takâbabala) 1 "gastfreundlich sein" (άπ. λεγ. Herm. p. 16)2, hebr. τος "entgegennehmen, empfangen", hi. "gegenüber stehen", und קבל "das gegenüber» liegende", ass. kablu "kampf" (urspr. "das feindl. sich gegenüberstehen", vgl. auch фПл: im feindl. sinn) z. b. ana kabli *îli niši . . . . ubâ'u* "zum kampf gegen die menschen führten sie (verderben) herauf" Sintfl. III, 3, davon das denom. im part. muktabili "die krieger" Tigl. Pil. II, 13, dann bes. in den hist, inschriften kablu "mitte" (eig. das an einer sache vorn, dem betrachter gegenüber, liegende", vgl. arab. قُبُلُ "die schamtheile des mannes wie weibes") z. b. Sanh. H. 37. Asarb. 1, 9. 16 u. ö. und aus den nationallexicis kabilum "vorderseite" (dort opp. arkatum, das gewöhnl. wort im ass. für "rückseite";3, und endlich aramäisch مض "begegnen; gerichtlich beschuldigen, anklagen", مُحْدُ "entgegennehmen, annehmen" ومُحْدِد "gegen,

¹ vgl. zu dieser bildung ass. zukakibu ("der heftig stechende" wörtl.), syn. von akrabu "skorpion" (unedirtes täfelchen K 4213 und IV Rawl. 69, 7) u. a.

<sup>2</sup> ተሰሰ: "ausgeleert, ausgeschöpft werden" gehört sicher auch hierher, wenn auch der bedeutungsübergang nicht sofort in die augen springt; entweder ist das vornübergeneigt sein des gefässes gemeint, oder

es ist والقابلُ الدَّنْوَ أَخَذَهَا مِنَ السَاقِي der lexicographen hier zu vergleichen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> geschrieben orthographisch ungenau ku-pi-lum (mit scheinbarer umspringung der laute). Ich vermag im assyrischen nicht mit Delitzsch (Ass. Stud. I, s. 19) einen lautwandel vom semit. k zu ass. k anzuerkennen; einmal entspricht dem semitischen k fast stets k im assyrischen, und dann sind die wenigen fälle, wo k für k geschrieben wird, nur auf die ungenauigkeit der abschreiber zu setzen.

gegenüber" etc.] Muʻall. des Imrulkais, vers 53 (siehe unter کُبُنت).

(100) \* أَغَارِ kâriḥun "ausgezahnt" [nach den lexicographen "welches die zähne, die man قَوَّار ,die hervorbrechenden" nennt, bekommen hat und dadurch vollzahnig ist." oder (Muhît) "dasjenige dessen نابٌ (hundszahn) durchgebrochen (شَقّ) und zum vorschein gekommen ist" (von جنر, welchem im arabischen die grundbedeutung "spalten, durchbrechen", woher dann einerseits "verwunden", andrerseits "hervorbrechen" und von geschwüren und wunden "aufbrechen" kommt, innewohnt) 1 vgl. und جَذَعٌ; das vollzahnige pferd ist funf jahre alt; beim kamel tritt diese zahnreife erst im neunten jahre ein, und es heisst dann بازل (siehe kamel)] Ham. ۱ und ۱ (siehe schon فاليَوْمَ نَحْنُ im vers der al-Hansâ قَوَارِج ), pl. فاليَوْمَ نَحْنُ heute sind wir und die übrigen, ومَنْ سَوَانَا مِثْلَ أَسْنَان القَوَارِيْر ähnlich den zähnen der ausgezahnten rosse" (bei Meid. 1602) und der seltne pl. مِقْرُوح oder مِقْرَاحِ oder ومَقْرَاحِ in einem im Muhît unter تارج mitgetheilten vers des Hudailiten "und die dünnbäuchigen ausgezahnten"). والقُبُّ المَقارِيمُ ( Du'aib kommt قرح kommt

einem weissen stirn- قُرْحَة akrahu "das mit einer وُرِحَة

fleck, und zwar einem kleineren als die غُرُّف) versehene pferd" in dem schon unter أَرْجَلُ mitgetheilten verse der Mufaddalijjat.

الْتُوكَّ akwadu (pl. قُوكُ) "sich gern führen lassend, folgsam, leicht zu lenken" von pferden wie kamelen, nach andern aber "hochnackig" [erstere bedeutung von قال impf. u "führen", viell. urspr. "vorangehen", worauf der einzige repräsentant des stammes مُعانِ in den andern semitischen sprachen, das syr. مُعانِ in der gestirne", hinzuweisen scheint der dagegen von einer bedeutung von قال die nur in مُعانِ "berg-

spitze", وَقَيْدُوهِ بَهِ hochgebaut", "von langem körper" erhalten ist (ohne analogon in den andern semitischen sprachen)] Ham. هرس (siehe schon unter ضامر pl. فَهُ لَوْهُ). Vgl. auch قَوْهُ coll. "pferde" überhaupt, besonders (und so ursprünglich) diejenigen, die mit der hand (oder am leitseil nebenher) geführt, aber noch nicht bestiegen werden.

يَّدُ الْأُوابِدِي الْأُوابِدِي kaidu 'l-awâbidi "fessel des wilds" [von اوليد "fessel" (wovon erst die denominativa اوابد الله etc.) und اوابد الله والله والله

ا مُورِّعًا ,zurückweisung" urspr. "führung" im sinn von "rechtleitung", "zurechtweisung", "tadel" heisst, wage ich, da ich keine belegstelle kenne, nicht zu behaupten.

<sup>2</sup> der pl. von den esclinnen in einem vers des nachgahilitischen Dichters Da 'r-Rumma (القُبُّ القَيَادِيدُ ,,und die dünnbauchigen langgestreckten".)

hemmend, so dass es nicht entsliehen kann", ein beliebter ausdruck für "edles ross", Mu'all. des Imrulkais, vers 52 (siehe unten unter

nikarrun [die form wie oben مَغُور, w. m. n.; von "zurückkehren", "wiederholt etwas thun" (urspr. viell. "kreisförmig herumgehn", vgl. hac: "runder hügel"; hierher gehören wol auch hebr. جَرَّ, arab. مُنَّ "bewässertes feld, aue", urspr. "runde umhegung", ass. kiru dass., z. b. Asarh. VI 14,2 IV Rawl. 18, 29+30°; ebenso scheinen syr. أَوْنَ "theil der schulter" und المناف "arm" auf den begriff der rundung zurückzugehen; vgl. auch noch den semit. stamm karkara)] Muʻall. des Imrulkais, vers 53 "zu wiederholtem angriff tauglich" (opp. مُغُوّ "zum fliehen tauglich") siehe das nächste wort.

(105) \*\*\* kumaitun "kastanienbraunes, dattelfarbenes, schwarzröthliches" ross [Damîrî: "al-kumaitu ist das hochrothe pferd, aber man sagt kumaitun erst dann, wenn seine (des pferdes) mähne und seine stirnblässe und sein schweif schwarz sind, und wenn diese roth sind, dann heisst es (das pferd) aškarun (siehe das.), und den namen al-wardu (s. das.) braucht man bei dem (pferd), was (an farbe) zwischen al-kumaitu und

<sup>1</sup> merkwürdiger weise hat Damîrî, während er sonst reine epitheta des rosses (zumal solche so durchsichtiger bedeutung und gar zweigliedrige) nicht aufführt, dieses (mit eitirung der stelle des Imrulkais) auf-

genommen; er erklärt es gerudezu durch الفَرَس الجَوَاه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kira sira tans il sadi Hamanu<sup>n</sup> sa kala urkiti u isi harrusu ita-sa imid "einen hohen park gleich dem gebirge Hamanu (ἀμανός), welcher mit allerlei gesträuch und hölzern bewaldet war, stellte ich als seine (des palastes) umgrenzung auf" (ikallu, pl. ikallâti, "palast", ist fem. gen.).

<sup>3</sup> dort kiru inbi "weingarten".

<sup>4</sup> auch andre thiernamen kommen von diesem stamm כרר, so hebr. פּר "lamm", ass. kirru "lamm, schaf"; diesem thiernamen liegt die bedeutung "wiederholt hin- und herspringen, hüpfen" zu grund.

al-aškaru steht, und sein plural ist وْرْدَاقْ ; und al-kumaitu ist auch einer der weinnamen (nun folgt noch ein vers des Salâhu 'd-dîn)] Imrulk. Mu'all. 54 in der schönen schilderung des pferdes (v. 52 ff.), die ich hier in wörtlicher übersetzung wiedergeben will (den arab. text siehe in Arnold's ausgabe der mu'allakât): "(52) und früh war ich ausgezogen .... auf einem kurzhaarigen (بِمُنْجَرِهِ), das wild erjagenden (قيد الأوابد), hohen (langgestreckten, هَيْكُل), (53) auf einem zu wiederholtem angriff wie zum fliehen tauglichen (مِكَرّ مِفَىّ), einem anrennenden wie zurückweichenden (مُقْبِلٍ مُدْبِرِ معًا) ....... (54) einem kastanienbraunen (کُمَیْتِ) ....., (55) einem trotz seiner schmächtigkeit im lauf erregten (على الذَبْلِ جَيَّاشِ) ...., (56) auf einem hinfliegenden [wörtl. "einem schnell wie ein giessbach hinfliessenden", مِسَتَّم, Lane "a swift horse, as though it poured forth running". Dies wort wurde aus versehen unter wird vom comm. مِفْعَل won mir übergangen; die bildung مِفْعَل wie مِكْرٌ als مبالغة erklärt]; es ist wie wenn sein

in der Bulaker ausgabe وردان, ohne vokale; da فَعُلَان ein häufig von فَعُعل gebildeter plural ist, so ziehe ich hier wurdan vor. ist als plural von فَعُلان ist als plural von فَعُلان seltener; doch ist immerhin zu beachten, dass gerade bei thiernamen auf die form فَعُلان der pl. fu'lan (vgl. بُعُوبان "wölfe") nicht so häufig ist, wie fi'lan (z. b. بُعُوبان "stiere" وردان "mäuse", رئلان "straussenjungen"). Der pl. وردان fehlt übrigens bei Freytag und im Muḥiṭ.

أكامِلُ kâmilun "der vollkommene" [von كَامِلُ "vollkommen sein", einem der gewöhnlichsten verba im arabischen, während

<sup>2</sup> Mufadd. 90, 13 كُمَيْتُ كَلُوْنِ الصِرْفِ أَوْجَلُ أَثْرَ نُحَيْثُ ,röthlich wie farbe des weins, am hinterfuss u. stirn mit weissem fleck".

ولى كُلَّ خَوَّارِ الْعِنَانَ كَانَّةِ الْكَبَيْتُ 13b عَنْد بِي الْعَنَانُ كَانَةِ الْكَبِيْتِ 13b, und ich habe nur leichtzügliche rosse, gleichsam rothfüchse" p. 14 (siehe عَطَار und hassân ibn Tâbit. p. 20a وَكُلَّ كُبَيْتٍ عَلَى und jeder rothfuchs, fliegenden herzens".

der stamm כמל sonst in allen semitischen sprachen, sei es auch in welcher bedeutung, fehlt] in einem bei Ahlw., Ch.-A., s. 294 mitgetheilten verse der mufaddalîjjât.

يَّا الْأَطَالِ "l-âṭâli" "schlankbauchig", wörtl. "schlank an den seiten" [von يَّا يَّقَ "sich anschmiegen" und daher leicht der übergang zur bedeutung "dünn, schlank sein"; der stamm laḥaka findet sich sonst nur noch im äth. المُهُمُّة "anker" von einem zu substituirenden verbum هُهُ عنه المُعْلَى اللهُ الل

"einen backenstreich geben", "schlagen", vgl. den volkstüml ausdruck "jemandem eine versetzen, welche haften bleibt", denn "anheften, anhängen machen" ist der grundbegriff der w. lat (wie überhaupt der meisten mit lanfangenden verba im semitischen)] t. t. des neunten (vorletzten) pferdes beim wettlauf (siehe unter سَابِق das aus Ham. ج٩ comm. angeführte gedicht).

gebig" und dann allgemein "edel" von menschen wie rossen, ohne dass man mehr an die eigentl. bedeutung "freigebig" (die mit der grundbedeutung von "d" "gierig verschlingen" etwa

ı ist der pl. von إَطْلُ "zwerchfell", "seite" (neben welch إلَّا أَيْظُل j, pl. أَيَّاطِل, z. b. Nabiga ۲,۷, vorkommt).

י vgl. hebr. מְּתְלַהְמִים "leckerbissen" (= "dinge, welche gierig verzehrt werden"); von lahama "gierig verzehren" scheinen auch

الثور المسنّ = الثور الموم), nach Damîrî الثور المسنّ (das gewöhnl. wort im äth. für "ochs, stier") zu kommeu.

durch das causativum derselben sich vermitteln lässt) denkt; in der andern von den lexicographen aufgeführten bedeutung "viel milch gebende kamelin" kann man dagegen die bedeutung "freigebig" noch leicht erkennen] pl. لَهَا مِينُ Ham. ٧٨٠ (siehe schon unter جُرُد, pl. von جُرُد).

(110) مَرْدِح marûhun "der behende" [von مَرْدِح "behend, lustig sein", "stolz sein", "stolz einherschreiten", vgl. ach: die aus dem "stolz einherschreiten" leicht sich wickelnde bedeutung des vorangehens, führens angenommen hat, und syr. ביוֹש, gew. מאַי, kühn, unverschämt" sein; das hebr. קרַה "reiben, zerreiben, einreiben" gehört zu 🕳 🖟 "mit öl einreiben"; dass übrigens diese bedeutung auch dem stamm zu eigen war, sieht man aus حرّى, wie umgekehrt das ursemitische maraha nicht nur die bedeutung "reiben, einreiben" (daher ass. murhu = lubaru siri ,feldkittel", ,abgeriebnes, abgetragenes kleidungsstück" II Rawl. 25, 10gh), sondern auch die des "froh seins, scherzens" ( jaker auch ass. marhitum "weib" II Rawl. 36, 43cd) und "stolz seins" (ass. mirihtam "herausforderung" Assurb. Sm. 247k = K 3062) gehabt haben muss Ham. 41 ": "wann werde ich reiten" بِمَرْرِح كَنْهَا زِيم "auf einer behenden (stute), deren fleisch ebenmässig (auf die verschiedenen glieder) vertheilt ist?"

¹ es braucht wol kaum an das bekannte assyrische lautgesetz erinnert zu werden, wonach ass. h arabischem und ursemitischem — entspricht, während — sich im assyr. in den meisten fällen (wenige ausgenommen. wo das zusammenfallen mit andern wörtern daran verhindert hat) zu einem blosen hauchlaut verflüchtigte, z. b. ) — imîru "esel" (das zweite i ist durch imâla entstanden) u. a.

majjûlu 'l-'udari "mit herabhängender mähne", "ein ross, dessen mähne sich neigt"! (von مَالَ impf. i "sich neigen") بِشُحْقِ الْمِيْعَةِ مَيَّالِ الْعُذَرِ هُ (vgl.s.75, anm.2).

nabîlun "edles (ross)" [von نَبيل "edel, vortrefflich, geistvoll sein, sich (durch macht, würde) auszeichnen", ausgehend von der der semitischen w. nab eignenden bedeutung "emporsteigen, aufschiessen", woher auch نَتْل "pfeil" kommt; eine damit schwer zu vereinigende bedeutung hat der stamm nabala noch im hebräischen (dort heisst בבל "schlaff, welk sein", übertr. "thöricht sein", daher dann יֹבָלָה, = arab. בֿיָבֶלָּה Kam. "leichnam") und im assyrischen (das in den hist, inschriften so oft begegnende ibbul, abbul "er, ich riss nieder, zerstörte" z. b. Asurb. VI 30, urspr. "machte schlaff, welk werden, hinsinken"), während ass. nabalu "trocknes, festes land" (ina tihamtim u nabali "zu wasser und zu land" Asurb. II, 88) im gegensatz zum meer "das erhöhte" urspr. heisst und das äth. 5000. "flamme"4 auf den begriff des emporlohens (oder des zerstörens, versengens = schlaff, welk machens?) znrückzugehen scheint] in dem schon unter آسِيل mitgetheilten verse der mufaḍḍalijjât.

¹ Rückert: "dem stolz die mähne nickt"; man vergleiche das ganze gedicht des Humaid al-Arkat — eine schöne beschreibung seines rosses — übersetzt in Rückert's Hamasa II, s. 335.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> hierher, nicht zu אכה was wegen des ifte al ittilu (für i tilū) Asurb. VI, 67 "(worauf) sie lagen" (urspr. "hinaufstiegen") nahe läge, aber durch die form sich verbietet (man erwartete etwa militu), scheint das ass. mailu (siehe s. 4, anm. 5) "lager, wohnung", syn. von arsu, irsu "lager. bett, polster" zu gehören; neben mailu kommt auch majaltu vor.

also نَبِيلُ urspr. "hoch (vom geist wie von körperlichen anlagen)".

<sup>4</sup> nicht von AAAA: (aus A-AAA: transponirt Dillm.!), sondern. wie JAA: "flamme" Jes. 50, 11 deutlich beweist, von JAA:

\*نهر nahduu "hochgebaut, voll" [urspr. "erhaben, erhöht", vgl. نَهَدُتْ "(das mädchen) hat strotzende, volle, aufschwellende brüste"; im ass. ist nahdu das gewöhnliche wort für "hoch, erhaben", vgl. auch ift. ittahid (amat Ašur) "er hielt hoch (= in ehren) den willen Asur's" Asurb. I, 9, und nidûtu "höhe" II Rawl. 52, 72ef (dort syn. von tiriktu "länge" [vgl. ariku "lang"] und šulum "tiefe"); das hebr. הוד "majestät", "pracht", was man sonst per aphaeresin aus ההוד entstanden erklärte, i leitet Franz Delitzsch (Comm. zu Hiob, 2, aufl., s. 516 anm.) von dem stamm ab, welchem die نهد gerade entgegengesetzte bedeutung "sich herabsenken, niederlassen" (dann auf das würdevolle ruhen abertragen) eignet] 'Antara Mu'all. 44 على رِحَالةِ سَابِحِ نَهْدٍ "auf dem sattel eines renners, eines starken (vollen, comm. الجسيم)", Ham. ۱۲ (siehe schon unter اخسيم), ۴۹۹ (siehe unter وفى فَرَسٍ ١٠٤ه. Ham. فَرَس Ham. (ذو خُصَل und um eines hohen, edeln pferdes willen (tadelt, عَتِيقِ mich mein stamm)" und mit näher bestimmendem genitiv نَهْد mit vollen, schöngebauten füssen" Ham. الجُزَارَةِ (siehe unter سَابِع); vgl. auch Zuh. Diw. ١٠,١١ (siehe unter رَسَابِع).

י wenn dies richtig wäre, würde hier bes. die stelle Sach. 10, 3 קסום חוֹרוֹ בְּּבְּלְחְמָה Ges. thes. "ut equum vigentem (generosum) in pugna" anzuführen sein.

, sie bei sich wohnen, sich niederlassen machen") und die nordsemitischen sprachen, wo dieses verbum das gewöhnliche wort für "sitzen, verweilen, wohnen" ist, so hebr. عَنَى, ¹ aram. عَمَا ass. aśābu (z. b. ušib "er sass", tušibu "er hat sich niedergelassen", ušišib "er liess bewohnen", šubatu "wohnsitz", ittusib (neben ittašab) "er setzte sich" (1. s. attašab), ittanašabu "sie wohnen" u. a.) Diw. des Imrulk. اجمال (schon unter عَمَالُ steht in einem bereits unter عَمَالُ steht in einem bereits unter عَمَالُ citirten verse des späteren dichters al-Muʿtazz (Ch.-A., s. 256).

(115) رُوْدٍ بَرِهُ الْمَالِيَّةُ الْمُالِيَّةُ الْمُالِيَّةُ الْمُالِيَّةُ الْمُالِيَّةُ الْمُالِيِّةُ الْمُلْكِيْةُ الْمُالِيِّةُ الْمُلْكِيْةُ الْمُلْكِيْفِيْةُ الْمُلْكِيْفِيْهُ الْمُلْكِيْفِيْةُ الْمُلْكِيْفِيْهُ الْمُلْكِيْفِيْهُ الْمُلْكِيْفِيْمِ الْمُلْكِيْفِيْمِ الْمُلْكِيْمُ الْمُلْكِيْفِيْمِ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمُ الْمُلْكِيْمِ الْمُلْكِيْمُ الْمُلْكِيْمُ الْمُلْكِيْمُ الْمُلْكِيْمُ الْمُ

t das hebr. عَيْبَ wird an einigen stellen geradezu (wie auch arab. عَعَکَ) für "auf der lauer sitzen, auflauern" gebraucht.

<sup>2</sup> doch heller als der کُمَیْت (s. das) und dunkler als der أَشْقَر (s. das.)

<sup>3</sup> auch im syr. (so schon in der Peshita 1,350 Sap. 2, 8, äth. an derselben stelle (3,81); mit dem ursemitischen waråda "herabsteigen" hat 3,50 natürlich nichts zu thun (wie man schon aus dem o im syrischen ersehen kann).

به الوَرْدِ وَهِ الْعَالِ الْعُرَى بِهِ الْعَرْدِ اللهِ وَهُ الْعَرْدِ اللهِ وَهُ الْعَرْدِ اللهِ وَهُ الْعَرَدِ اللهُ وَهُ الْعَرَدِ الْعُرَدِ اللهُ وَالْعُرَدِ اللهُ الْعُرَدِ اللهُ الْعُرَدِ اللهُ اللهُ

wakāhun "starkhufig, harthufig" [so nach den commentatoren; urspr. überhaupt "hart, abgehärtet" (daher Rückert: "gewohnt zu siegen"), von بيم "hart", dann "lieblos, unbarmherzig, unverschämt sein", daher عمل الموقائية "fessel, kette, gefängnis" (und seine derivata)] Ham. ٢٩٩ (والفَرَسُ الرَقائية),' arafa Diw. ١٤٠١ (وَنُحُورٍ وَقَعَ عَالِيبَ) und هـ,٢٠ (وَقَعَ مِن يَعَالِيبَ).

füssen versehen" [partic. von وَقَفَ, denom. von وَقَفَ, "armband, armspange" (= மிடி: dass., auch "ring") und dann die mit ringen verglichenen weissen flecken an den füssen des pferdes; ob die im arab. gewöhnliche bedeutung von وقف "stehen" mit der von وقف "armring", was ein verbum وقف "rund sein, umgeben" voraussetzt, ursprünglich zusammenhieng, oder ob schon im ursemitischen das verbum wakapa beide bedeutungen nebeneinander hatte, wage ich, da in andern semitischen

¹ wörtl. "ein gang, wobei die vorderen theile der füsse nah an einander, die fersen aber fern von einander sind".

sprachen dieser stamm nicht belegt ist ' und uns also keine von ihnen eine vermittelnde bedeutung an die hand gibt, nicht zu entscheiden] Meid. I 414 (siehe unter مُنْحَمُّةُ).

gehenden, vorn sich befindlichen" rosse [von هَلَى "führen", syr. جَرِّم", vereinzelt auch וَّ מֵּח, dass., hebr. מֹת גוּה "führen", syr. בָּהָה", (in der viper höhle) steckt er, führt er ein seine hand"; über die grundbedeutung der wurzel had vgl. Delitzsch, Comm

¹ die von Castelli-Michaelis unter angeführten Pe<sup>c</sup>al- und Af'elformen (auch Payne-Smith verweist bei عن auf jod) gehören der form nach scheinbar zu einem stamm ne, bei näherer prüfung der dort aus der Pesita angeführten belegstellen aber alle zu בקה, dessen bedeutungen im syr. folgende sind: "umgeben, um jemand herum, um ihn, in seiner nähe sein, ihm anhangen, ihm folgen" [siehe die belegstellen bei Castelli-Michaelis, s. 567; ferner 2 Par. 23, 7 כספים, ehebr. הַהַּקִּים, also derselbe stamm im hebr. urtext; wir haben hier jedenfalls wie in وقف die wurzel kap, aus der dies nakapa durch secundäre weiterbildung entstanden, während dem hebr. קבו die wurzel nah "stossen, bohren" zu grunde liegt. Uebrigens muss man in der annahme von stämmen mit secundär vorgetretnem n (verrostete nif alformen) sehr vorsichtig sein, ebenso wie bei der annahme von secundär vorgetretnem m (denominativverba von partic. ursprünglich), s (verrostete šaf elformen) und, was relativ noch am häufigsten vorkommt, t (urspr. VIII. formen, z. b. نكل von , ass. ntakkil und ušatkil, ein itkul, inf. takálu voraussetzend, von ittakil, ift. eines verbums JJ, was deswegen im ass. verloren gieng, weil es sonst mit akâlu essen lautlich hätte zusammenfallen müssen; u. a.)], af'el: "herumführen" ("herumgehen machen") [Deut. 32, 10 "er hat ihn herumgeführt" ], auch intrans wie im pe'al "umgeben, nahe sein, anhangen" [Hiob 4, 2, Act. 17, 5, Num. 17, 13 u. a., dann auch Prov. 6, 22 , er wird bei dir, mit dir sein, dich begleiten", d. i. "dich führen", hebr. שונה und übertragen "an etwas sich heran, um etwas herum sich zu schaffen machen" d. i. "anfangen", "beginnen" [Act. 1, 22 👝 ๑๑], ἀρξάμενος ἀπὸ, Act. 2, 4 هُوْهِ καὶ ἤρξαντο, Phil. 4, 10 ολερί, ότι ανεθάλετε (τὸ φρονεῖν)].

zu Hiob, 2. Aufl., s. 516 anm. (siehe auch schon oben unter التَوَالِي, opp. التَوَالِي Meid. II 469 dichtervers (siehe unter اِنَهُدُّ).

haikalun "dick, stark, gedrungen gebaut", dann überhaupt "edles ross" [eine weiterbildung der semitischen wurzel kal "umschliessen", "vollenden"; vollendet, vollkommen sein". Mit عَيْكُلُ "palast", einem ganz späten, erst von den Syrern zu den Arabern gekommenen lehnwort, hat unser عَيْكُ nichts zu thun, zumal auch das hebr. بَارِة بِهِ ما الله nichts zu thun, zumal auch das hebr. urtext herübernahmen, selbst erst lehnwort aus dem assyrischen ikallu, und dies wieder aus dem sumerischen E. GAL "grosses haus, palast" entlehnt ist (E = bîtu "haus", GAL rabû "gross", E. GAL = ikallu in den sumerisch-assyrischen nationallexicis)] Imrulkais Muʻall. 52 (siehe bei عَيْكُلُ), Ham. المُ الْقُولَاتِ عَيْكُلُ im plur. asyndetisch neben dem pl. عَيْكُ "hengste" Ṭarafa Diw. ۱۴٬۱۳ (siehe schon unter مَا وَقَالِهُ عَلَى الْهُ وَالْعَالِيْ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْعَالِيْ الْهُ وَالْعَالِيْ الْعَالِيْ وَالْعَالِيْ الْعَالِيْ الْهُ وَالْعَالِيْ الْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَالْعَالْعِلْمُ الْعَالِيْ وَالْعَالِيْ وَال

Sóweit meine sammlung der epitheta des pferdes bei den Arabern; ich hoffe, dass man von den wichtigsten derselben keines darin vermisse, wenn auch für die zukunft manches noch nachzutragen sein wird.

Von eigennamen, die die Araber besonders vorzüglichen ihrer rosse gaben, sei erwähnt al-'Aṣā (stecken) Ham. #tt (vgl. auch das sprichwort Freyt. Prov. III, 337 = nº 2032), Urkūbun Ham. #41, Ṣamātun Ham. ##A, Kurā un Ham. 1.1, Saulatun Ham. #43, Sakābi Ham. 1.1 und Ḥammā'u Ham. 4.2

Das verbum رَكُب "reiten", was sonst gewöhnlich vom

ı vgl. Ch. Aḥm., s. 210 مِثْلُ الْهِرَاةِ "stockähnlich" (so hart und fest) vom pferd gesagt.

<sup>2</sup> siehe Rückert's Hamasa I, s. 238, 226, 175, 57, 219, 57, 44,

reiten auf kamelen gebraucht wird, steht auch vom pferdritt Ham. ##A.

Von andern thieren, mit denen das pferd seiner edeln eigenschaften wegen verglichen wird, sind zu nennen der wolf (wegen des trabens und des schmächtigen baues) Ch.-A., s. 110; der fuchs (wegen der behendigkeit, siehe den bei Lane, s. 2250, citirten vers Labid's عَنْ الْتَعْلَبُ فَيْ الْتَعْلَبُ فَيْ الْتَعْلَبُ فَيْ الْتَعْلَبُ فَيْ الْتَعْلَبُ فَيْ الْتَعْلَبُ وَلَا الْتَعْلَبُ وَلَا الْتَعْلَبُ وَلَا الْتَعْلَبُ وَلَا الْتُعْلَبُ وَلَا الْتُوصَيَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُواللّهُ

Um die pferde, wenn sie durch den den krieg oder die jagd abgemagert sind, für künftige strapazen zu stärken und wieder frisch zu machen, gaben ihnen die beduinen kamelmilch (عَلِيب) zu trinken, Ch.-A., s. 288 f.; zu gewöhnlicher zeit bekamen die pferde täglich wasser zu trinken, die esel jeden andern tag, weshalb man im sprichwort sagte: الْفُوسِ وَالْفُوسِ الْفُوسِ الْفُوسِ أَنْفُوسِ الْفُوسِ مِن ظَاهِرَةَ الْفُرسِ des pferds (d. i. täglich)" Meid. II 455, oder الْفُوسِ مِن ظَاهِرَةَ الْفُرسِ الْفُوسِ مِن ظَاهِرَةَ الْفُرسِ الْفُوسِ مِن طَاهِرَةَ الْفُرسِ الْفُوسِ الْفُولِ اللهِ الْفُوسِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفُوسِ اللهُ ال

Sonst vergleiche man noch die eingehende schilderung besonders der theile des pferds bei Ahlwardt, Chal. al-Ahmar, s. 209 ff. wie den in Freytag's "Einleitung in das Studium der arab. Sprache" s. 246 f. dem pferd gewidmeten artikel.

Bei Kazwînî folgt nun unter den lastthieren (اللهَ وَاتِّ) 1

2. بَعْل (baġlun) p. ۳۷۹ das

## Maulthier.

Obwol der maulesel von den vorislamischen dichtern der wüste nie erwähnt wird 2 und sein name, wie wir sehen werden, nur in der spätern literatur (meist in spätern sprichwörtern) vorkommt, so beweist doch die stelle im kor'an 16,8 (in einer وَخَلَقَ (الله الخَيْلَ) والبِغَالَ والحِمَارَ لِتِرَكَّبُوها (mekkanischen sure und Gott hat geschaffen die pferde, maulthiere und esel, dass ihr auf ihnen reitet", dass zu Mohammed's zeiten dieses städten, wohin durch den handelsverkehr den vieles ausländische und fremde, so auch die bei den Semiten ursprünglich unbekannte und verpönte mauleselzüchtung, gedrungen war, zum reiten benutzt worden sein muss. Unter den geschenken, die Mohammed von Aegypten bekam, sind nach Abulfidâ auch esel und ein maulesel namens Duldula ge-In dem schönen in Rückert's Hamâsa I 246 mitgetheilten gedicht aus Mu'awija's zeit (ende des 7. jahrh. nach Chr.), worin die verschiedenen genüsse der feineren ausländischen höfischen cultur dem einfachen beduinenleben gegenüber gestellt werden, heisst es: "ein hart kamel im freien feld zu reiten ist lieber mir als maulthiers sanftes schreiten (مِنْ بَغْلِ رَفُوفِ)";"(مِنْ بَغْلِ رَفُوفِ denn den beduinen war die den religiösen anschauungen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fortsetzung von s. 44.

<sup>2</sup> damit stimmt auch das, was Freytag, Einl. in d. Stud. d. arab. Spr., s. 249 über den بَغْل sagt.

daher das sprichwort مُبْنُ عَبِّم النَبِيّ مِنَ الدُلْدُلُ (er ist) der vetter des propheten von seite des Duldul Meid. I 207 (prov. rec.).

Semiten widernatürlich erscheinende züchtung des maulthiers 1 ursprünglich ebenso fremd wie den Israeliten, bei welchen es erst seit Davids zeit hauptsächlich als reitthier der vornehmen vorkommt. Wenn Mose den kindern Israel das ziehen von bastarden verbot (Lev. 19, 19), so setzt das schon ein zeitweiliges einreissen dieser sitte voraus, die die Israeliten jedenfalls den Aegyptern abgelernt haben dürften. Die inschriften erwähnen zwar nie speciell die maulthiere, der esel aber war im alten Aegypten ein vielgebrauchtes thier<sup>2</sup>, und das stillschweigen der denkmäler allein beweist nichts gegen das wirkliche vorkommen der mauleselzucht im Pharaonenlande: ist es doch aus dem zusammenhalt der beiden stellen I. Kge 10, 25 und ebendaselbst 28 sehr wahrscheinlich gemacht, dass Salomo seine maulthiere von Aegypten bezog.3 Da nun die Aegypter noch heut viele maulthiere aus Abessinien, wo schon seit undenklichen zeiten diese thiere für die dortigen hochlandgegenden geradezu ein unentbehrliches lastvieh sind, beziehen, so haben sie jedenfalls auch schon in der alten zeit dies gethan. Dem Aethiopier ist das maulthier was das kamel dem Araber, und es ist jedenfalls nicht ohne bedeutung, dass der name des den Arabern erst verhältnissmässig spät bekannt gewordenen thieres, welcher demnach wol auch in ihrer sprache als lehnwort zu

betrachten ist, نَعْلَ baġlun, sich, aber wol zu beachten mit anderm gutturallaut, nur noch im äthiopischen findet; dort heisst er 🎁 bakl, vom gezüchtet werden (🏗 t. vgl. arab.

بَغَلَ benannt. 4 Da nun im arabischen ein verbum بَغَلَ von

geschätztes und unreines thier gewesen wäre, auf den maulesel.

dies vermuthet schon Hehn, Culturpfl. u. Hausth., 2. aufl., s. 115.
 Paul Pierret, Dictionnaire d'Archéologie Egyptienne (Paris 1875), p. 41 f. Vielleicht bezieht sich die dadurch widerlegte stelle Plutarch's (Isis und Osiris), dass der esel bei den Aegyptern ein gering-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. Tristram, the Natural History of the Bible (London 3<sup>d</sup> edit., 1873), s. 124. Dieses ausgezeichnete buch, welches auf s. 5, anm. 1. bei der literatur der naturgeschichte der semitischen länder noch nachzutragen ist, handelt von den säugethieren in alfabetischer ordnung s. 35—155.

<sup>4</sup> auch das hebr. مَرَّة "maulthier" scheint von der züchtung den namen zu haben; vgl. das sumerische MUD, was IV. R 69, 51-57 durch Hommel, thiernamen.

dem أَغُونُ abgeleitet sein könnte, fehlt, so ist ohne zweifel das wort mit dem thier von Abessinien zu den Arabern gekommen, also عَفَل baglun "maulthier" äthiopisches lehnwort im arabischen; vollends bestätigt wird dies noch durch die verschiedenheit der gutturallaute, denn ein scheinbarer wechsel von ن und j findet sich nur in lehnwörtern, wo er sich auch sehr leicht erklären lässt. Für wörter dagegen, die in den einzelnen semitischen sprachen ursemitisches sprachgut sind, ist ein wechsel von  $l_i$  und g unerhört und nicht nachweisbar.  $l_i$ 

Noch einige spätere sprichwörter, in denen der maulesel vorkommt, sind: مِن بَعْلَةٍ أَعْقَمُ مِن بَعْلَةٍ "unfruchtbarer als die mauleselin" Meid. II 148; قِيلَ للبَعْلِ مَنْ أَبُوكَ قال "man sprach zum maulesel: wer ist dein vater? da sprach er: das pferd ist mein mütterlicher oheim" Meid.

die assyr. synonyma banû ša aladi erzeugung des sohns, aladu (sohn; gebären), damu (blut) und paradu (viell. maulesel?, sonstige belegstellen fehlen noch) erklärt wird.

أَ denn بَغُلَ (Lane: "he affected dullness, he became humble, submissive") und بَغُلُ sind erst denominativa von بَغُلُ; vgl. Lane I, 230 "as the mule suggests a idea of evil disposition or perverseness and roughness, you say in describing him who is low, or ignoble هُوَ بَغُلُ "he is a mule, a bastard" (vgl. noch Meid. I 180, ferner den I 454 citirten vers اَخْلُفُ مِن ولِل الحار "magis diversam a patre et matre formam habens quam pullus asini" (wo die commentatoren den maulesel verstehen), wie auch II 375.

<sup>2</sup> eine sache für sich ist der dialektische wechsel von zwei verwandten consonanten innerhalb einer semitischen sprache, z. b. im arabischen عثم und وقب غثم dwol auch hier vieles anders erklärt werden kann, vgl. meine bemerkung und anmerkung auf s. 89.

<sup>3</sup> also seine mutter eine pferdstute (und sein vater ein esel); die so gezüchteten sind die eigentlichen maulthiere, und die zum schnellen

II 275; حمار طَيَّاب وبَغْلَة ابى دُلامة (er ist) der esel Ṭajjâb's und (sie ist?) die mauleselin Abû Dulâma's" Meid. I 416 (von den personen, die viele fehler an sich haben, gesagt, vgl. die anm. 1 auf s. 114); البَعْلُ لاَ تُفْرِعُهُ الجَلاحِلُ ,nicht schrecken den maulesel die schellen (an seinem hals) Freyt. Prov. III 39 nicht, البَعْلُ الهَرِمُ لاَ يُغْزِعُهُ صَوْتُ الجُكْجِلِ und البَعْلُ الهَرِمُ لاَ يُغْزِعُهُ صَوْتُ schreckt den abgelebten (alterschwachen) maulesel der ton der schelle" Meid. II 209. Auf das herumtreiben in der mühle (mit verbundnen augen?) scheint sich zu beziehen das sprichein (im kreis), بَغْلُ مُكَارُ تَعْبَانُ القَلْبِ مُغْبَرُ الخُصَى herumgetriebner maulesel, in den sinnen ermüdet, an den hoden mit staub bedeckt" Freyt. Prov. III 39 (no 222). Endlich ist noch zu erwähnen, dass als die Araber mit den Persern in berührung gekommen waren, sie auch von dorther maulthiere bezogen; so ist in dem sprichwort نَفَقَى البَغْلُ وأَوْدَى سَرْجُنَا hin ist das maulthier und hin, في سَبِيلِ الله سَرْجِي وبَغْلِي unser tragsessel (sattel); doch in Gottes hand (wörtl. "auf dem weg Gottes") ist mein tragsessel (sattel) und mein maulthier" Meid. II 212 ein Araber redend eingeführt, dessen ihm vom könig Chosrew geschenktes maulthier umgekommen und der sattel zerbrochen war. Im norden und nordosten der semitischen länder muss überhaupt die maulthierzüchtung schon im alterthum einen hohen Grad der vervollkommnung erreicht haben; Ez. 27, 14 finden wir die maulthiere Togarma's auf den märkten von Tyrus, und noch heut kommen die besten maulthiere aus Erzerum, Hamadan und Sinna, und die Armenier haben den handel mit denselben in den händen. Von dort wie vielleicht auch von Elam mögen sie dann zu den

lauf und ritt tauglicheren, während die von einem pferdhengst abstammenden und von der eselstute geworfenen thiere maule sel hejssen, welche zwar grösser und stärker, aber auch unbändiger sind, und nur zum lasttragen verwendet werden.

8\*

Assyrern gekommen sein, wo wir auf Asurbanipals denkmälern (regierte 668-626 vor Chr.) maulthiere vortrefflicher zucht abgebildet sehen, 1 und zwar mit den netzen beladen, die jenem sportliebenden herrscher zu seinen treibiagden dienten.<sup>2</sup> Später brachten die Juden bei ihrer rückkehr aus Babylonien 245 maulthiere mit (Esra 2, 66). Gegenwärtig ist die maulthierzucht über ganz Palästina verbreitet;3 in Arabien aber scheinen diese thiere nur im Koragebirg und in den steilen engpässen der berge des stamms Asyr benutzt zu werden. 4 In Oman fehlen sie noch gänzlich, und Ritter sagt an einer stelle seiner Erdkunde,6 wo er von der sorgfalt, die die Araber auf genaues einzeichnen der geburtstage ihrer füllen wenden, und wie nie eine vermischung zugegeben wird, spricht, dass "daher in Arabien das Maulthier fehlt". Dies gilt natürlich, wie zu anfang des islâms so noch heut, nur von den echten Arabern, den Beduinen; "denn unter der festsitzenden bevölkerung und in den städten werden die maulthiere von den kaufleuten und den mittleren klassen geritten, indem die pferde auf das militär und die wüstenaraber beschränkt sind".7

¹ siehe den "Catalogue of a series of photographs from the collections of the British Museum (photogr. by S. Thompson). part III. by S. Birch and George Smith. Assyrian." London (s. a.), p. 40, no 464—467; eins dieser "marble slabs" ist abgebildet in den Transactions of Bibl. Archaeol., part V als anhang zu dem ziemlich oberflächlich und ohne philologische kenntniss gearbeiteten aufsatz W. Houghton's "On the mammalia of the Assyrian Sculptures". Dort ist s. 52 immer noch die alte erklärung von sumer. SUHUB — ass. paru (syn. suhuppatu) durch "maulesel" (statt durch "farre") zu lesen. Der hauptwert des aufsatzes besteht im nachweis der bildlichen darstellungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. die photographie no 496 (in dem eben erwähnten catalog p. 41). Diese photographien sind auch einzeln, und zwar für Deutschland in Leipzig (bei der Twietmayer'schen buchhandlung) zu beziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tristram, a. a. o., p. 125.

<sup>4</sup> Ritter, Arabien II, 40. I, 212.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ritter Ar., I, 404; in Maskat bilden persische maulthiere und esel aus Bahrain einen ausfuhrartikel nach Isle de France (ebendas., s. 518).

<sup>6</sup> I, 604.

<sup>7</sup> wörtl. anführung aus Tristram, a. a. o., p. 125.

Dass es aber eine zeit gab, wo den Arabern die züchtung dieses thiers noch gänzlich unbekannt war, glaube ich sprachlich (bağlun äthiopisches lehnwort) und sachlich durch obige ausführungen bewiesen zu haben.

3. مِعَارُ (himârun) p. ۳۷۹ der

## Esel.

Die Hebräer nannten ihn חמור, die Assyrer imiru (sprich imîru) und die Aramäer אָבֶּיבֶּׁה, weshalb man für das ursemitische unbedenklich dasselbe wort (und zwar wol in der ausprache himâru) annehmen darf. Ueber das verhältnis der ursemitischen eselnamen (himâru, atânu, 'airu, para'u) zu einander werde ich am schluss des artikels "wildesel" sprechen und ebendaselbst einige culturgeschichtliche bemerkungen beifügen.

Im Ķor'ân kommt der sing. حِمَار vor: 2, 261, ferner 62, 5 حِمَار يَعْمِلُ أَسْفَارًا) "gleich dem esel, wenn er bücher trägt") 2; der pl. حَمِير 16, 8 (siehe schon bei رَبُعْلُ und 31, 18

l dass in der form فعال das i in folge des langen den ton tragenden û erst eine abschwächung aus ursprünglichem kurzem a sei, ist wol anzunehmen: doch schon vor der spaltung des ursemitischen in verschiedne sprachen muss فعال neben فعال existirt haben. Man vergleiche nur فيعال "zunge", hebr. zwar عنه (wo aber das a bloses vortonkamez, wie in إلى ist), aber auch assyr. lišanu, ath. هم المعارفة ال

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beiçâwî: "weil er müd von der last wird und (ausserdem) keinen nutzen davon ziehen kann (den weisen inhalt dessen was er trägt nicht zu würdigen weiss)"; mit dem esel verglichen werden die Juden, die die Thora vergeblich bekommen haben.

إِنَّ أَنْكُرُ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبِيرِ) "der hässlichste laut ist der laut der esel"), und der plur. خَبُوْ 74, 50. 51, eine stelle, die sich auf die wildesel zu beziehen scheint und deshalb erst unten mitgetheilt werden wird.

selten vor und wird حِمَار dann gewöhnlich wom wilden esel gebraucht (siehe unten), da den beduinen, denen das kamel ja alles war, die gezähmten esel und deren nutzniessung ziemlich unbekannt waren; doch مِثْلَ الْحِمَارِ المُوَتَّعِ السَّوْءِ لاَ يُحْسِنُ ه٣ه .vgl. stellen wie Ham Rück. "sowie der esel, dessen rücken prägt مَشْيًا إِلَّا إِذَا ضُرِبَا die schmach 1, nicht brav geht, wo man ihn nicht schlägt", ر جَمارك ۳۹۰ wehr deinem esel (dass er nicht abweidet unsern hag)!"; auch war يَا حِمَارًا schon bei den beduinen ein schimpfwort (vgl. Ham. tyv comm.), wobei blos der hausesel, nicht aber der königliche zu poetischen vergleichungen gebrauchte wildesel (عَيْدُ) gemeint sein konnte. In ähnlichem des أَيْرُ الْحِمَارِ, sinn scheint in schmähliedern gebraucht zu sein, أَيْرُ الْحِمَارِ, des esels penis" Ham. 4v4 und 4AI. Endlich führe ich noch einen dem Mutalammis zugeschriebenen vers an (bei Meid. I 511): ون المناطقة المن fürwahr الهَوَانَ حِمَارُ الأَهْلِ يَعْرِفُهُ والخُرُّ يُنْكِرُهُ والجَسْرَةُ الْأَجْلُ die niedrigkeit (gemeinheit) kennt der esel des stammes, während der freigeborne (= der wildesel?) sie nicht kennt und das grosse, starke (kamel)." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe Wright, grammar II 240 (Freyt. dagegen "intertrigine dorsi adflicti, pravi").

<sup>2</sup> die 2 auf diesen folgenden verse (mass Basi!) siehe weiter unten bei den belegstellen zu عَمْرُ in der bedeutung "zahmer esel".

In sprichwörtern wird des esels häufig erwähnung gethan, so Meid. I 748 أَصَبَرُ مِن جَمَارُ الحَاجَاتِ "geduldiger als ein esel"; "geduldiger als ein esel"; "sie haben ihn wie einen dienstesel benutzt" Meid. I 231 (vgl. die oben mitgetheilte stelle kor. 62, 5, wo der esel zum büchertragen verwendet wird); أَذَلُ مِن حِمَارُ الحَامِيةُ وَمَارُ مِنَا الْحَامُ وَمَارُ وَالْمَامُ وَمَارُ وَلَمُ وَالْمَامُ وَمَارُ وَلَمُ وَالْمَامُ وَمَا وَمَارُ وَمَامُ وَمُعْامُ وَمُعْمَامُ وَمُعْمَامُ وَمَامُ وَمُعْمَامُ وَمُعْمَامُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُعْمَامُ وَمُومُ وَمُعْمَامُ وَمُومُ وَمُعْمَامُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمَامُ ومُعْمُعُمُ ومُعْمَامُ ومُعْمَامُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمَامُ ومُعْمُومُ ومُعْمَامُ ومُعْمُعُمُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُ ومُعْمُمُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُ ومُعْمُمُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُ ومُعُمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُمُ ومُعُمُومُ ومُعْمُومُ ومُعْمُومُ و

¹ auch als reitthier kennt ihn der kor'an, 16, 8 (siehe بَعْل), doch erst nach dem pferd und maulthier; damit stimmt das spätere sprichwort überein, Freyt. Prov. III عَدُ الْعَوَالِي رَكِبْنَا الْحَمَار post altas res asinis vecti sumus".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der esel muss mindestens alle zwei tage getränkt werden, länger kann er den durst nicht aushalten (vgl. schon s. 111 bei der erwähnung des dursts des pferdes).

<sup>3</sup> dagegen fressen die esel nicht die pflanze معنف hamd Meid. II 922 f. Eine andre pflanze, die der esel frisst, siehe bei عُبُورُ, wahrscheinlich ist dort (obwol Freyt. einfach asinus übersetzt) der wildesel gemeint.

fliege" 1 wie in der nase des esels (im gegensatz zum sprichwort ق رأسة خُطَّة Meid. ebendas.) d. i. "er ist unbeständig" meid. II 199 und جَآء بِقَرْنَى حِمَار, er brachte zwei eselshörner" d. i. "unmögliche dinge" Meid. I 293 (vielleicht dachte man dabei an die fabel vom esel, der sich hörner zu verschaffen ausgieng und sowol ohne hörner als auch ohne ohren, also ärmer als vorher, zurückkehrte Meid. II 323 in einem dort citirten dichtervers, vgl. auch Freyt. Prov. III 172). 2 Aus muslimischen dichtern sei nur der vers des Kutajjir (zeitgenosse des Farazdak, 1. jahrh. der Hidschra) citirt: سَوَآءَ كَأَسْنَان gleich, الحِمَارِ فَلَا تَرَى لِذِي شَيْبَةً مِنْهم على نَاشِئَي فَضْلَا (ebenmässig) wie die zähne des esels, und nicht siehst du einem bejahrten unter ihnen vorzug vor einem jungen" (bei Meid. I 602). -- Noch ist zu erwähnen das sprichwort: اَصْبَتَمَ فِيمَا er kam in ein (unglück) das über ihn "co das uber ihn hereinbrach, wie der im schlamm steckengebliebene esel" (Meid. I 231); vgl. auch das spätere sprichwort: اذا ادنيت الحِبَار

الْهَا إِذَا صَابَ الْيَآفِيتَ آتَتَفَرُ الْ فَى (Lane p. 2366) وَصَرَبًا إِذَا صَابَ الْيَآفِيتَ آتَتَفَرُ اللهُ اللهُ

<sup>2</sup> Freyt. Prov. III 172 عَانَ عَادُ عَادُ يَطْلُبُ صَاحِبَهُ عَادَ 172 بَيْنُل حِمَارُ يَطْلُبُ الْآذَان للقَرْنِ 132 Wihrend bei Meid. II 323 مَسْلُوبَ الْآذَان للقَرْنِ steht, welch letztere fassung, als die ursprünglichere, jedenfalls den vorzug verdient.

wenn du den esel nah an einen, من الردهة فلا تقل تشرب sumpf geführt hast, so sage nicht "trinke" zu ihm" (wol damit er das sumpfige wasser nicht trinkt und dabei im sumpf stecken bleibt) Freyt. Prov. III 544 und ein schon bei Meidâni قَرّب الجِمَارَ من الردهة ولا تَقُلْ له vorkommendes "lass den esel nur nah an den sumpf hingehen führ ihn aber nicht hinein) und sag nicht zu ihm: Sa!" (mit diesem wort wird der esel zum trinken ermuntert). 1 Das sprichwort Meid. I 277 (dort الخبة) siehe schon s. 71 unten. — Andere spätere sprichwörter sind: أَيْش مَعْرِفَة الحِمَار بِقَرْضِ الزَّجْبِيلِ, wie soll der esel die amomstaude (den ingwerbaum) abzurinden ver-الحِمَارُ يَرْتَبِطُ من رَسَنِهِ والانسانُ stehen?" Freyt. Prov. III 331; der esel ist an seinen strick gebunden und der, مدر، كَلَامِعِ mensch an seine rede" Freyt. Prov. III 115 und ebendaselbst die folgenden drei sprichwörter: حِمَارُ قَصَّارِ إِنْ جَاعَ شَرِبَ wenn der esel des walkers durst hat, so, وإِنْ شَبِعَ شَغِبَ trinkt er und wenn er sich satt getrunken, macht er übeln lärm (oder: schadet er, bringt er unglück)", جِمَاوٌ مَرْبُوط في من حِمَار ein an der sonne angebundener esel" und, الشَّهْسِ vom esel der steine (d. h. der mit, الجِحَارةِ الشَقَآءَ والضَرْب steinlasten beladen wird) kommen unglück und schläge (d. h. wenn man das unglück hat, wie ein solcher belastet zu werden, so setzt es leid und schläge)".

airun (sonst im arabischen stets "wildesel") wird einigemal auch vom zahmen esel gebraucht (wie im hebräischen,

¹ andre: ولا تدهده به oder به d. i. "ruf ihm nicht zu hat hat oder dah dah!"

wo קיר das zahme eselfüllen bedeutet), doch meist nur in sprichwörtern, so Meid. I 739 أَصَحَةٌ مِن عَيْر أَبِي سَيَّارة عَيْرُ \* عَارَةُ وَتَكُهُ \$ gesunder als der esel Abu-Sajjâra's", 1 II 87 عَارَةُ وَتَكُهُ "ein esel welchen sein pfahl (an den er gebunden war) dahinraffte (zu grund richtete)" denn als sich die wilden thiere zu ihm machten, konnte er nicht entlaufen, II 810 وَتَعَا كَعَكُمَى إِنْ sie waren (oder "fielen [== hiengen] herab") wie die (auf beiden, عَيْر seiten herunterhängenden) lasten des esels" d. h. "sie waren ganz gleich", II 603 ما بِالعَيْر من قِمَاصٍ, beim esel gibt es kein springen" (dies kann sich nur auf den zahmen esel beziehen. denn es gibt kein flüchtiger dahinspringendes thier مَن آغْتَمَدَ على حَيْر جَارِهِ 708 II مَن أَعْتَمَدَ على حَيْر جَارِهِ wer auf den stall seines nachbars sich, أَصْبَتَم عَيْرُهُ في النَّدَى verlässt, dessen esel kommt (des morgens schon) in den regen" قِف العيرِ على الردهة ولا تَقُلُ له: und das spätere sprichwort alass halt machen den esel am sumpf und sage nicht zu المكا ihm: Sâ" (dasselbe, nur عَبْرِ siehe schon oben) Freyt.

¹ dieser soll nach den commentatoren "einen schwarzen esel besessen haben, auf welchem vierzig jahre lang die leute von al-Musdalifa nach Mina ritten. Al-Fadl ibn 'Isa al-raḥāsī und Ḥālid ibn Ṣafwan waren die ersten, welche Abu-Sajjāra's beispiel folgend die esel zum zweck des reitens den pferden vorzogen". Ob in dieser geschichte (beachte gerade hier عَدُ und nicht عَدُ ) nicht eine uralte culturhistorische erinnerung an die ursprüngliche zähmung des wildesels bei den Arabern zu suchen ist? Vgl. auch weiter unten am schluss des artikels "wildesel".

<sup>2</sup> dies verbum ist hier wahrscheinlich als volksetymologie gewählt; in wahrheit kommt aber بنير بعار von عَنْ von بنير بعار "herumschweifen, hier und dahin laufen", vgl. Franz Delitzsch, Comm. z. Hiob, 2. aufl. (Lpzg. 1876), s. 149.

Prov. III 544. — Wenn der oben als belegstelle zu الْكُمْلِ mitgetheilte vers des altarab. dichters Mutalammis (oheims des Ṭarafa) wirklich echt ist, so sind es auch die ihm unmittelbar folgenden: اللَّذَالَ عَيْرُ الْحَيْمُ عَيْرُ الْحَيْمُ عَيْرُ الْحَيْمُ عَيْرُ الْحَيْمُ وَالْوَتَلُ الْ هَذَا عِلَى الْحَسْفِ مَرْبُوطُ بِرُمَّتِهِ \* وَذَا اللَّذَالَ عَيْرُ الْحَيْ وَالْوَتَلُ الْ هَذَا عِلَى الْحَسْفِ مَرْبُوطُ بِرُمَّتِهِ \* وَذَا اللَّذَالَ عَيْرُ الْحَيْ لِللَّهُ الْحَلَى الْعَسْفِ مَرْبُوطُ بِرُمَّتِهِ \* وَذَا اللَّذَالَ عَيْرُ الْحَيْ وَالْوَتَلُ الْ هَذَا عِلَى الْحَسْفِ مَرْبُوطُ بِرُمَّتِهِ \* وَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالَ عَيْرُ الْحَيْ وَالْوَتَلُ الْ هَذَا عِلَى الْحَسْفِ مَرْبُوطُ بِرُمَّتِهِ \* وَذَا اللَّهُ وَلَا يَرْتِي لَهُ أَحَلُ اللَّهُ وَلَا يَرْتِي لَهُ أَحَلُ اللَّهُ وَلَا يَرْتِي لَهُ أَحَلُ اللَّهُ وَلَا يَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَالِي اللَّهُ وَلَا يَعْلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلِي اللَّهُ وَلَا يَالُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلِي اللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا يَالُولُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَ

In der bedeutung "wildesel" begegnen wir dem wort فعار in der alten literatur ziemlich häufig (vgl. auch die etymologie, wonach عبار = "der rothe"), so kor'an 74, 50+51

المفتاح dessen (aus Kazwîni's تلخيص المفتاح) genommenen text ich oben gegeben; der erste dieser beiden verse lautet bei Meidâni ولا يُقِيمُ "et non بِدَارِ الذُلِّ يَعْرِفُها \* اللّا الاذلان عَيْرُ الاهل والوتدُ "et non permanet in domo vilitatis, quam noscunt, nisi duo viles, asinus gentis et paxillus"; im andern steht bei Meidâni مَرْبوط statt مَعْكُوس statt مَعْكُوس.

a ist nach dem commentar der esel (also "jener", nicht mit Freytag "hic" zu übersetzen) und الناف ("dieser") der zeltpflock (شَشَّى رَنُسُقٌ رَأُسه erklärt er durch الحاف الى يَدَتَّى ويُشَقَّى رَأُسه التعيين.

عن التذكرة مُعْرضِين كَأَنَّهُم حُبُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ تَسْوَرَةٍ "was ist ihnen denn dass sie sich von der ermahnung abwenden wie wenn sie dahinfliehende esel wären, welche vor einem löwen ausreissen"; in dieser vergleichung meint man ordentlich so ein vor dem könig der wüste hingescheuchtes rudel flüchtiger wildesel vor augen zu erblicken; bei alten dichtern, so 'Urwa ibn al-Ward (ed. Nöldeke) XIII 2 نُهَاق الْحَبِير, das brüllen der (wilden) esel (aus todesfurcht, wenn sie gejagt werden); in einem vers des al-Hutai'a (bei Lane I 370) heisst es: اکْبُر die (wilden) esel sind von ihren jungen weggeflohen 2; in einem andern (Meid. II 144 citirten) dichtervers 3: لَعَبْرى لَثِنْ bei meinem, عَشَّرْتُ من خِيفَةِ الرَدَى نَهِيقَ الْحِمَارِ إِنَّنِي كَبُرُوعُ leben! wenn ich vor todesfurcht zehnmal das brüllen des (wilden) esels machen würde, dann fürwahr wäre ich furchtsam" und in den sprichwörtern Meid. I 231 تَرَكْتُنُهُ جَوْفَ حِمَارِ 31 "ich habe ihn zum bauch eines wildesels (d. h. für alle zur guten بَالَ حِمَارٌ فاستبال 165 Jagdbeute) gemacht" wie Meid. I المجمَارٌ فاستبال

ı dort steht auch das gewöhnliche wort vom schreien dieses thieres, عشر (urspr. "zehnmal aufschreien").

يَ عَنْدِ أُوْلَادِهَا الْحُبُرُ 3,like as the (wild) asses have fled from the presence of their young ones."

<sup>3</sup> demselben vers des 'Urwa, der eben oben citirt wurde, den ich aber der varianten halber hier ganz mittheile.

vgl. unten bei عَيْر und عَيْد "wildesel"; andre übersetzen hier "zum thal des Amalekiters I imar". Der grammatiker al-Asma'i erklich dies sprichwort "ich habe ihn zu einem ar alle unbrauchbaren gematiket doch dagegen sprechen die den ausdruck جوف العبر und جوف العبر und جوف العبر enthaltenden unten beim wildesel mitzutheilenden sprichwörtlichen redensarten.

هُوْرَوَّ "es pisste der esel und machte so auch die andern esel pissen" (von gegenseitiger hilfe gesagt, welche mehrere sich in einem dir widrigen zufall leisten). 1

تُسَعَة kas atun "esel" siehe bereits bei عَبْهَت unter den namen des pferdes (s. 58).

"wildeselweibchen", siehe unten beim artikel "wildesel") in dem sprichwort Meid. I 732 مُبْرًا أَتَانَ فَالْحِنَاشُ مُولً "geduld, du wirst eine eselin haben, aber die eseljungen werden in diesem jahr nicht empfangen" und in dem spätern gedicht Ham.

۱۹<sup>2</sup> مَبْرًا قَالْمَ الله الله إلى "nach dem begatten jeder beliebigen eselin" (macht mich das antlitz der Asma lüstern, da sie so hässlich ist, dass jede eselin schöner ist als sie). Denominativum von اَسْتَأْتَنَ (Meid. II 307 كان حِمَارًا فَاسْتَأْتَنَ (Meid. II 307 كان حِمَارًا فَاسْتَأْتَنَ (Meid. II 307).

Erst in den spätesten sprichwörtern kommt مِبَارَة إِنَّانَ إِنَّانَ إِنَّانَ إِنَّانَ إِنَّانَ اللهِ اللهِ

Die eselfüllen heissen تَوْلَب (siehe beim "wildesel"),

auch عنا عَرَافَكُ وا تَرَافُكُ الْخُبُرِ بِأَبْوَالِهَا sie haben sich nach art der (wilden) esel gegenseitige hilfe geleistet" (oder wie Freytag nach den commentatoren es erklärt: consensit gens in re tibi ingrata).

aus dem باب مذمّة النساء, vgl. die einleitung, s. 25; in diesen gedichten kommen auch die nichtarabischen thiernamen تبْسَاح kro-kodil, قَرْد elesant, عُبُ affe, بُنْ bär und فَنَك marder vor.

أَمُّ الهِنْبِر hinbirun, daher أُمُّ الهِنْبِر "eselin" Meid. I 410 وَعُنْبِر "stumpfsinniger (dummer) als die mutter des eselfüllens" und (was das gewöhnlichste wort dafür ist)

أَوْمُنُ ģahšun (ursprünglich vom wildeselfüllen gebraucht, s. daselbst, aber auch vom zahmen:) Ham. ۱۷۰ (in dem schönen von Rückert "Lob der Beduinen" überschriebenen gedicht des 'Umair ibn Šujaim at-Taglibî al-Ķuṭâmî), wo es heisst وَمَنُ سَانًا وَمَانًا عَمَانًا مِسَانًا وَمَانًا عَمَانًا وَمَانًا عَمَانًا وَمَانًا عَمَانًا وَمَانًا عَمَانًا وَمَانًا عَمَانًا وَمَانًا عَمَانًا وَمَانًا وَمَانُونًا وَمَانًا وَمَانُوا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانًا وَمَانُوا وَمَانُ

4. جَارُ الوَحْش (himâru 'l-wahši) p. ٣٧٨ der

## Wildesel.2

Mit dem hier von Kazwînî gewählten arabischen namen (wörtl. "esel der wildnis, der wüste") bezeichnen erst die spätern Araber dieses thier; vgl. die spätern sprichwörter أَنَّتُ من بالرَّحْشِ الرَّحْشِ الرَّحْشِ أَنْ تَصْتَادَها فَعَبَأْتُ رُحْتَكُ (no. 3033) und أَعْيَتْكَ حُمْرُ الرَّحْشِ أَنْ تَصْتَادَها فَعَبَأْتُ رُحْتَكُ أَنْ رُحْتَكُ

¹ die Fesariten' nannten mit diesem namen die hyäne, siehe später daselbst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nicht "waldesel", denn in den steppen und wüsten, die ihm zum aufenthalt dienen, gibt ss keine wälder. Auch der den Arabern bekannte wildesel ist kein thier des waldes (eigentliche wälder gibt es in Arabien ja überhaupt nicht) sondern der wüste.

י vgl. אַרֶר בָּרֶא "wildeselfüllen" Hiob 11, 12; auch בֿבּ muss urspr. das jüngere thier bezeichnet haben, vgl. unten Meid. II 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nicht bit-ru-ú zu lesen; in den nationallexicis hat das zeichen bit oft den sumerischen lautwerth f.

³ wörtl. "trete ich vor weg aus" denn صَدَرَ heisst "hervortreten" vgl. عَدُّو

יבר wörtl. "das herabsteigen" (יבר, **שעג**ו, ass. arâdu, impf. irid) zum wassser".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> siehe die ganze stelle dort bei Ahlw., Ch. al-A., s. 351 und 356.

wildesels gibt es (das ich durchschritten habe)" d. h. "wie manches thal das einer guten jagd glich" oder "worin es viel wild zu jagen gab", also ganz mit dem anfang des commentars (في خلائيه عن الانس) übereinstimmend, während was er sonst zu diesem vers sagt, falsch ist ("der bauch des wildesels" ist den Arabern eine sprichwörtliche redensart für "gute jagd", nichts weiter) i; in einem gedicht des auf s. 30 genannten Abu-Du'aib (bei Meid. II 373) تَعْلَىٰ مَنْ الْعَامِيْ وَإِنْ كَانَ مَنْ وَانْ كَانَ مُنْ وَانْ كَانَ مُعْمِى وَانْ مُعْلَىٰ وَانْ كَانَ مُعْلَىٰ وَانْ كَانَ مُعْلَىٰ وَانْ كَانَ مَنْ وَانْ كَانَ مُعْلَىٰ وَانْ كَانَ مُعْلَىٰ وَانْ مُعْلَىٰ وَانْ كَانَ مُعْلَىٰ وَانْ مُعْلَىٰ لَعْلَىٰ وَانْ مُعْلَىٰ وَانْ

ı vgl. auch das unmittelbar folgende به الذِنَّب يَعْوِى "in welchem der wolf heult".

² vgl. Wetzstein zu Delitzsch's Hiob, 2. aufl., s. 507 anm. (vgl. auch unten جوف الفَرَآء unter عَنِينَ farâ'un). Es ist deshalb nicht nöthig, hier an خَبِينُ البَطْن "dünnbäuchig, mager", wie der wildesel in Chalaf's Kaṣide v. 61 (خِمَاصَ البُطُون) genannt wird, zu denken.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> wörtl. "von einem berggipfel aus (in sicht, hervor) kamen und diesen verliessen"; der berggipfel hatte sie bis dahin unserm anblick entzogen.

hier ist ein hübsches beispiel, wie zuweilen die Araber in lexicographie machen, und wie vorsichtig man daher ihre angaben benutzen muss, so lang man keine belegstellen dazu hat; denn (natürlich blos auf grund dieses verses) schrieben sie in die lexica: كذب أى فتر أو was noch dazu auf falscher auffassung des obigen verses beruht, denn das richtige wäre ما امكن ما امكن ما امكن ما امكن.

er hofft einen wild- يُؤَمِّلُ عَيْرًا مِن نُضَارِ وعَهْجَدٍ .Malikiten esel aus gediegenem gold und aus gold (zu bekommen)." -In sprichwörtern kommt عَيْدِ ebenfalls häufig vor, so Meid. er riss ihn (den eid) ab, جَدَّها جَدَّ العَيْرِ الصِلِّيَانَة 279 (= brach ihn) wie der wildesel die pflanze Sillijan (mit sammt der wurzel) abreisst" 1; Meid. II 86 أَوْقَى لِدَهِ هِ لِهِ أَوْقَى لِدَهِ إِهِ الْعَيْرُ أَوْقَى لِدَهِ إِهِ der wildesel bewahrt (schützt) sein (eigen) blut besser, في غَنَيِهِ (als der hirt es thut bei seiner heerde)", und dass. in der form -ein wild, عَيْرٌ رَكَضَتْهُ أُمُّهُ Meid. II 87 وَأُوْقَى لِكَمِدِ من عَيْرٍ esel, welchen seine mutter zum lauf antrieb" (andre کلته "mit dem fuss stiess" um ihn zum lauf anzutreiben)"3; Meid. wer den wildesel bespringt, مَنْ يَنِكِ الْعَيْرَ يَنِكْ نَيَّاكًا 674 II 674 einen پَجَّا عَيْرًا سِبَنْهُ ; "einen erzbespringer" پَجَّا عَيْرًا سِبَنْهُ wildesel hat seine wolbeleibtheit der gefahr entrissen" (während seine abgemagerten kameraden aus futtermangel starben) Meid. wenn auch, إِنْ ذَهَبَ عَيْدٌ فَعَيْدٌ فِي الرِبَاطِ 134 wenn auch, ein wildesel entwischt, so bleibt doch ein anderer in derschlinge"5;

<sup>1</sup> andre pflanzen, die der wildesel frisst, siehe Ch. al-Aḥw. s. 349; vgl. auch schon oben bei جمار die pflanze تاویل.

<sup>2</sup> vgl. auch Diw. Hud. 190,1846, wo der wildesel حَامِي الْحَقِيقِ "wahrer seiner rechte" heisst, was dort aber auf seine eifersucht sich bezieht.

<sup>3</sup> hier ist offenbar der junge wildesel gemeint (vgl. hebr. צֵיר אָרֶא,der junge wildesel" Hiob 11, 12).

<sup>4</sup> vgl. die von Ahlw., Ch. al-A. s. 346 aus dem Diwan der Hudailiten über des wildesels geilheit angeführten stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> dies sprichwort soll nach Abû-'Obaid auch noch später bei den syrischen Arabern gebräuchlich gewesen sein.

mehr farzend (winde streichen lassend), بَأَضْرَطُ مِن عَيْرِ als ein wildesel"; I 246 يَرَكْتُهُ على مِثْلِ عِضْرطِ العَيْرِ,ich habe ihn liegen lassen in einem dem hintern des wildesels ähnlichen zustande" d. h. ganz beraubt und ausgezogen. 1 Der pl. von مَعْيُورَآءَ Meid. I 290 (s. unten bei عَيْر und أَعْيَار und عَيْر (über die form vgl. Wright's gramm. I, s. 253) Meid. II 667 wildesel die sich gegenseitig beissen". Das deminutiv heisst عَيْنَةُ وَحْدَهُ Meid. II 88: عَيْنَةُ "es ist nur ein kleiner wildesel", womit کَیْش نَفْسه, was dasselbe bedeutet, wechselt (siehe unten bei ﷺ). Nur der vollständigkeit halber gebe ich hier noch das wort des Imrulkais فَلِمَ رَبَضَ "warum lagert da der wildesel, wenns so ist?", denn die veranlassung, bei der er es gesagt haben soll (siehe Meid. II 204)3, ist eine spät erdichtete fabel (siehe schon Rückert's Amrulkais, s. 15). Dass aber der wildesel, wie in jenem fall dem Imrulkais, den 'Arabern als böses omen galt, kann immerhin wahr sein. - Die sich meist auf die spätere allgemein "esel" (also عير allgemein "esel") auch "zahmer esel") heisst, wurden schon oben bei جمار angegeben; noch hinzuzufügen ist انشطُ من عَيْر الفَلَاةِ,muntrer

<sup>2</sup> verkürzt aus مُتَكَادُمُ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> als Imrulkais vom griech. kaiser ein giftgewand erhalten hatte, hielt er, als er beim hinausgehen einen wildesel daliegen sah, diesen für ein böses omen.

hin und herspringend als der esel der wildnis" (Freit. onager deserti) Meid. II 794 und قُصُمُّ من عَيْرِ الفَلاَقِ "gesunder als der esel der wildnis (wüste)" Meid. I 748, wo die hinzufügung von غير allein "wildesel" heisst, noch not-In der übertragenen bedeutung von "fürst, wendig schien. häuptling" steht عَيْر in der Mu all. des Ḥarit, vers 18 كُلُّ مَنْ alle welche den fürsten (nemlich den Tagle- ضَرَبَ الْعَيْرَ den بركاب العَيْر wenso Ham. ٩٣٧, ركاب العَيْر den kameltrupp des häuptlings" und in einem ebendaselbst im comm. citirten verse, wo es كُلَيْبِ الْعَيْرُ "Kulaib der häuptling" heisst; ebenso heisst auch der berg, الجبال, wegen seines gewaltigen aussehens عَيْرِ (Mu'all. Ḥâr. 18, comm.) wie auch der zeltpflock, der das zelt trägt, gleichsam der hauptträger (fürst, häuptling) des zelts; diese ursprüngliche übertragung vergass man dann und sagte neben dem gebräuchverächtlicher (geringer), أَذَلُ من وَتَدٍ بِقَاع verächtlicher, als der zeltpflock auf dem feld" auch عَيْر "als der zeltpflock", weil er, wenn er in den boden gerammelt wird, an seinem obern theil beständig geschlagen wird. Endlich heisst auch noch das lustig im sonnenschein hin und her tanzende "sonnenstäubchen, kleine hälmchen" (القذي). So sehr verschieden auf den ersten augenblick alle die ausdrücke (fürst, zeltpflock, berg, sonnenstäubchen) sind, so gehn sie doch alle auf den königlichen wildesel des orients zurück, der keine verkrüppelte eselrasse wie unser europäischer langohr, dort zum bild des fürsten und herrschers wird 1; ist ja sogar der

¹ als interessante analogie zu betrachten ist, dass II R. 6, rev., z. 35 das dem ass. iru entsprechende sumerische wort in wörtl. übersetzung lautet "herrschaft ausübendes wildes thier" und dass III R. 70, 166 f. ašaridu "fürst" als synonym neben iru steht. Sonst heisst iru ass. "adler" (syn. našru) z. b. Sanh. 3, 68 iru ašarid issuri "der adler der 9\*

zu allerlei niedrigen diensten verwendete gezähmte esel dort ein viel stattlicheres thier als unser zahmer esel.

Das eigentlich ursemitische wort für wildesel [hebr. פֶּכֶּא; ass.  $purivu^1$  IV R. 3, 23+24a, wie das gewöhnliche ideogramm imíruZIN.NA, z. b. Asurb. 7, 7, demnach auszusprechen ist] ist das seltne

لقد غَضِبُوا (تار fara'un und عَلَى fara'un in einem vers des 'Âmir ibn-Katır al-Muḥâribî (citirt bei Lane I 322 unter لقد غَضِبُوا (تار "sie waren zornig mit mir und trieben mich fort, und in folge dessen wurde ich als ob ich wäre ein wildesel, welcher (von allen seiten) umzingelt wird" und in den sprichwörtern مَا لَكُونُو الْفَرَاءِ "alle jagdbeute steckt im bauch des wildesels", denn schon im altertum waren die Beduinen der jagd dieser thiere leidenschaftlich ergeben Meid. II 316 und وَالْفَرَى فَسَنَرَى فَسَنَرَى الْفَرَى فَسَنَرَى فَسَنَرَى الْفَرَى فَسَنَرَى المُعَلِيدُ وَالْفَرَى فَسَنَرَى وَالْفَرَى فَسَنَرَى وَالْفَرَى وَالْفَرَى فَسَنَرَى وَالْفَرَى فَسَنَرَى وَالْفَرَى فَسَنَرَى وَالْفَرَى وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءُ وَالْفَاءُ وَالْفَاقِعُومُ وَالْفَرَاءُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقِعُ وَالْفَاقُومُ وَالْفُاقُومُ وَالْفَاقُومُ وَالْفُومُ وَالْفَاقُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ وَالْفُاقُومُ وَالْفُومُ وَالْفُومُ

könig der vögel": II R. 6 kann es nicht "adler" heissen, da wir dort eine liste von säugethiernamen haben, sondern die sache ist vielmehr so zu erklären, dass als iru in seiner alten, uns nur noch durch die nationallexica überkommenen bedeutung "wildesel" von dem andern wort purivu (siehe unten unter 📜) verdrängt wurde, es für den adler, für den es urspr. vielleicht nur in poetischen vergleichungen (der adler der wildesel der vögel) gebraucht worden war, als gewöhnliches wort, so dass man den ursprung ganz vergass, geblieben ist.

¹ im assyrischen das gewöhnliche wort für wildesel, während *iru* im class. assyrisch für den adler gebraucht wird (siehe die vorige anmerkung).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe schon oben die anm. zu جَوْف العَيْر. Muḥammad soll unter and. dieses sprichwort gebraucht haben.

aus فَرَاءَ aus فَرَاءَ hier natürlich blos wegen des gleichklangs mit فراءَ abgekürzt.

mann, als sein sohn ohne seinen, des vaters, willen, heiraten wollte).

שביל 'ardun heisst der wildesel als scheues und der zähmuung durch menschenhand unzugängliches thier i [von demselben stamm hebr. קביות Hiob 39, 5, dagegen im aramäischen das gewöhnliche wort für wildesel, so chald. בַּיָרָה Dan. 5, 21, syr. בְּיִרָּה, mand. אביין und zwar kommt dieser name nur bei den lexicographen vor. Andre namen (epitheta) von ihm sind endlich noch

ْ عَالَيْ 'ilgun "der starke, dickbäuchige" in einem bei Nüldeke, Einleit. s. 137 f. mitgetheilten lied Mutammini's, v. 9

<sup>1</sup> so Franz Delitzsch, Hiobcommentar, 2. aufl., s. 508. Zu be-عَرَاد lautlich entsprechende پرتات lautlich entsprechende "hart, dick, derb" von pflanzen heisst, und dass der wildesel sonst auch mit namen, die diese bedeutung haben (vgl. عِنْجُ , عِنْجُ , u. a., Ch. al-A., s. 344) genannt wird (so auch in einem Meid. Il 881 angeführten gedicht des 'Ajid: رَقَدْ أَوْتَوْتُ في الْمَوْمَاتِ كُدْرَا , und ich schoss in den wüsteneien [vgl. ass. mummu Del. Chald. Gen. s. 297] nach festgebauten [wildeseln]). — Wenn ערוד und יכוד, was doch sicher scheint, nicht getrennt werden dürfen, dann wird die sonst so ansprechende erklärung D. H. Müller's (kit.-fark, s. 43=275) natürlich hinfällig. Dort wird nemlich einem vorauszusetzenden عُوّال "schreihals" = "wildesel" gleichgestellt; zu beachten ist immer, dass يُعَرِّدُ bei den alten dichtern vom schreien des wildesels gebraucht wird und mehrere epitheta desselben in der alten poesie, wie جُنِّ , صَلْصَال , عَجْنُ u. a. (siehe Ch. al-Ahm., s. 346) den wildesel als "schreihals" bezeichnen. Freilich kann dies übereintreffen auch zufall sein, während בינה "esel" und "wildesel" doch mehr als zufällige übereinstimmung sein dürfte.

ein wildesel, dem eine unbändige, trächtige (scil. eselin) den vorsprung abgewinnen will",

الأَحْقَب al-aḥḥabu "der an den seiten weisse" (Ahlw. "weissbändrig") Muʿall. Labîd v. 25 und

jamazâ "der springende" (siehe auch schon s. 62 bei den pferdenamen) in einem bei Lane I 454 citirten dichtervers. 1

Die stellen, wo himârun, das gewöhnliche wort für "esel" im arabischen, den "wildesel" bedeutet, wurden schon oben beim artikel — mitgetheilt.

Als eigenname eines wildesels kommt einmal Wardân vor Meid. II 10 فَرُدان بِوَادِى قِي "das farzen des Wardân im thal der wüste".

Das wildeselweibchen heisst اتان atânun [hebr. אָתוּר, ass. atânu, aram. الكُوْا allg. "eselin"] Imrulk. Diw. ه٠٠, ه (كَمَشْي أَتَانِ), pl. آثَنَ ebend. هم ١٢,

هَنْ عَعْدُةَ مِ إِلَّهُ مَعْدُةً مِ إِلَّهُ عَعْدُةً مِ إِلَّهُ عَعْدُةً مِ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللّا

ا weitere epitheta mit ihren belegstellen siehe noch Ahlw., Ch. al-Ahm., s. 343 f., siehe auch schon خَاطِ beim pferd s. 66 unten, und والقنّ القياديدُ (von wildeselinnen) ebenfalls beim pferd, s. 99, anm. 2.\*— Dass das pferd von dichtern mit dem wildesel verglichen wird, wurde schon s. 111 bemerkt.

einer wildeselin", daher bei Abû-Du'aib مَاعِدِيّ ṣá idijjun "ein wildesel" siehe Lane I 1688. 1

Vergleiche auch noch die epitheta des wildeselweibchens مُلْبِعُ und مُلْبِعُ bei عِلْجُ s. 134.

Namen für "wildeselfüllen" sind

mutter) folgend (ihr, mehr nachlaufend) als ein wildeselfüllen"; Imrulk. Diw. ه. بات تولي "der mutter des wildeselfüllens des wildeselfüllens des wildeselweibehens) und

Meid. آجار (siehe schon zwei beispiele bei حمار) Meid. I 290 الجَّشَ لَبًا فَاتَكَ الْأَعْيَارُ (gehe los, scil. الطّلب), da du die alten nicht erreichen konntest"; pl. راطلب, da du die alten nicht erreichen konntest"; pl. يخاش وقد خَرَّمَ الطُرَادُ عنه جِلَاشُهُ اللهُ عنه إلى يعاش وقد مناسبة وقد مناسبة والمناسبة وقد مناسبة والطُرادُ عنه جِلَاش يعاش وقد الطُرادُ عنه جِلَاش وقد الطُرادُ عنه جِلَاش وقد الطُرادُ عنه جِلَاس وقد الطُرادُ عنه جِلَاس وقد الطُرادُ عنه جِلَاس وقد الطُرادُ عنه الطُرادُ عنه الطُرادُ عنه الطُرادُ عنه الطَرادُ عنه وقد الطّرادُ وقد اللّرادُ وقد اللّرادُ وقد اللّمُ اللّمُ

Ein rudel wildesel heisst عُونَ. pl. عُونَ Meid. I 123 عُونَ "fürwahr er treibt (wie der wildeselhengst) rudel

ا noch andere namen für das wildeselweibehen, wie جدائِد بشِيَاة, بجدائِد بشِيَاة, (lauter plurale), mit ihren belegstellen, siehe bei Ahlwardt, Ch. al-Aḥm., s. 342. Belege zu اتان siehe auch schon beim artikel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die ganze stelle (10,11-rv) im zusammenhang übersetzt bei Ahlwardt, Ch. A., s. 355 f.

<sup>3</sup> und zwar ein kleines rudel, aus einem männchen, einigen weibchen und den jungen bestehend; belegstellen aus dichtern siehe schon bei Ahlw., Ch. A., s. 342. Mit der herleitung von عانة (syrisches lehnwort) bei Müller, kit. al-fark, s. 40—272 kann ich mich nicht einverstanden erklären.

(weibchen und jungen) vor sich her" und II 928 يَكُرِنُ عُولً "es riecht der mit dem hemmleder versehene (und so) am zeugen verhinderte (wildesel) die rudel (der wildeselweibchen)". 1

Das schamglied des wildesels heisst جُوفَان Meid. II 348 من Meid. II 348 جُوفَان Meid. II 348 من Meid.

Eine schöne schilderung des umherschweifens eines wildeselpaares steht Labîd Mu'all. 25 ff. (—35); als ort wird daselbst Talbût genannt, was Ahlw., Chal. al-Aḥm. s. 349 bei aufzählung der orte <sup>2</sup> fehlt; eine wildeseljagd in der kaṣîda Chalaf al-Aḥmar's v. 61—65 und eine genaue beschreibung des wildesels und aufzählung vieler seiner namen und eigenschaften Ahlw., a. a. o., s. 341 ff.

Was nun die ursemitischen wörter für esel und wildesel anlangt, so sind sie folgende:

himāru "esel" allgemein, besonders aber der gezähmte, zum reiten abgerichtete esel (zum lasttragen haben die Ursemiten den esel, wie es scheint, noch nicht verwendet), <sup>3</sup>

atânu "eselin" allgemein;

¹ dies letztere sprichwort scheint mir eine hinweisung darauf zu sein, wie die Araber den (wilden) esel zähmten; sie fiengen zunächst starke, kräftige thiere, castrirten sie und machten sie dann allmählich zahm und zu dienstarbeiten brauchbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> wie wichtig für die thiergeographie des alten wie heutigen Arabiens die genauere bestimmung der lage dieser orte ist, lässt sich leicht einsehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> die urspr. bedeutung "der rothe" deutet noch auf seine herkunft zurück, denn die wildesel haben eine rothliche farbe.

para'u "wildesel" nur in dieser bedeutung und das eigentliche wort für den wilden esel im ursemitischen, während

'arâdu wahrscheinlich schon vor der semit. sprachtrennung ein selteneres epitheton ("der derbe festgebaute", nach andern "der schreihals") ¹ des wildesels war — und endlich

'airu "wildeselfüllen" (wörtl. "das sich tummelnde, hin- und herspringende"), ein wort, das vielleicht schon bei den Ursemiten auch vom füllen zahmer esel gebraucht worden sein mag, da ja beim pferd wie esel die jungen thiere noch nicht sofort dem menschen dienstbar gemacht werden, und man in ihrer jugendlichen unbändigkeit den ursprünglichen wilden urzustand auf allen seiten hervortreten sieht.<sup>2</sup>

Demnach ist der esel ein uraltes culturthier bei den Semiten, wenn er auch keine so grosse rolle bei ihnen spielt als das pferd und das kamel, die rinder und das kleinvieh, und wir hier noch recht seine zähmung, die langsam schon vor der sprachtrennung bei den Semiten begann, verfolgen können, während sie sich beim pferd in eine urzeit zurückverliert, wo die Semiten noch tief in Hochasien gesessen haben müssen, und noch nicht die letzte periode vor ihrer trennung, für unsere wissenschaft die allein erforschbare, angebrochen war, da wir sie uns bereits durch die felsenschlucht von Holwân im mesopotamischen tieflande angekommen zu denken haben. Die von den assyrischen grosskönigen wie den arabischen beduinen

ı so schon Bochart Hierozoicon Cap. XII, p. 182; vgl. ferner die oben erwähnte identificirung mit غُرُّاك.

<sup>2</sup> dem steht die bedeutung des hebr. אָרָה nicht entgegen, das (ausser Hiob 11, 12, wo es mit אָרָה verbunden "wildeselfüllen" heisst) erst in den spätern büchern (vom buch der richter an) einen schon ausgewachsenen zum reiten benutzbaren jungen esel (Jes. 30, 6. 24 auch zum lasttragen und pflügen), in der Genesis aber (32, 16; 49, 11) nur "eselfüllen" bedeutet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. v. Kremer, Semitische Kulturentlehnungen (Stuttg. 1875), s. 12.

<sup>4</sup> so z. b. von Asurbanibal, vgl. den schon beim maulesel erwähnten "catalogue of photographs", p. 41, no. 485—489; wem diese bildlichen darstellungen unzugänglich sind, findet copien in den Trans. of the Soc. of Bibl. Arch., vol. V (1876) zw. p. 64 und 65, wie in van Lennep's Bible

so gern geübte wildeseljagd wird auch schon bei den Ursemiten im schwang gewesen sein und ihnen gelegenheit gegeben haben, diejenigen thiere, welche ihnen lebendig dabei in die hände fielen, zu zähmen und zu ihrem dienste abzurichten. Damit stimmt nun auch das frühe vorkommen (gezähmter) esel bei den Hebräern, Assyriern und Arabern: von der patriarchenzeit an werden beim besitzstand an vieh esel und eselinnen aufgeführt (Gen. 12, 16 u. ö.); in dem der Genesis an alter nicht nachstehenden altbabylonischen gedicht "Höllenfahrt der Istar" wird neben dem rind der esel erwähnt (ana purti alpu ul išahhid, imîru atâna ul ugarra "die kuh befruchtet nicht der stier, der esel bespringt nicht die eselin" IV R. 31, rev. 7; obv. 77) und bereits im 7. jahrh. vor Chr. sind uns aus assyr. inschriften wenigstens bei den beduinen der arabisch-syrischen wüste, also des nordrandes von Arabien, esel bekannt.

Zum schluss dieser culturhistorischen betrachtung sei noch erwähnt, dass es jetzt nach den trefflichen ausführungen Hehn's als "unzweifelhaft" gelten darf, "dass der esel zum

Lands I, 229; — ferner von Tiglat-Pilesar I (1110 vor Chr.) in der jagdinschr. I Rawl. 28, col. I (die stelle habe ich schon s. 35, anm. 1 mitgetheilt); u. ö.

¹ zum lasttragen sehen wir die esel erst seit Josephs zeit von den Hebräern verwendet, und sie mögen diese anwendung den Aegyptern abgesehen haben, da dort der esel als lastthier schon früh eine grosse rolle spielt (vgl. auch das bild in Riehm's Handwörterbuch des bibl. Altertums, artikel "Esel", s. 403); während er als solches schon einen beischmack von verächtlichem (doch im orient nie so wie unser esel) hat — man denke nur an den spruch Jakobs über Isaschar, Gen. 49, 14 f. — so war vorher (wie auch noch später — denn nicht alle esel wurden als lastthiere verwendet —) auch in Palästina der esel das bild fürstlichen ansehens, und mit ihm verglichen zu werden nicht verächtlich sondern nur ehrenvoll, weshalb in hohem rang stehende personen, wie z. b. Sichem's vater, sogar "Esel" (¬izip Ḥamōr) hiessen (Gen. 33). Ver-

gleiche auch das schon früher zu bemerkte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> assyr. atânu "eselin" ist durch II R. 37, I, obv. 5 und II, obv. 55 (vgl. dazu Del. Ass. St. s. 93) gesichert.

<sup>3</sup> Asurbanibal erbeutet auf einem arabischen feldzug "esel, kamele und schafe" (vgl. s. 46, anm. 5).

<sup>4</sup> Kulturpflanzen und Hausthiere, 2. Aufl., s. 113 und 502 f.

haushalt der Indogermanen noch nicht gehörte".¹ Dass aber eines der beiden wörter övog und asinus ein semitisches lehnwort, und zwar von atanu "eselin", sein soll,² ist für das gewissen eines semitischen philologen eine doch etwas zu starke zumuthung, und demnach keinesfalls ein resultat "der sprachgeschichte",³ mit dem ein culturhistoriker rechnen darf, so schön es auch "durch die ältesten kultur- und völkerverhältnisse bestätigt"³ würde.

Bei Kazwînî folgen nun den lastthieren (siehe s. 44)

d) die Wiederkäuer<sup>4</sup> النَعَمُ p. ۳۷۸–۳۸۷, de Chézy p. 407 ff. ("les ruminans"). 5

1. إِيِلُ (ibilun) p. ٣٧٩ die

## Kamele.

إِبِل (ibilun) ist das collectivwort für "kamele" im arabischen, wie خَيْل für pferde, بَقَر für rindvieh u. a.; das allgemeine wort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Curtius, Grundz. (4. aufl.), s. 404.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benfey, griech. wurzellexicon, I, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hehn a. a. o., s. 113.

<sup>4</sup> Ethé a. a. o., p. 29 wörtlicher: "das zahme zucht- und hausvieh" (der wiederkäuer würde جُعَتُخُ heissen, vgl. عُعَوْد Ham. ٩٥٠ bei عُعُوْد ziegen). Die einzelnen arten sind dort nicht aufgeführt.

wenn auch nicht alle einzelnen termini (wie z. b. نَعَمْ für kamele, rindvieh, schafe, ziegen und antilopen) sich bereits bei Aşma'î, Kuṭrub und andern lexicographen der ersten jahrhunderte des islâm finden, so stammt doch die eintheilung Kazwînî's in ihren hauptzügen aus dieser zeit, so die scheidung zwischen السِبَاع, الطَيْر, welch letztere wieder in die فَوَات الْحَافِر des Kazwînî) andrerseits schon bei Aṣma'î und die übrigen مُعَمَّم) بَهَاتِم des Kazwînî) andrerseits schon bei Aṣma'î und Kuṭrub zerfallen; ja sogar die reihenfolge der einzelnen thiere in jenen

für den singularbegriff ist بَعِيرُ ba'îrun "kamel", 1 während von den ebenso gewöhnlichen wörtern جُهَدُّ gamalun und nakatun das erstere stets den "kamelhengst", das letztere aber immer die "kamelstute" bezeichnet. Das junge heisst سَعُتْ سَ wenn es ein männchen, und حَاتِل, wenn es ein weibchen ist; der allgemeinste name für kameljunges ist بُوارُ huwârun (oder hiwarun). Alle übrigen zahllosen kamelnamen der altarabischen poesie sind dichterische schmuckwörter (epitheta ornantia), von welchen dasselbe gilt, was schon von den dichterischen beinamen des pferdes bemerkt wurde.2 Darunter ist eine ganze reihe, die die denkbar feinsten altersunterschiede dieser thiere bezeichnen, namen, von welchen einige schon bei den pferdepitheta erwähnung fanden (unter ثَنِيّ und ثَغِيّ s. 57 und 58) und welche sämmtlich, nach den angaben Asma'î's, wie aus den alten dichtern selbst, unten mitgetheilt werden sollen. Behandeln wir zunächst lexicographisch jene vier eigentlichen kamelnamen.

 $_{\frac{1}{2}}ibilu^n$  kamele [ob aus dem hebr. Eigennamen אוֹבִיל

unterabtheilungen ist fast dieselbe (vgl. Aṣma'î kitâb al-fark, s. 18=250 سراً المنقر المنقر المنقر المنقر المنقر المنقر المنقل المنقر المنقر المنقل المنقل

dies wort gebraucht gewöhnlich Asma'i in seinem kitâb al-fark.
 s. 54 f.

(der von David über die kamele gesetzte Ismaëlite, I Chron. 27, 30), der form nach gleich einem vorauszusetzenden أَيِل kameltreiber, denom. von إيل auch auf ein einstiges vorkommen des letzteren wortes für kamel im hebräischen geschlossen werden darf, wage ich kaum zu behaupten; die form des wortes¹ würde eher auf ein lehnwort aus أَيل oder vielleicht besser aus آيل schliessen lassen, zumal der träger jenes namens ja ein Ismaelite war] Kur'ân 88, 17 أَيل الْإِيلِ كَيف "werfen sie denn nun nicht ihre blicke auf die kamele wie sie (zu so grossen nutzen für die menschen) geschaffen wurden?" und 6, 145 ومن الْإِيلِ أَثْنَيْنِ ومِنَ الْبَقَرِ آثْنَيْنِ ومِنَ الْبَعَرِ آثْنَيْنِ ومِنَ الْبَعَر أَنْنَيْنِ ومِنَ الْبَعَر أَنْنَا وَالْبَعَالِيَا الْبَعَالِي الْعَالِي الْبَعَالِي الْبَعَالِي الْعَالِي الْعَالْيَانِي الْعَالِي الْعَالْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالَيْدِ الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَا

ا der form وَعِيرُ (z. b. وَبِرِهِ (z. b. وَبِرِهِ (z. b. وَبِرِهِ اللهِ اللهُ الل

von den kamelen (hat er euch) ein paar (gegeben) und vom rindvieh ein paar"; Ham. إِبِلِي عِ "(nicht hätten sie geraubt) meine kamele", اليُسَ بِرَاعِي إِبِل ولا غَنَمْ nicht ist er (so unachtsam wie) ein hirte von kamelen oder kleinvieh", ۲۳۸ كَأَنَّها (bis ich gesehn den reiter des rosses Ṣamût hinter [einer, الإيل schaar von] rossen her, [so zahm]) als ob es kamele wären", und nicht sehe ich) ein besitztum welches, مِثْلَ الإِبِلِ مَالًا ع wenn die leute so), حَتَّى يَجْرُثُوا الإِبِلَا ١٠٠ lang ausgeschickt würden,) bis sie ihre kamele ganz aufgerieben hätten", ۲۲۷ إِبِلَانِ und dual إِبِلَانِ (letzteres: "zwei kameltruppe"), ۱۳۰ إِبِلِي wir haben kamele", ۱۳۱ إِبِلِي "mein meine إِلِي وعرب "den kamelbesitzer", الإلي معرب "meine kamele (ersetzen, wiegen auf an nutzen einen grossen kameltrupp [هَجْبَةٍ كَثِير], wenn auch ihre jungen einjährigen kamele اِبِلَى wegen des إِبْلَى nur wenige sind)" und ٧٤٩ إِبْلَى statt إِنَّالُهَا] metrums) 1 "nicht weint mein kamel, wenn es meinen ruf vermisst" (Basîṭ: رَلَيْسَتْ بِبَاكِيَةٍ إِبْلَى إِذَا فَقَدَتْ الصَوْتِي); Meid. I 89 إِيلِي لم أَبِعْ ولم أَهَبْ 9 ,es sind meine kamele; nicht verkaufe ich sie und nicht gebe ich sie her" (rede eines geizigen), II 317 كُلُّ نِجَارِ إِبِل نِجَارُها, jedwede abstammung von kamelen ist ihre abstammung" (= sie sind kamele wie alle andern) und

II 685 الْبَحْقُ الْخَفِّى إِثْكَارُ الْإِدِل ein unbemerkt vor sich gehendes zu grunde gehen (des vermögens) ist es, wenn die kamele (nur) männliche jungen werfen".

ba îrun kamel [urspr. = "das mistende" = "vieh", denn diese allgemeine bedeutung kam dem wort ba îru bei den Ursemiten zu, vgl. äth. എർ.എ:, എർർ.: "rind", himj. ربعيّ "vieh" 1, hebr. בִּיִּר "kleinvieh", aram. (syr. בַּיִּר, mand. בִּירֹא, mand. בִּירֹא "vieh" — den Beduinen war eben das kamel ihr vieh zaz' έξοχὶν, deshalb im arab. die specielle bedeutung "kamel"] Kur. 12, 65. 72 حِمْلُ بَعِيرِ und حِمْلُ بَعِيرِ "kamelslast" (in der geschichte Jusuf's); Mu'all. des Tarafa, v. 54; Urwa ibn al-Ward (ed. Nöld.) III 17; Ham. ٢٠٨ كالبَعِيرِ النُحَسَّر ,gleich einem er-كانتنى ۴۹۱ ,بَعِيرُ ۳۹۸ ,البَعِيرُ ۳۹۸ ,البَعِيرُ müdeten kamel", ۲۳۳ comm. als ob ich ein kamel wäre" (siehe den zusammenhang, بَعِيرُ Rück. Ham. I 409), وإن die schöne oft citirte stelle aus dem gedicht des al-'Abbâs ibn Mirdâs إِلَّهِ بُغَيْر لُبِّ البَعِيرُ الرِيكِ (Rückert: "dem kamel ward grösse, dem unbändigen, doch was nützet sie dem unverständigen? Auch ein knabe lenkts, wohin er will, und dem zügel hält es hungernd still. Eine dirne treibt es mit dem stecken, und es darf nicht widern stachel läcken")2, كَمَا زَلَّ البَعِيرُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> nur Prid. 14°, 3 hat es die specielle bedeutung "kamel" (siehe den Anhang zu den arab. säugethiernamen).

<sup>2</sup> vgl. auch Meid. I 457 أَخَفُ حِلْمًا من بَعِير "leichter an geduld als ein kamel", wozu obige verse, welche auch v. Kremer in seiner Schrift "Semitische Culturentlehnungen" s. 3 in übersetzung mittheilt, vom commentator citirt werden.

er glitt) wie ein kamel vom schlüpfrigen ab-, عبى الدُحْفِي hang gleitet", مَه بُعِيرَة به (ein mann, welchem) sein kamel verloren gieng" und مِن أَنْ يَضِلُّ بَعِيبُ ein aufgegebner, مِن أَنْ يَضِلُّ freund ist für einen freund ein schwererer verlust) als wenn ihm ein kamel verloren geht", عِكُلِّ بَعِير ،für jedes kamel" (in demselben gedicht, aus dem oben شنل الاصل مالًا citirt und weder ein schaf, فلا شَاةٌ تُنِيلُ ولا بَعِيرُ und weder ein schaf noch ein kamel ists das du herschenkst"; Meid. II 96 عُشْتُ weide, aber kein kamel dazu". Der plural lautet, ولا بَعِيبُ Ham. ۱۹۲ comm., wie auch أَبَاعِرُ Ham. ۱۹۲ comm bei Lane I 287 citirten verse, und zwar dort neben الْأَيْنُق وَيُحِبُّ نَاقَتَهَا بَعِيرِي ۲۹۹ man Ham. (پُجِبُّ نَاقَتَهَا بَعِيرِي "und es liebt seine kamelin mein kamelhengst" vergleiche (in beiden letzteren stellen also dem zusammenhang nach speciell vom männlichen thier). 1

(3) בְּלֵילֵי śamalun kamelhengst [äth. אַרָּאָל:, hebr. בְּלֵילִי (pl. נְּנִתְּלִים) (mand. גּיִרְלָּאָ ass. gammalu, syr. אַרְאָרֵילְ (mand. גּיִרְלָּא kamel; urspr. nach A. von Kremer (mand. das buckelthier", von einem stamm anhäufen, ansammeln — bereits ursemitisch (mit בֹרֶלֹב):

أَرُبُّ الشُوَيْهَةِ gleich darauf in demselben gedicht, Ham. ۲۹۷ (رَبُّ الشُويْهَةِ der herr des schäfchens und des kamels") wieder in der allgemeinen bedeutung.

<sup>2</sup> das dagesch im ל, um das a zu halten und noch stärker hervortreten zu lassen; vgl. Ewald Gramm., s. 495 unten (wo man noch die plurale von יְּבֶּי, יְיָדְי, und יְנָיָּ hinzufüge).

3 Semitische Culturentlehnungen, s. 4.

gamalu, doch dort jedenfalls in der allg. bedeutung kamel und nicht eher), حَتَّى يَلِمَ إلجَمَلُ في سَيِّم الخِيَاطِ 7, 38 werden sie ins paradies eingehen,) als bis ein kamel durch ein nadelöhr geht" 1 (die andere stelle siehe unten beim plur.); in einem verse des al-Ķulâl (bei Meid. II 666) أَتُونُ الْجَبَلا ,2 des Labid (bei Meid. I 33) لَيْسَ الجَمَلْ (der mann, انّما يجزى الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ wird belohnt, nicht das kamel" und eines nicht genannten dichters (bei Lane I 1305) مَكَانُ القُرَاد من آستِ الجَمَل der platz der schaflaus am hintern des kamels"; Ham. هُـأُنَّنِهِ، ٩٠ (soll ich euch stets zu dienst sein) als ob ich بُأُمَّهم جَبَلُ "besitzer (hüter), اَتْحَالُ الْجَمَلُ besitzer (hüter) des kamels", ۲۳۸ ابکی ان یظلَع الجَمَلُ "ich weine dass das kamel hinkt" (Rück. "der weinet, wann sein thierlein wird es ward fortgeführt mit ihr ثقاد مع الحَمَلُ من الحَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ das kamel"; Meid. II 85 جَمَلَهُ جَمَلَهُ "auch ein dummer kennt (den werth) seines kamels". Weitere belegstellen zu

ا أَنْعَلُ كَذَا حَتَّى يَلِمَ الْجَمَلُ فَى الْمَالُ فَعَلُ كَذَا حَتَّى يَلِمَ الْجَمَلُ فَى الْمَالُ فَعَلُ كَذَا حَتَّى يَلِمَ الْجَمَالِ إِلَى إِلِى إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلِي إِلَى إِلَا

vgl. dort das sprichwort مَنْ قاد الجَمَلَ ,nicht bleibt der verborgen, der das kamel führt".

siehe am schluss des artikels kamel bei den mit أَنْعَلُ beginnenden sprichwörtern. — Von pluralen kommen vor Mu'all. des Ḥâriṭ, v. 35, ferner in einem vers Nâbiġa's es ist wie wenn, كَانَّك من جِمَالِ بَنِي أُنَّيْشِ (bei Meid. II 588) du von den kamelen der Banu Ukais wärest"; Ham. اكتتى المناس du von den kamelen der Banu Ukais wärest bis nicht mehr (vor heimweh) stöhnten meine, ما تَحِنَّ جِمَالِيَا kamele", ۳۲۰ لِجِمَالِي "(ich spreche) zu meinen kamelen", سه الجِلَّةِ الكَبِراتِ عه "(sie schrieen) wie die alten kamele schreien, die am rücken verwundeten" (beachte hier بالله fem. des pl. san.!) und v۴ إجبال إبالة بالله با der schatten des höllenrauchs sprüht funken كَأَنَّهُ حِمَالَة صُفْرُ aus) "als ob es rothgelbe kamele wären"; — جامِل 'Alkama Diw. ۱۲, ۲ شَاءُهُ وجَامِلُهُ "seine schafe und kamele"; Ham. رُوی جَامِلٍ دَثْر ۱۲۲ پَرْ ،,reich an kamelen (viele kamele besitzend)", nemlich freunde und kamele" und "nemlich freunde und kamele" und جامِلًا ، بَادْمًا وَجَامِلًا ، fi, die lohfarbenen kamelstuten und die kamel hengste"; — أَجْمَالُهُ وَ Ham. وَقُ قَيَّلَ أَجْمَالُهُ وَ wenn er seine kamele gekoppelt" und endlich جَمَائِل Ham. مرتنع الجَمَائِل ۲۷ه "wo die kamele frei weiden im dürren gras".

vgl. noch جَمَالُهُ in dem bereits oben bei إِبِل mitgetheilten sprichwort إِبِل (Meid. I 115).

Ueber andere namen des kamelhengstes s. schon seite 52.1

(10) nakatun kamelweibchen, kamelin [äth. Gen.

1 es sind hier nur noch die belegstellen zu den dort schon erwähnten wörtern قَرْم karmun und (5) fanîkun kamelhengst mitzutheilen; بقَرْمٍ هِجَانِ مُعْصَبِ كَانَ فَحْلَهَا | طَوِيلِ القَرَى ٢٣٢ لَوْمِ für قَوْم mit einem cdeln kamelhengst, einem frei. لَمْ يَعْدُل أَنْ شَقَّ بَارِلُهُ losgelassenen, welcher ihr (der kamele) hengst war, einem langrückigen, dessen backenzahn (نَابٌ syn. von بَازِل, siehe unten auch den kamelnamen بَازل) kaum erst durchgebrochen war" (zugleich eine weitere belegstelle für فحال fahlun in der bedeutung kamelhengst), Meid. I 33 aus einem jungen kamel (ist) ein kamelhengst, إِنَّمَا الْقَوْم مِن الَّافِيل (geworden)", pl. قروم Ham. المجاه (dort "hengste von Nizâr" — "helden vom stamm N.") und ۴۴۳ comm. (in einem gedicht) فيهم قروم رير و أيُرثُ غَابِ (zu einem stamm), bei welchem hengste helden und löwen des dickichts" (metaphorisch gebraucht) – für فَنِيقِ Ham. المُسَدَّم الْمُسَدِّم wie ein (wenn er zu wild und brünstig wird) festgebundener kamelhengst". Weitere namen قريع kari'un Ham. ٣٣ (dort übertragen قريع unter لَقْوَة von einem helden), (7) تَبِيس kabsun (siehe bei قَبِيس unter den kamelepithetis), (8) طَوْقُ und (9) نِحِيلٌ tarkun und faḥilun (die beiden letztern in einem vers des ar-Ra'i, Lane p. 2346 كَانَتْ كَالِيَّب their mothers were of مُنْذِر وَمُعَرِّقٍ أُمَّانُهُنَّ وطَوْقُهُنَّ تَحِيلًا the generous camels of Mundhir and Moharrik, and their compressing stallion was a generous one, a begetter of generous offspring").

32. 16; talm. נוק oder יאקתא – von einem stamm נוקס säugen, der mit dem auf dieselbe wurzel nak zurückgehenden stamm צינק zwar nicht identisch, aber aufs engste verwandt ist; von letzterem bildeten die Assyrer ihr wort für kamelin, nemlich anakâti (pl.), 1 und im zweiten targum zum buch Esther (zu cap. 1, v. 2) wird אינקא (jedenfalls aus ינקא entstanden), was dem zusammenhang nach nur ein zahmes säugethier bedeuten kann, vom פחשגן הכחב durch kamel übersetzt. 2 Hierher, und nicht zu ناقة, möchte ich auch die unten angeführten arab. ziehen. — Jedenfalls haben أَيْنُق und أَيْنُق ziehen. die Ursemiten, mag nun ihr wort dafür sich dem arab. ناقة oder dem ass. (j)anaktu näher angeschlossen oder mögen bereits im ursemitischen beide formen, die von מוק oder die von , neben einander existirt haben, das kamelweibchen "die säugende" κατ' έξοχὴν genannt] Kur'ân 7, 71. 75 (فَاقَةُ الله "die kamelin Gottes" [welche Sâlil den ungläubigen I amuditen als zeichen aus einem felsen hervorgehen liess], und da schnitten sie [die Tamuditen] ihr die kniesehnen. الناقَةُ durch"), 11, 62 (dieselbe geschichte), 17, 61 (anspielung auf eben diese sage), 26, 155 (ebenfalls und so auch in den zwei übrigen stellen 54, 27 und 91, 13); Mu'all. des 'Antara, vers 3; und es stöhnte meine, وحَنَّتْ نَاقَتِي طَرْبًا وَشَوْقًا ١۴٩ kamelin vor unruhe und heimweh", 101 ("die kamelin des

kamelin vor unruhe und heimweh", 108 ("die kamelin des Gundub am brunnen von Habt" in Kalb), 844 (siehe oben bei

<sup>1</sup> III Rawl. 9, 56 f.: (det. für zahme hausthiere) gammali (det. für weib und für zahme hausthiere) a-na-l-a-a-ti [nicht na-l-a-a-ti Schrader K.A.T] a-di (det. für z. h.) ba-ak-ka-ri-si-na d. i. "(männliche) kamele, kamelweibchen nebst ihren jungen (kamelen, vgl. arab. "". — Im assyrischen kommt בין (inf. anāku \*) z. b. vor II R. 17, 35b in den sumer.-assyr. beschwörungsformeln und zwar im part. fem. des shafel: musiniktam "säugerin, amme" (im hebr. entspricht das hif. ידיק ", part. fem. ידיק ", während einmal, Ex. 2, 9 das hif. von ידיק ", nemlich ", sües säugte ihn" vorkommt).

2 siehe Lewysohn, Zoologie des Talmuds, s. 366.

بعير), ۴۱۰ منه مناق مناق مناه "nicht sollst du fliehen, o kamelin, von ihm" (يَا نَاتَةُ abkürzung im ausruf statt إِيَا نَاتَةُ), es läuft (mit mir, d. i. trägt "ثُخُبُّ بِعَحْمَوْآءِ الثَويَّة نَاقَتِي ٥٩٩ mich hin) in der wuste at-Tawîjja meine kamelin", ۱۹۹۳ لم "wie wars mit der kamelin eures gastfreunds ?", بَالُ ناقَةِ ضَيْفِكم vog اَلْأَدْمَاءَ "die lohfarbige kamelin", via (نَاقَتِيى) und vtv (نَاقَعٌ); Meid. II 487 لِنَاقَتِمِ بَنَاقَتِمِ meid. II بَانَعَتْ عَبْثُ بِنَاقَتِمِ werd ich es thun, so lang noch ein knecht seiner kamelin (beim melken, um sie ruhig zu erhalten) bas bas zuruft"; die töchter der ka- بَنَاتُ النُوقِ ٣٩ه .ma نُوقِ die töchter der kamelinnen" d. i. "die jungen kamelweibehen" (stöhnen vor heimweh) 2; Meid. II 86 العُنُونُ بَعْدَ النُوق die zickchen nach den kamelinnen" (d. i. früher war er reich, jetzt hat er nur noch ziegen) und der seltnere plural آیْنُق in einem vers bei Lane I 287 (unter بَيْنِّ), woneben auch noch die weitere secundäre bildung أَيْنْقَات, ebenfalls in einem vers bei Lane I 1455 (unter مُسْهَم); letzterer plural, der gewöhnlich als transposition aus erklärt wird (Wright I, p. 236), scheint mir aber أَنْيُقَ ,أَنْوُقْ vielmehr auf eine sonst im arab. nicht erhaltene singularform

ı so ist (statt تُخُبُّ) in meinem Physiologus, Einl. s. XLV, zu corrigiren, und ebendas., s. 162 "impf. u" statt "f. a und u", da خُبُ impf. a "hintergehen" heisst.

<sup>2</sup> so lese ich mit Rückert statt بَنَاتُ الشَوْق "töchter der sehnsucht", was, wenn man es beizubehalten vorzieht, auch nichts anders als "kamelinnen" (gegen die erklärung der arab. commentatoren) heissen kann.

ينَاق neben يَنَاق (vgl. auch oben den etymologischen excurs) zurückzugehen. Denominativa von نافق sind شَتَنْوَق الجَمَلُ "einer kamelin ähnlich werden" Meid. II 246 قيد آسْتَنْوَق الجَمَلُ "bereits ist das kamel einer kamelin ähnlich geworden" (sprichwort) wie مُنَوَّق (siehe bereits s. 59).

Ich lasse nun die verschiedenen namen der kameljungen, woran sich noch die aufzählung der weitere altersstufen der kamele bezeichnenden namen schliessen wird, nach der im kitāb ul-farķ und kitāb ul-ibil (kamelbuch)<sup>2</sup> des Aṣma'î gegebenen ordnung folgen, um dann zuletzt die grosse menge der noch übrigen kamelepitheta, deren zahl bei weitem grösser als die der pferdepitheta ist, in alfabetischer reihe in möglichster kürze<sup>3</sup> vorzuführen.

Gleich nach der geburt, bevor man noch zeit hatte, zu sehen, ob es ein männchen oder weibchen ist, heisst das kameljunge (11) سَلِيل salîlun. Darauf heisst das männchen

يَّ عَبِيتُ الربِي هُ akbun [Ham. هُ سَقْبًا خَبِيتُ الربِي هُ وَاللهُ هُ هُ هُ هُ هُ هُ هُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ا man hätte ja sonst gewiss أُنْيُق, was — vgl. الْمَيْف pl. أَسْيُف أَعْيُن بَا بَعْيْن بَا بَعْيْن بَا بَعْيْن بَا بَعْيْن بَا بَعْيْن بَا بَا أَعْيْن بَا بَا أَعْيْن بَا بَا بَعْيْن بَا grund vorlag, es in أَيْنُق zu transponiren.

 $<sup>^2</sup>$  nach den von D. H. Müller im kitâb ul-fark gegebenen auszügen (s. 34 = 266 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> der raum des buches gestattet mir nicht, dieselben in gleicher ausführlichkeit wie früher die pferdepitheta zu behandeln; so müssen vor allem die dort in eckige klammern gesetzten etymologischen excurse hier meist wegfallen.

<sup>4</sup> vgl. Meid. I 680 comm.

Freyt. Prov. III 855; pl. سُقْبَان in einem vers des Kais ibn al-Ḥaṭîm bei Meid. I 513 (أَذَلُ مِنَ السُقْبَان بَيْنَ الْحَلَاثِب) — daher dann الْمَ السَقْبِ ,kamelin" Muʿall. ibn-Kultam v. 19] und das weibchen

pfangen hat (so Meid. II 501 أَ حَائِلُ die mutter eines solchen kameljungen), weshalb dann حَائِل überhaupt die bedeutung "unfruchtbare kamelin", so Ham. الم via, vers Garîr's bei Meid. II 522, Freyt. Prov. III 855, bekommen hat]. Wenn das kamelfüllen dann stärker wird und mit seiner mutter läuft, heisst es

أَرُضِ râšihun (und seine mutter أَمُرْضِ , nach dem kitâb ulibil auch مُوْفِي ,junges" ist) und dann (was ziemlich die gleiche altersstufe ausdrückt)

(15) غَادِل  $\acute{g}adilu^n$  (oder voller أَجَادِل ), und wenn dann in seinem höcker fett wächst,

muk irun. Das allgemeine wort aber, was für jeden dieser die ersten altersstadien des jungen kamels bezeichnenden namen gebraucht werden kann, ist

huwârun oder hiwârun [Ham. vit; vers des al-Aš ar

s. 66 (59 und 82) und 125, wie unten meine anm. zu تُعَارِّض "junges mutterkamel."

von der antilope Imrulk. Mu'all. v. 33, siehe daselbst unter وُحُشُّ anm.

ar-Raķabân bei Meid. II 713 (مَسِيخٌ مَلِيحٌ كَخُمُ الْحُوَّار)
vgl. auch noch II 348; Meid. I 516 أَذَلُّ من حُوَّارِ 316 "geringgeschätzter als ein kamelfüllen]. Ein im frühling geborenes kameljunge heisst

الكُنْتُ (الكُنْتُ وَالْرَبَعُ اللهُ الله

(20) كَرْكَى dardaķun (auch schon im sing. collectiv), pl. فرادِى أَنْ أَلَى dardaķun (auch schon im sing. collectiv), pl. فرادِى أَنْ أَلَى أَ

Wenn wir nun die altersstufen des kamels an der hand des kitāb ul-farķ weiter verfolgen, so heisst das kamel, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. ort, s. 32 - 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. meine anmerkung zu s. 29.

es von seiner mutter entwöhnt wird (غُومِلُ), und seine nahrung baumblätter und wasser werden,

أَتْعَبُ مِن رَاكِبٍ فَصِيل faṣilwn [Ham. ١١٩٠١٧٣٠٠٢١; Meid. I 258. 259 أَتْعَبُ مِن رَاكِبٍ فَصِيل "ermüdeter als der reiter eines jungen kamels" weil dieses noch ungelenkig ist und so dem reiter noch viel zu schaffen macht). 609. 680 und II 222]. Wenn nun so das junge aufgehört hat, von seiner mutter zu trinken, so wird diese wieder begattet, und heisst dann, wenn sie schwanger ist, خَلفَة halifatun oder خَاضُ maḥādun¹ und das (nun in seinen zweiten lebensjahr sich befindende) junge

كَفَضْل أَبْنِ عَخَاضٍ ibnu maḥâḍin [Meid. II 328 ابن تَخَاضٍ على الفَصِيل "wie der vorzug des füllens der zum zweitenmal schwangeren kamelin vor dem kamelfüllen, das eben erst aufgehört hat zu saugen"]; diesen namen führt es so lange, bis seine mutter gebiert, und wenn diese dann wieder milch hat (um ihr neues junge zu säugen), so heisst sie ثِنْيُ tinjun d. i. die zweimal geboren hat², das (nun im dritten lebensjahre stehende) junge aber

<sup>&#</sup>x27; die belegstellen siehe unten in der alfabet. reihe der kamelnamen; vgl. dort auch مُشَاقِلُ \* a'ilun .

vom stamm ثنى, der im semitischen die zweizahl ausdrückt (arab. إِثْنَانِ إِثْنَانِ إِثْنَانِ إِثْنَانِ أَوْنَانِ أَنْنَانِ أَوْنَانِ أَنْنَانِ أَنْنَانِ أَوْنَانِ أَوْنَانِ أَنْنَانِ لَانَانِ أَنْنَانِ لَعْنَانِ أَنْنَانِ أَنْنَانِ أَنْنَانِ لَانَانِ أَنْنَانِ لَعْنَانِ أَنْنَانِ لَعْنَانِ أَنْنَانِ أَنْنَانِ لَعْنَانِ لَعْنَانِ لَعْنَانِ لَعْنَانِ لَعْنَانِ لَعْنَانِ لَعْنَانِ لَن

بَوْق الْهُ الْمُ الْمُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّ

(25) جَذَعْ ģada un "das ausgezahnte" [(der bedeutung nach bereits erklärt s. 58) Ham. ٩٣٧ من الصهب أَتْنَاءًا وجُذَعًا وجُذَعًا ,won weissröthlichen (weinfarbenen) kamelen um- und ausgezahnte"], im sechsten jahr

رُبِّ النَابِ خُذْها ثَنِيَّةً رِنابٌ علينا مثلُ نَابِكَ في الْحَيَا وُفَعَالًا إِلَيْكَ الْحَيَا ثَنِيَّةً وَنابٌ علينا مثلُ نَابِكَ في الْحَيَا مثلُ نَابِكُ في الْحَيْنَ عَلَيْنَا مثلُ نَابِكُ في الْحَيْنَ الْحَيَا مُثَلِّ نَابِكُ في الْحَيَا مُثَلِّ مُنْ الْحَيْنَ عَلَيْنَا مثلُ نَابِكُ في الْحَيْنَ الْحَيْنَ عَلَيْنَا مثلُ نَابِكُ في الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ عَلَيْنَا مُثَلِّ نَابِكُ في الْحَيْنَ الْحَيْنَا مُنْ الْحَيْنَ عَلَيْنَا مُنْ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا مُنْ الْعَلِيْنَ الْعَلِيْنَ الْحَيْنَ الْعَلِيْنَا عَلَى الْحَيْنِ الْعَلِيْنَا مِنْ الْعَلِيْنَ الْحَيْنَا عَلْمُ الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا مِنْ الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلِيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلِيْنَ الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الْعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

رَبَاعِية raba'in, fem. وَبَاعِية raba'ijatun [(welches die رَبَاعِية genannten zähne ausfallen 3 lässt") 4 Ham. المُعَدُّوِ رَبَاعٍ قد ١٩٥٩

¹ die belegstellen zu لَبُون lahûnun milchkamelin siehe erst unten.

diese erklärung ziehe ich der im kitab ul-ibil gegebenen (استحقّت أُمُّهُ حَبُلًا آخَرَ بعد الاوّل فهو حِقّ auf alle fälle vor. .

<sup>3</sup> أَلْقَى (Lane: he shed, he cast his teeth); vielleicht besser: "gewechselt hat" und dann ebenso unten bei سَدِيس.

<sup>4</sup> alle mit festen hufen verschenen thiere (pferd, esel, kamel, rind,

أَعَنَّتْ نَوَاهِقُهُ "(mich trägt dahin eine kamelin) nach art des laufes einer die vier zähne auswerfenden kamelin, indem ja bereits markig sind ihre kinnbackenknochen" und Meid. I 560 "رَبَاعِي الإِبِل لا تَرْتَاعُ مِن الجَرِسِ "die die vierzähne auswerfenden der kamele, da (indem) sie nicht erschrecken vor der schelle" (wie es die jüngern diesen laut noch ungewöhnten thiere thun)]; wenn es dann die سَدِيس genannten (zwischen den بازل genannten liegenden) zähne verliert, was in seinem achten lebensjahr geschieht, heisst es

einem vers des Manṣūr ibn-Misgâh سُدُسُ Ham. v٣١ in einem vers des Manṣūr ibn-Misgâh إلى والسُدْسِ "unter den neun- und achtjährigen kamelen"]; im neunten lebensjahr, wenn es den speciell نابُ "hundszahn" genannten zahn bekommt² (kitâb ul-fark: نابُعُ , syn. im kitâb ul-ibil: خرج نابَعُ, Lane: "that has cut his tush")³, nennt man das kamel

schaf etc.) haben je oben und unten zwei ثَنَايَا (die eigentl. vorderzähne, dann nach hinten zu) vier رَبَاعِيَات , vier قَوَارِح, vier انياب (hundszähne, sing. اضراس) und acht اضراس (letztere sind die hintersten).

i beim kamel scheinen demnach die sonst قوارح genannten zähne توارح zu heissen und nicht vier, sondern sechs an zahl zu sein (woher sonst der name sadisun "sechszahn"?), denn der oben بازل genannte zahn ist eben der ناب (s. 154, anm. 4).

a die انياب (siehe s. 154, anm. 4) und die بَوَازِل genannten zähne sind identisch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> einige dieser zähne bekommt das kamel bereits im zweiten jahr (Damîrî).

(30) بازل genannte kamel an alter dahinten lässt, übertrifft; und zwar sagt man specieller مُخْلِفُ عَامٍ "das um ein jahr ältere, das zehnjährige" مُخْلِفُ عَامَيْنِ "das elfjährige" und مُخْلِفُ عَامَيْنِ "das zwölfjährige kamel"]. Wenn dann sein hundszahn stumpf und gelb wird (راذا اكلّ نابع واصفرّ), so nennt man es

nhundszahn" siehe schon s. 146 بازل entspricht beim pferd مارح, siehe s. 98.

 $<sup>^2</sup>$  gewöhnlich sind eben die kamele je älter desto zärtlicher gegen ihre jungen.

siehe s. 71. مُذَكِّ beim pferd entspricht عُنْ فَيْ أَوْ

audun, fem. عَوْدَ 'audatun "altes! kamel" [Ham. أَصْبَرُ من عَوْدٍ بِدَفَّيْدِ جُلَبْ القد أَثَّرَ البَطَانُ ٢٩٠٠ comm. geduldiger als ein altes kamel, an dessen beiden, فيع والحُقَبْ seiten narben sind, während bereits eindrücke auf ihm hinter-نار كاتخر 19ه , lassen haben der sattel- und bauchriemen" على المعادية المعادة المعاد "ein feuer (so roth) wie die lunge eines alten kamels"; ein altes kamel, dem die dressur, عَوْدٌ يُعلُّم الْعَنَجَ 18 Meid. II (speciell; sich auf die hinterbeine zu stellen, siehe Lane p. 2169 unter عَنَمَ) gelehrt wird" (was man sonst blos mit den إِنْ جَرْجَرَ الْعَوْدُ فَرِدُهُ وقْرًا jungen thut) 3 und im sprichwort Lane 2190 (,if the old camel make a grambling sound in his throat, then increase thou his load")]. 4 Darauf heisst das kamel قَحْرُ kaḥrun, und dann, wenn seine hundszähne (انياب) zerbrechen, und sein gesicht aschfarben wird (اشهات) und die haare seines schwanzes (هُلْبُ ذَنَهِمِي) ausfallen,

<sup>&#</sup>x27; "but retaining remains of strength" fügen die lexicographen (nach Lane) hinzu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. auch Meid. I 739.

عَوْدٌ denselben sinn hat das eben dort aufgeführte sprichwort عَوْدٌ (siehe Muhî! unter يُقَلَّحُ).

iein anderes gewöhnliches wort für altes kamel (was aber Asma'i hier übergeht), nemlich أَانَّ nābun, pl. نِيبُ, siehe unten in der alfabetischen reihenfolge; شارِف 'arifun Ham. ۱۲ comm. siehe unten bei عَلَنْكَى

يَلْبُ عَلَى ثِلْتِ wortl. "das fehlerhafte" von ثَلَتُ an jemand fehler finden, ihn tadeln; vgl. die redensart ثِلْبُ عَلَى ثِلْبِ عَلَى ثِلْبَ وَاللَّهِ عَلَى ثِلْبَ وَاللَّهِ عَلَى ثِلْبَ وَاللَّهِ عَلَى إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(35) عُشِتُ 'ašabatun und عُشِتُ 'ašamatun [von شِشَة, was vom brod "trocken, alt werden" bedeutet; Lane: "an old she-camel (عَلَيْ كَبِيرَة mistranslated by Freytag 'dens exertus magnus')"], womit die aus dem kitāb ul-farķ mitgetheilte reihenfolge der altersstufen des kamels endet.

Alle übrigen von mir gesammelten epitheta und namen des kamels sollen nun mit möglichst kurzer angabe der belegstellen in alfabetischer reihe hier folgen:<sup>2</sup>

أَجُدُ ugudun "grosses, starkes kamel" in dem schon s. 118 unten mitgetheilten verse des Mutalammis.

اَدُمَةُ âdamu, fem. اَكُوْمَةُ, pl. أَوْمَةُ, "von der farbe أَدُمَةٌ, d. i. "ein lohfarbenes, ledergelbes 3 (kamel)" Ham. v.4 (siehe schon

vgl. die ganz analoge redensart, die Lane zu عَوْدِ عَلَى عَوْدٍ خَلَقْ anführt: يَعُودُ على عَوْدٍ خَلَقْ anführt: يعَوْدٍ على عَوْدٍ خَلَقْ upon an old worn road".

 $<sup>^{2}</sup>$  wie bei den pferdepithetis werde ich öfter vorkommende mit einem vorgesetzten sternchen bezeichnen.

<sup>3</sup> die farbe wird von den Arabern selbst verschieden angegeben (vgl. Lane: a colour intermixed with blackness, or with whiteness, or intense whiteness; or a tawny colour); so übersetzt Rückert Ham. V·•

bei غَارُبُّ أَدْمَاءَ (comm.) أَوْمَاءَ , und هِلم (siehe schon unter جامِل, pl. von جَامِل); ibn-Kult. Mu'all. v. 14 (siehe bei بُكُرة , f. بَكُرة ) — in beiden letzteren stellen mit هِجَال verbunden (siehe daselbst wie bei dem andern farbennamen وَرَدَاءً ).

أَرِكُ arâkun "die pflanze أَرَكُ arâkun مَا abweidend", im pl. أَرَاكِ , so Ham. بالرهجانِ الأَوارِكِ ام "mit edeln, die pflanze Arâk abweidenden (kamelen)".

(40) أُمْرِن amûnun "zuverlässige" (nach andern "festge-

<sup>&</sup>quot;weisse stute", dagegen lvv und 194 "rothe stuten"; auf die urspr. bedeutung mag אָרָמָה "farbe der erde" verglichen uit אָרָמָה "erde", "erde", röthlich (Lev. 13, 42 בְּיֵלְבָּן אִרְמָהְם von den aussatzflecken, und אַרָמָה "leder" hinleiten. Vgl. auch die öfter vorkommende verbindung mit dem farbennamen عُجَالِي (siehe daselbst).

ı ein strauch zur gattung der مُنْف ḥamḍ (siehe schon s. 119 beim esel) genannten gehörig.

baute") kamelin المايزل (siehe schon unter امايزل) und in einem vers al-Murakkis's (siehe unten unter علنكى).

zur welt bringt" (sonst auch vom menschen gesagt; vom kamel:) Ham ۱۲۲ مُنْتَكُرُ مِئْنَاتِ يُجَرُّ حُوَارُهَا "und (dort war) der ort, wo eine zuchtkamelin geschlachtet wurde, deren junges man (gewaltsam von ihr) wegzerrte".

رَبُونَ فَعَلَىٰ الْبَرُونِ فَى كُلَّ عام barûkun "ein kamel, welches den schwanz aufhebt (vgl. unten شَوُل بِلِسَانِك شَوَلاَن , pl. الْبَرُونِ فَى اللَّهُ , pl. الْبَرُونِ فَى اللَّهُ , pl. الْبَرُونِ فَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى إِلْمَانِكُ شَوَلاَنَ , du bewegst deine zunge wie das (nicht trächtige) kamel seinen schwanz bewegt (und so thut, als ob es schwanger wäre)" und II 904 يُهَيِّمُ لَى السَّقَامَ شَوَلاَنُ الْبَرُونِ فَى كُلَّ عام 1904 وهو يَعْمَلُونَ الْبَرُونِ فَى كُلِّ عام 1904 وهو يُعْمَلُونَ الْبَرُونِ فَى كُلُّ عام 1904 وهو يَعْمَلُونَ الْبَرُونِ فَى كُلُّ عام 1904 وهو يُعْمَلُونَ الْبَرُونِ فَى كُلُّ عام 1904 وهو يَعْمَلُونَ البَرُونِ فَى كُلُّ عام 1904 وهو يَعْمَلُونَ الْبَرُونِ فَى كُلُّ عام 1904 وهو يَعْمَلُونَ الْبَرُونِ فَى مَن تَكُذُابِكُ وَتَأْتُونِكُ شَوَلاَنَ الْبَرُونِ الْبَرُونِ عَلَى مَن تَكُذُابِكُ وَتَأْتُونِكُ شَوَلاَنَ الْبَرُونِ عَلَى مِن تَكُذُابِكُ وَتَأْتُونِكُ شَوَلاَنَ الْبَرُونِ عَلَى مَن تَكُذُابِكُ وَتَأْتُونِكُ شَولاَنَ الْبَرُونِ الْبَرُونِ عَلَى مَن تَكُذُابِكُ وَتَأْتُونِكُ شَولاَنَ الْبَرُونِ الْبَرُونِ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْبَرُونِ عَلَى مَن تَكُذُابِكُ وَتَأْتُونُ الْبَرُونَ الْبَرُونِ وَلَا الْبَرُونِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْبَرُونِ فَى كُلُّ عام 1904 وهو اللَّهُ الْمُعْلِينَ الْمُونَ الْبَرُونِ فَى السَّعْمَامِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُونُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

bakrun (fem. تَكُوّ bakratun) "junges, aber schon ausgewachsenes kamel" auch speciell vom weibchen (ohne die feminin-endung), und

bikrun (sonst ein gewöhnliches arab. wort für jung-

ا form عَصُوب in der bedeutung مَفْعُولَة (wie فَعُول und الْحَالُوب und الْحَالُوب

frau" i überhaupt) nur fem., und dann von der kamelin, "die ihr erstes junge geworfen hat" [vgl. zu بَكْرُ ass. anakâti adi bakkarišina "kamelinnen mit ihren jungen" (siehe schon bei ناقة) und äth. **(اناقة)** allg. "erstgebornes" vom menschen und von thieren; und zu בָּבֶר hebr. בָּבֶר (Jes. 60, 6 בְּבָרִי בִּוּדְנָן תביפה "die jungen kamele von Midian und Epha"), fem. בכרה (Jer. 2, 23 eine flüchtige kamelin, die vor brunst hierhin und dorthin läuft)]. Belegstellen, a) zu بَكُر Ham. ۳۹۸ "(so weine denn nicht) um ein junges kamel" مئى بَكْر, جىلى, جەلى (der gleiche "milchkamelinnen, لِقَافَح فيها الجَليلَة والبَكْرُ ٣٩٣ milchkamelinnen, unter welchen alte und junge sind"; Mu'all. des ibn-Kultum, -sie (die ge, ذِرَاعَى عَيْطَلٍ أَدْمَآءَ بَكْرِ هِجَانِ اللَّوْنِ 14 liebte) hat zwei arme (so voll wie die vorderfuss-schenkel) einer hochhalsigen, lohfarbigen, jungen, an farbe edeln 3 (kamelin)"; Meid. II 327 (dichtervers, und dann zum sprichwort geworden) -und so sind sie gegen sie ge, فكانوا عليهم مِثْلَ رَاغِيَةِ البَكْر worden wie eine brüllende junge kamelin" (ein böses omen) — plur. عَكَارُ Ham. ۱۹۳ comm.; Freyt. Prov. III no. 1759 die geschichte zu diesem sprichwort) ضَيَّعْتَ البِكَارَ على طِحَال

الحَصَانُ البِكُرُ von der verheiratheten jungen frau z. b. Ham. ۴۸۸

vgl. schon oben bei جَنْتَى (s. unten) بَرِنْتَى (s. unten) erwähnt wurde, wie, dass عَنْتَى und ثِنْتَى auch von den jungen der mit diesen zwei namen benannten thiere gebraucht werden können.

speciell "hellfarbigen", was zu قصاء ganz gut stimmt; siehe unten (معارية).

siehe daselbst) und (paucitatis) أَبْكُر Ham. ۱۰۷ (siehe schon oben bei انيل; b) zu أَكْرَة Meid. II 894 (dichtervers) فَمَنْ يُعْطِنِي wenn mir einer تِسْعًا وَتسعين بَكْرَةً هِجَانًا وَأَدْمًا أُهْدِيدِ لوَبَار neunundneunzig junge kamele, edle und lohfarbene 2 gibt. so werde ich ihn nach dem (von dämonen bewohnten) orte Wabâr führen", 3 pl. بَكُرَاتُه Ham. ۷۹۱ بَكَرَات "ihre jungen kamelmütter"); c) zu أَبْكَار بيكر إللهُ إِنْكَار Meid. I 557 رَبُواً تَعْلُبُ الأَبْكَارَ أَنْكار إللهُ إِنْكُوا إللهُ المُ "sachte! (denn) du melkst junge kamelinnen" (welche noch sehr störrisch und daher schwer zu melken sind) und in einem vers des (muslimischen) dichters Farazdak (bei Meid. II 908) قد حَلَبَتْ عَلَى عِشَارِى شَغَارَةٍ تَقِذُ الفَصِيلَ بِرَجْلِهَا فَطَّارَةٍ sie haben für mich gemolken meine in den, القَوَادِمِ الأَبْكَار zehnten monat ihrer schwangerschaft gehenden kamele 4, die des harnens halber den fuss aufhebenden, indem sie wegstossen das entwöhnte junge mit ihrem fuss, mit dem daumen und zeigfinger die vordern zitzen des euters der jungen kamelinnen melkend". 5

(45) بَهَازِرُ bahzaratun "grosse, fette kamelin", pl. بَهَازِرُ Ham.

ا dann بنكر natürlich masc. (was nach den nationallexicis in der that auch vorkommt).

² vergl. dieselbe zusammenstellung oben im verse des ibn-Kultûm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> der diesen vers recitirt haben soll, ein gewisser Du'aimîş, galt als der einzige, der den zugang zu diesem geheimnissvollen ort wusste.

<sup>4</sup> singul. عُشَرَآء (siehe unten bei عُشَرَآء).

bezieht sich auf die melkerinnen (es geht nämlich vorher فَطَارَة وَ bezieht sich auf die melkerinnen (خَالَةِ

رَّهُ بَهَازِرُهُ während ruhig dalagen die fetten von der kamelheerde".

شُلِيَة mutlijatun "eine (ihr junges sich) folgen lassende (kamelin)" Ham. ٩٨٨ مَتْلِيَة جَلْس مُتْلِيَة ,und da traf das schwert den schenkel einer von ihrem jungen begleiteten starken (kamelin)".

مِثْكَال miţkâlûn "ein seiner jungen beraubtes kamel" Ham. v۴۹ plur. مَثَاكِيلُ.

يَّنْيُ tinjun "eine zum zweiten mal werfende" kamelin 1 Ham. ۴۷۰ يَجُرَّانِ ثِنْيًا "sie (die beiden schlächter [جَارِرَيْعِ schleppten (zur schlachtbank) eine zum zweiten mal mutter gewordene".

(50) غزور gazûrun "schlachtkamel, zum schlachten be-

ı vom gleichen stamm wie ثَنِتَى (siehe schon oben; vgl. auch die anm. zu ابن مَخَاضِ).

<sup>2</sup> oder, wie man عبد عبد = "er brachte ihn, liess ihn kommen" sagt, auch hier trans. = "liess sie hinfliegen".

stimmtes kamel" (vgl. oben bei ثِنْى das wort جَازِرَيْدِ Ham. ٧٣٢ [in einem (von Ahlwardt für unächt gehaltenen) gedicht Nā-biġa's] أَوْصَالَ الْجَزُورِ الْعُرَاعِرِ (الْعُرَاعِرِ الْعُرَاعِرِ الْعُرَاعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

غَسْرَة ģasratun "kühne, starke (kamelin)" in einem vers des al-Muraķķiš (siehe unten bei عَلَنْدُى), und Meid. I 511 in einem dort mitgetheilten vers des Mutalammis (siehe schon s. 118 unten).

َ أَكُبُ ģalabu<sup>n</sup> coll. "kamele, die auf den markt gebracht werden" (von جَلَبَ "[kamele oder kleinvieh oder pferde oder sklaven] auf den markt bringen") im sprichwort النُفَاضُ يُقَطِّرُ

"der futtermangel bewirkt dass man die kamele als zum verkaufen bestimmt in reihen aufstellt" (d. h. die noth zwingt, die kamele zu verkaufen) Meid. II 758.

miglâhun oder تَجَالِحَ mugâlihun "ein es mit der knappen zeit (تَجَالِحَ wörtl. "die kahl abfressende") aufnehmendes, d. h. von ihr nicht beeinträchtigtes, sondern trotzdem milch gebendes kamel", dann allg. "milchkamel" plur. تَجَالِينُ in einem von Ahlw. Ch.-A., s. 286 mitgetheilten vers (des Farazdak) تَجَالِينُ الشِتَآءِ خُبَعْتِنَاتُ "milchende kamele des winters, wohlbeleibte".

غَلْمُ غُومًا غِهِ غُلُمُ غُلُمُ إِلَى ģalîdur "starkes, derbes, ausdauerndes" (جَلْدُهُمُّا عِهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ الل

<sup>1</sup> Diwan 1411, if (unter den unechten gedichten des Nâbiga Dubjânî).

"und ich hatte gesammelt dunkle, derbe kamele"; vgl. auch علنى mit derselben bedeutung bei علنى (form علنى), wenn man علنى zum paradigma nimmt).

(55) جَلْسُ ģalsun "grosses, starkes kamel (und kamelin)" Ham. ۹۸۸ (siehe schon unter تُعْلِيَةٌ). 1

أَعْلَىٰ مُعْلَمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ م رَقِيق, fem. جَلْيلَة und جُلالَة, pl. جَلَّة (letzteres auch singularisch gebraucht, und dann = ثَنِيَّة "sechs- bis achtjährige kamelin") Ham. ۷۹۳ (opp. جَكُر, siehe schon daselbst), Meid. I 110 wenn das schaf (oder die, اذا شَبِعَتِ الدَّقِيقَةُ كَسَتِ الجَلِيلَةُ ziege) gesättigt ist, leckt noch die kamelin", und ein anderes er hat weder eine kamelin ما له جَلِيلَةٌ ولا دَقِيقَةٌ noch ein (weibliches) schaf oder ziege" (denn beides kann الدَقيقَة im gegensatz zu الجليلة bedeuten); Ham. ٧٩٠ رمُعَالِج نَقَبًا und eines der die wunde am huf einer, بِخُفِّ جُلَالَةٍ عَنْسٍ مَتَى يَقُودُ grossen, starken (kamelin) heilt"; Ham. ۲۳۳ comm. مَتَى يَقُودُ (wann er (der treiber, الذُبَّلَ الرَّوَاسِمَا والجِلَّةَ الناجِيَّةَ العَيَاهِمَا führt die schmächtigen, nach der passart رُسِيم (rasîm) laufenden und die grossen, hineilenden (schnellen, flüchtigen), kühnen

¹ fehlt bei Lane; wenn dort, s. 444, zu "rauhes, unebnes land" Ham. p. 688 citirt wird, so kann nur der commentar gemeint sein, wo mehrere belege zu letzterer bedeutung mitgetheilt werden.

(kamele)", Ham. رَسَائِلَةُ السَّوْلِ (siehe unter جَلَّةُ السَّوْلِ), Meid. I 30 جِلَّةُ السَّوْلِ "wenn die grossen (im besten alter stehenden) kamele gesund sind, dann mögen die alten zum schinder gehen" (wörtl. "sind werthlos") und II 171 خَلَبْهَا حَوَاشِيهَا حَوَاشِيهَا حَوَاشِيهَا وَاللهُ وَال

أَجُرُومُ ģamûmun "schnell trabende" (kamelin) sonst vom pferd gesagt (siehe schon s. 62); vom kamel in verbindung mit dem gen. سَيْن in einem vers an-Namir ibn Taulab's جَبُومِ (auf) einer im lauf vollen (= schnelllaufenden), den schwanz aufhebenden, deren nabelweisse du für ein lampenlicht hältst".

الم كَوَاشِ اللهُ الْحَاشِية hâšijatun, gewöhnl. im pl. كَوَاشِ بَلَا اللهُ ا

halûbatun "milehkamel" (pl. حَكُوبَة) in den zwei

<sup>1</sup> zu welcher erklärung Lane noch hinzufügt "so called because they enter, or occupy the spaces, among the latter", denn خاشية heisst urspr. "füllsel" (daher auch الحَوَاشي "randglossen" u. and. bedeutungen).

sprichwörtern حَلْوبَةٌ تُشْلُ ولا تُصَرِّح "ein milchkamel, welches viel schaum und keine reine milch gibt" (d. i. wenn einer viel verspricht, aber wenig leistet) und مَرُتُ حَلُوبَةُ النُسْلِين "das milchkamel der Muslimen hat vollauf milch gegeben" (d. i. der staatsschatz ist in gutem zustand), und der pl. Meid. I 513 in einem dichtervers ("werthloser als junge kamele unter milchkamelen") siehe schon unter سَقْبُ (bei den namen des kamelfüllens).

رَّفَةُ إِمَا آنَةٌ وَمَا آنَةً وَمَا أَنْهُ وَمَا آنَةً وَمَا أَنْهُ وَمَا آنَةً وَمَا أَنْهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا آنَةً وَمَا آنَانَا أَنْهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا آنَانِهُ وَمَا آنَانُهُ وَمَا آنَانُهُ وَمَا أَنْهُ وَمَا آنَانُهُ وَمَا آنَانُهُ وَالْمُوالِقُوالِهُ وَمَا آنَانُوا أَنْهُ وَالِهُ وَالِنَانُوا أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَالِهُ وَالِهُ وَالِمُوا أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَالِهُ وَالِهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ وَالِنُوا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ وَالِمُ أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ أَنْهُ وَالْمُوا أَنْهُ أَنْ

مِّخَانَة huba tinatun "wohlbeleibte (kamelin)" siehe schon bei مِجْلاً عِيْنَة.

يَّا وَعَلَّارَةُ haṭṭāratun "(mit dem schwanz) hin und herschlagende, (ihn vor munterkeit und lebhaftigkeit) in schwingende beweg-

ung versetzende (kamelin)" Ham. ۷۷۷ خَطَّارَةٌ سُرُح "eine wedelnde, behende (kamelin)".

"mutahammitun "zornschnaubender" (oder "stolzer") مُتَخَبِّطُ

kamelhengst (viell. denomin. von خَبُط مُعَيّنًا عَلَى hamṭun 1 "Arâk-baum, dann: die bittere unangenehm schmeckende frucht dieses baumes"?) Ham. ۲۹۳ (versmass Kâmil) رَمُعَيّنًا يَحْبَى الصِوَارَ (es gibt kein land, welches reicher als du ² ist) an grossäugigem ³ sein rudel beschützendem (antilopenstier), indem es ist wie wenn er ein zornschnaubender brünstiger (kamelhengst) wäre, zur zeit da er (so oft er, wenn er) brüllt" und übertragen von einem zornigen mann Ham. 1.1 فَإِذَا تَرُولُ تَرُولُ عَن مُتَخَبِّط بِي und wenn es (das unglück) fortgeht, geht es fort von einem zornigen".

قَوَّارَة hawwâratun "reichlich milchende 4 (kamelin)", pl. غور Mu'all. des ibn-Kultum vers 69.

(65) عَيْسَة muḥajjasatun "dienstbar gemachte (bereits aufs

ı vgl. s. 119, anm. 3 جَنْف hamdun, ebenfalls eine bittre pflanze, die die kamele mit vorliebe fressen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> scil. "o land von Tâi" (vgl. auch Rück., Ham. I, s. 228).

عِينَ , pl. وَعَيْنَ , pl. وَعَيْنَ (Zuh. Mu'all., vers 3; Labîd vers 7) "grossäugig" unten bei بَقَر الوَحْش "hängewammig" statt مُعَيَّن .

dies ist eine erst abgeleitete bedeutung; ursprünglich heisst خَوَّار "weich, schwach", dann vom kamel "schlank, fein- und zartgebaut, schön", dann das fem. خَوَّارة bes. "dünn-, zarthäutig", und weil solche weniger kühn als andre sind, aber viel milch geben, so hat خوارة die obige bedeutung angenommen.

reiten und lasttragen eingeschulte) kamelin" Ham. ۱۹۹4 (in einem gedicht des spätern, nachmuhammedanischen, dichters Farazdak بيعيس الى ربي الفلاة صَوادِ نَحَيَّسَةٍ "auf weisslichen, nach dem hauch der wüste dürstenden (pl. des part. von الركاب dienstbar gemachten" und als prädikat zu الركاب نَحَيَّسَاتُ المحالي "während die kamele bereits eingeschult waren".

رَّهُمُ adhamu "dunkelfarbenes, schwarzbraunes (kamel,", pl. مَكُنْ الْمُعَا مُعَقَّلَةُ "schwarzbraune, an den füssen gekoppelte (kamele)" und ٩٣٤ (siehe schon bei جَلْد , pl. مَلْنَ اللهُ وَهُمَا مَعُقَلَة , pl. وَهُمَا عَلَيْهُ وَهُمَا وَهُمُ وَهُمَا وَهُمُ وَهُمَا وَهُمُ وَمُعَالِقًا وَهُمُ وَمُعَالِقًا وَهُمُ وَمُعَا وَهُمُ وَمُعْمَا وَهُمُ وَمُعُمّا وَهُمُ وَمُعُمّا وَهُمُ وَمُعُمّا وَهُمُ وَمُعْمَا وَمُعُمّا وَهُمُ وَمُؤْمِعُهُمُ وَهُمُ وَمُعُمّا وَمُعُمّا وَمُعُمّا وَمُعُمّا وَهُمُ وَمُعُمّا وَمُعُمّا وَمُعْمَا وَمُعْمَا وَهُمُ وَمُعْمَا وَهُمُ وَمُعُمّا وَمُعُمّا وَمُعْمَا ومُعْمَا ومُعْمِعُمُ ومُعْمَا ومُعْمِعُمُ ومُعْمَا ومُعْمِعُمُ ومُعْمَا ومُعْمَا ومُعْمِعُمُ ومُعْمَا ومُعْمَا ومُعْمَا و

نَّ أَوْلِ dâbilun "schmächtiges, schmalgebautes", auch "'durch strapazen) abgemagertes" (kamel) pl. ذُبَّل Ham. ۲۳۳ comm. (siehe schon unter جَلْيل, pl. جَلِيل) und ۷۸۸ (siehe bei عَلُوصٌ).

يَّ لِعُلِبَةٌ وَعُلِبَةٌ يَّ مُولِيَّ di di libatun "schnelleinherschreitende (kamelin)" Ham.

vit يِذِعْلِبَةٍ تَكْمِى "auf einer schnellen kamelin, welche aus ihren hufen (vor ermüdung) blutete".

مَنَ تَكَوَة mudakkaratun "hengstähnliche (kamelin)" Ham.
مَا مَنَا مَنْ اللهُ الله بِنْتِ رَبَّافِ مُلَكَّرَةٍ بِنْتِ رَبَّافِ مُلَكَّرَةٍ بِهُ بِنْتِ رَبَّافِ مُلَكَّرَةٍ بِهُ بِهُ وَمِنْ اللهُ بِهُ وَمِنْ اللهُ ا

siehe unter کبر (speciell vom kamelritt) am schluss des artikels kamel.

(70) كَالُولُ dalûlun "leicht zu behandelndes, sanftes (kamel)" (siehe unten bei مُعَارِفُ , pl. كُلُلُ (siehe unten bei مُعَارِفُ).

يَّ فَمُولُ damûlun "schnell einherschreitende (kamelin)"! Ham. هَ مُولُ لَهُ عَلَىٰ اِفْرَةٌ ذَمُولُ هُ به عَلَىٰ اِفْرَةٌ ذَمُولُ هُ به schnelleinherschreitende" (vgl. schon s. 77 oben).

kamelin (von مِرْبَاع "frühling"; siehe auch schon oben unter رَبِع أَنْ أَلُ مِنْاء "frühling"; siehe auch schon oben unter رُبَع "frühling"; siehe auch schon oben unter مَالُ وَطَعَام "das milchkamel, das im frühling kalbende, gilt (mit recht) für gut und brod", letzteres Ham. اللَّهُ مِنْاع "jede frühkalbende [zur züchtung ausersehene (kamelin), welche im winter einen fetten höcker hat] ".

rûzimun "ganz abgemagertes (kamel)" Ham. ۲۰۹ comm. رازم "ich gab (ihm) eine ganze heerde für eine junge kamelmutter, eine ganz abgemagerte".

إِسْلَة] "leicht hinschreitende kamelin"; das von Freytag

¹ und zwar ist فييل (vgl. Ham. ه۴۷ bei عيس) eine bes. passart des kamels; vgl. Lane I 978: "when the pace rises a little above that which is termed التَوَيَّدُ , it is termed التَوَيَّدُ; and when it rises above this, it is termed الرَسِيم (siehe unten الرَسِيم): Aṣmaʾī says that no camel goes the pace termed الذَمِيل for a day and a night except the مَهْرِى (das mahritische kamel)."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> welcher weitere zusatz die auch mögliche bedeutung "im frühling geworfenes kamelfüllen" hier nicht wahrscheinlich erscheinen lässt.

Meid. II 468 mit "commode incedentes camelas" übersetzte demin. رَسَلاتِهِ kommt aber von رُسَلاتِه, welches der pl. von "gemächliches, wolüberlegtes thun" ist, weshalb Lane s. 1084 jenes sprichwort (nemlich رُسَيْلاتِهِ الْكَلامَ على رُسَيْلاتِهِ الْكلامَ على رُسَيْلاتِهِ ibersetzt: "he held the saying in light (little, mean) estimation; or in contempt"].

اَسِمَة râsimatun "nach der passart رَسِيم laufende kamelin" Ham. ۲۳۳ comm. (siehe schon unter جَلِيل, pl. عَيْهَا; siehe auch مَدْيَهَا bei عَيْهَا.

(بَافِية râgijatun "brüllende (kamelin)" Meid. II 327 (siehe schon bei بَكُوُ und II 633 وَاغِيَةٌ ولا رَاغِيَةٌ ولا رَاغِيَةٌ ولا رَاغِيَةٌ ولا رَاغِيَةٌ (vom schreien oder hat weder ein schaf ("eine blökende" wörtl.) noch eine kamelin"— Der inf. des verbums تَوْغُو , impf. عَرْغُو (vom schreien oder murren der kamelinnen; auch masc. وَغُلَ von kamelen, z. b. im sprichwort ما بالكار تَاغِ ولا رَاغٍ steht Muʿall. des Ḥârit, vers 20 wie Meid. I 628 (siehe letztere stelle bei فَاكَا اللهُ اللهُ

mit haaren bedecktes) kamel", weshalb das sprichwort sagt كُلُّ "jedes im gesicht mit haaren bedeckte kamel ist gewohnt aus furcht (aufs gerathewol) davon zu laufen" (wozu Lane: "for the camel thinks [when the wind strikes his hairs] what he sees upon his eyes to be a person seeking him, and consequently takes fright, and runs away at random") Meid.

نَ مُول vgl. die anm. zu ذَمُول.

II 312 und der dort aufgeführte vers des Zaidu 'l-haili: تَحَانَ الطَّالِ الطَّالِ الطَّلَالِ بَهُ أَنُو أَثَالٍ كَمَا حَادَ الأَرَبُّ عن الطِلَالِ "Abu Utal hat sich von der durchbohrung (der lanze) abgewendet wie ein rauchhaariges kamel vom schatten (seiner gesichtshaare) sich wegwendet".

تُوفِ تَعْمَلُو يَّا يَّا يَعْمُ عَلَى يَّا السَّرِيعَةُ مِن الْإِبِلَ وَالنَعَامِ ,die schnelle von السَّرِيعَةُ مِن الْإِبِلَ وَالنَعَامِ ,die schnelle von kamelen und straussen") und Ham. رَفُوفِ (wo der kochtopf mit seinem siedenden inhalt mit einem schnelllaufenden kamel verglichen wird).

zajjāfun "ein beim laufen beständig den körper zierlich hin- und herbewegendes (kamel)" daher von Rückert richtig mit "schweber" (vom schwebenden gang), fem. زَيَّافَة zajjāfatun "schweberin" übersetzt (siehe schon oben bei مُنْكَرَّةُ دُونَافَة عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى

musaddamun "ein kamelhengst [von edler zucht, مُسَدَّم musaddamun "ein kamelhengst [von edler zucht, وَفَنِيق mit einem riemen vor dem maul (einem maulkorb)"

Ham. ۱۰۳ (siehe schon bei فَنِيق unter den bei جَمَل in der anm. mitgetheilten poetischen beiwörtern des kamelhengsts).

(80) مَرْحُ suruḥun "leichte, schnelle (kamelin)" Ham. vvv (siehe schon bei عَطَارَةٌ ).

مُفْرِهَةٌ sinâdun "starkhöckerige (kamelin)" Ham. ۱۲ مُفْرِهَةٌ بِعَنَاهُ بِهِ عَلَيْهُ بِهِ بِهِ بِهِ اللهِ بِهِ اللهِ بِهِ بِهِ اللهِ الل

heisst speciell der strauss (von seinem lauf so benannt).

غَسَانَدَةُ مَسَانَدَةُ musânadatun "eine kamelin, deren rücken fest-gebaut ist"! Ham. مَسَانَدَةٌ سِرَّ سِيَّةً مُسَانَدَةً سِرَّ بِيَّةً مَسْانَدَةً سِرَّ بِيَّةً مَسْانَدَةً سِرَّ بِيَّةً مَسْانَدَةً سِرَ "eine ausschreitende, weithüftige, hadramautische, fest-gebaute (kamelin), welche die beste der maharitischen (kamelinnen) ist".

أَسُوامِي sawamun "weidende kamele" Ham. مَسُوامِي أَمِي عَلَمُ أَمْ بِهِ الْمُ mitgetheilten versen فَرَّسَ mitgetheilten versen قد أَرْسَلُونِي في الكَوَاعِبِ رَاعِيًا | فَقَدْ وأَبِي رَاعِي الكَوَاعِبِ أَفْرَسُ أَتَتْهُ ذِئَابٌ لا يُبَالِينَ رَاعِيًا | وكُنَّ سَوَامًا تَشْتَهِي أَنْ تُفَرَّسَا "sie hatten mich als hüter unter die mädehen mit schwellenden brüsten gesandt; und, bei meinem vater, während ich hüter der vollbrüstigen war, wurde ich ihre beute; wölfe kamen dazu die sich nichts um einen hirten kümmerten, und jene (die mädchen) waren weidende kamele, die (in diesem fall) sehnsüchtig wünschten, erbeutet zu werden." und Meid. I 363 (in كَذَا السَوَامُ تُصِيبُ الَّارْضَ مُمْرِعَةً والَّاسْدُ (einem dichtervers d. i. "also finden die weidenden kamele مَنْزِلُهَا في غَيْر إِمْرَاع das land futtereich (wie der thörichte ohne sich viel zu plagen das gute findet), während die löwen gewöhnlich unfruchtbare gegenden bewohnen (= während der weise und einsichtige sich oft behelfen muss)."

sahimatun "dünn-, schlankbäuchig", pl. سَاهِمَة speciell von kamelinnen, die durch lange märsche mager und dünnbäuchig geworden sind, so Ham. المُنْجَى المَطِيَّة "indem wir die reitthiere vorwärts treiben, (durchs reisen) dünn- und schmalgewordene".

<sup>1</sup> wie man denn auch sagt مُسَانَدُةُ القَرَى.

(85) أَنْجُعُ ašýá u "külnes, muntres, bewegliches (kamel)", 'fem. أَنْجُعُ اللهِ Ham. ٧٨٣ (siehe schon bei تَجُعَآء).

مَارِفَ sârifun "hochaltrige (kamelin)" in einem vers Ham. مَا دَمَلُهُ على الشُرُفِ Meid. I 384 (عَلَنْدَى); Meid. I 384 مَعْبُ هلى الشُرُفِ "er hat ihn alte, sanfte (nicht widerspänstige, opp. مَعْبُ وَمَا بِهِ الدُّلُلِ وَمِعَابِ , siehe unten) kamelinnen besteigen lassen".

مُعَّارَة saggâratu<sup>n</sup> "den fuss (um 'auszuschlagen, oder, wie andre erklären, des harnens halber) aufhebende kamelin" Meid. II 908 in einem dort citirten dichtervers (siehe schon bei بَكْر, pl. ابكار).

هُمِلَةٌ غُنَسَالَة غُنَسَالَة غُنَسَالَة غُنَسَالَة غُنَاءَ النَجَآءِ شِمِلَة هُ Ham. هُوْجَآءَ النَجَآءِ شِمِلَة هُ eine schnelltrabende (wörtl. eilenden trabes), eine flinke" und ebendas. مِن نَجَآءِ شِمِلَة "vom traben einer flinken".

\*شَاكِلَةُ \*sâ'ilatun 3 "den schwanz aufhebende (kamelin)", welche dadurch anzeigt, dass sie (bereits im siebenten oder achten monat) schwanger geht 4 und keine milch mehr hat —

sonst auch vom löwen gesagt, so fem. اَلَبُوَةٌ شَجْعَاتَا ,kühne löwin".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nach Lane gehört diese letztere bedeutung nur dem vom hund gebrauchten epitheton شَاغِر ("raising one of his legs and making water").

unregelmässig statt des zu erwartenden شائل, da die in diesem beiwort geschilderte eigenschaft nur den weiblichen kamelen zukommt.

<sup>4</sup> andre: "der sieben oder acht monate nach ihrer geburt verflossen sind", womit die notiz bei Meid. II 328 "quando admissarius in camelas

(90) بَا هُهُ ašhabu "hellfarbiges, weissliches (kamel)" Meid. II 466 بَازِلِ (siehe schon bei بَاشْهَبَ بَازِلِ); fem. بَاشْهَبَ بَازِلِ šahbâ'u Ham. هُهُبَآءَ مَاخِضُ (Rückert: "ein aschgrau kamel in mutterwehn").

ge-molkene (kamelin)" Meid. I 733 صَبْحَى شَكَرْتَ فَاسْتَشَتْ ,eine (des morgens) ge-molkene (kamelin)" Meid. I 733 صَبْحَى شَكَرْتَ فَاسْتَشَتْ ,eine des morgens gemolkene kamelin beklagst du (weil du sie dann am tag nicht noch einmal melken kannst); aber eine, welche man frei laufen lässt, ist ganz mager (an den brüsten), so dass man sie gar nicht melken kann (was doch mehr zu beklagen ist)".

يَّ عَنْ عَنْ عَنْ بَعْ عَنْ بَعْ يَ saْ bun "hartes" d. i. "widerspänstiges (kamel)" Meid. II 589 مَا تُقْرَنُ بِفُلَانِ الصَعْبَةُ 389 II بِمَا يُقْرَنُ بِفُلَانِ الصَعْبَةُ

tempore quo شول appellantur immittitur, camela شول appellatur" besser stimmen würde.

[willfährigen (eingeschulten) kamel] eine widerspänstige eingeschirrt" und H 919 يَرُكُبُ الصَعْبَ من لا ذَلُولَ لَهُ "wer kein geduldiges (kamel) hat, muss auf einem widerspänstigen reiten"; pl. صِعَاب Meid. I 384 صِعَاب "er hat ihn junge, (noch) widerspänstige (kamele) besteigen lassen".

sa ûdun "eine kamelin, welche zu früh oder ein misgestaltetes junge geboren, und die deshalb zu ihrem im vorigen jahr gebornen jungen zurückgekehrt und dieses trinken lässt" (; eine solche soll nemlich die beste milch geben) Meid. II 318 كُلُّهُمْ لِلَيْحَتَلِبُ صَعْوَدًا "möge jeder von euch eine (so geschilderte) reiche milch gebende kamelin melken!"

asfaru "rothgelbes" (nach andern erklärern "schwarzgelbes") kamel, pl. صُفْر Kur'ân 77, 33 (siehe schon bei

أَنْهُ عَالَى عَالَمُ ashabu "weissröthliches, weinfarbenes (kamel)" pl. بَخُنُ Ham. ٩٣٧ (siehe schon unter عُنْهُ Diese und die genannten kamele (siehe oben unter الْدُم) sollen die besten und geschätztesten kamele sein, vgl. auch den von Lane, p. 1455 unter مُسْهُ mitgetheilten dichtervers, wonach ebenfalls die rothen kamele die von den Arabern am meisten bewunderten sind; dem widerspricht scheinbar der 12. vers der

Mu allaka des 'Antara مَا الْعُرَابِ الْأَسْحِيْ الْعُرَابِ اللَّهُ إِلَى milchkamele, schwarze, wie die federn des schwarzen raben" (vgl. das sprichwort الْعُرَابِ الْعُرَابِ dunkler, schwärzer als die schwärze des raben); doch سواد braucht nicht absolute schwärze zu bedeuten, sondern kann, von jeder farbe gesagt, ganz im allgemeinen nur die dunkle schattirung bezeichnen.

أَنْ dâmirun "schmächtiges (kamel)", sonst von pferden (siehe s. 86 oben), von kamelen Ham. ۱۳۳ comm. (dort pl. فُنْ فَرَى) siehe schon bei سَاهِمَة.

سَطَرِدًا مُطَرِدًا مُعَالِعِمًا فَعَيْنا بَعْنا بِعْنا بَعْنا بَعْنا بَعْنا بَعْنا بَعْنا بَعْنا بْعُنا بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلِي لِعْنا بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعُلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعْدَاقِ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ بْعُلْعِلْ لِعْلَا لِعْلِ لْعُلْعِلْ لِعْلِمْ لِلْعِلْ لِعْلِ لْعِلْ لْعِلْ لِعْلِ لِعْلِ لْعِلْ لِعْلِ لِعْلِ لْعِ

مُطَافِلُ mut filur 2 "eine kamelin, welche jungen (أَطْفَال , pl. von مُطَافِلُ "junges von menschen und thieren") hat", pl. مَطَافِلُ in einem vers Abu Du'aib's bei Meid. II 742 في أَلْبَانِ عُورِ honig, مَطَافِلُ (honig, مَطَافِلُ ) in der milch erst niedergekommener junge besitzender (kamelinnen)".

إن بشالق بشائر بش

<sup>1</sup> comm. "er erwähnt die dunkeln kamele, weil diese die geschätztesten und vorstrefflichsten sind"; das epithetum اسود ist zwischen no. 82 und 83 auf s. 173 nachzutragen.

<sup>2</sup> nach dem كتاب الابل syn. von مُرْسِع, wie die mutter des رُاشِع, genannten kamelfüllens heisst (siehe daselbst bei den kameljungennamen).

man frei laufen und weiden lässt, damit sie sich wieder vollfresse und dann wieder milch gäbe, Meid. I 733 (siehe schon unter (مَبْنَكَةِي).

طَوِيلُ tâwilun "langes, langgestrecktes (kamel)" in طَوِيلُ "langrückig" (was man auch vom pferd sagt, siehe s. 87 unten) Ham. عَمَلُ in der anm. mitgetheilt).

يَّ atîkun "edles, vorzügliches (ross und kamel)", um-schrieben durch مُبِينَةٌ عِتْقٍ "(eine kamelin) von echtem adel" Ham. مَاهِ،

غَرُول أَعَالِهُ فَعُول أَبَاكِرُ أَمُول أَبَاكِرُ أَبْكُورُ أَبَاكِرُ أَبَاكِرُ أَبْكُورُ أَبَاكِمُ أَلِكُورُ أَبَاكِمُ أَبَاكِمُ أَبَاكِمُ لِلْكُورُ أَبَاكِمُ أَبَاكِمُ أَبْكُورُ أَبَاكِمُ أَبْكُورُ أَبَاكِمُ أَبْكُورُ أَبْكُورُ أَبَاكِمُ أَلِكُمُ لِلْكُورُ أَبْكُورُ أَبَاكُمُ أَلِكُمُ أَلِكُ أَبْكُورُ أَبْكُورُ

يْ نَوْرَة 'udâfiratu" "starke (kamelin)" Ham. ۴٥٨ (siehe schon unter ذَمُولُ s. 170).

<sup>&#</sup>x27;so erklären die Araber das wort; vielleicht ist aber de nur denom. von kalb, junges (was freilich sonst nur von den jungen der rinder und antilopen gesagt wird).

(105) عُرَاعِدُ 'urâ irun "starkes, fettes (kamel)" Ham. ۱۴۲ (siehe schon bei عُرَاعِدُ ).

عَرْكُرُكُ 'arakrakun "starkes, dickes (kamel)" Meid. I 739 أَصْبَرُ مِن ذَى ضَاغِطٍ عَرُكُرِكِ "geduldiger als ein (kamel) mit einer geschwulst (schwiele) am fuss, ein starkes" (var. مُعَرِّكِ bei no. 138.

arandasun "starkes (kamel)" in einem im Muhtt citirten verse al-Kumait's عَرُنْدُسٍ) und in einem Ham. ٩٩٩ als erklärung zum dichternamen al-'Arandas citirten verse des spätern dichters Garîr (وكُلٌ عَرَنْدُس).

نَّ عَرَاقِ 'urâhimun "dickes, starkes (kamel)" Ham. المُقَارِدُ 'wrâhimun "dickes, starkes (kamel)" (kamel)" المُقَارِدُ comm.

اعشر 'ušarâ'u "in den zehnten (W. عشر) monat ihrer schwangerschaft gehende (kamelin)", pl. عِشَار, in einem vers Farazdaks (siehe schon bei بِكُر, pl. أَبْكَار).

(110) عَشْوَآ a'šâ, gewöhnl. im fem. عَشُوْ 'ašwâ'u "schwach-sichtige, blödsichtige (kamelin)" in einem verse Zuhair's bei Meid. I 466, wo der tod auftritt عَشُوَ عَشُولَ "mit dem fusstritt einer blödsichtigen kamelin", weil eine solche alles, was ihr in den weg kommt, niedertritt, weil sie es nicht sieht und

ı vgl. auch den schluss des artikels kamel, wo noch mehrere mit أَنْعَلُ مِن beginnende sprichwörter mitgetheilt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> schüler Farazdaks; † 126 d. H.

<sup>3 †</sup> wie Farazdak 110 d. H.

also nicht ausweichen kann, daher auch das sprichwort (Meid. ebendas.) الْخَبَطُ مِن عَشْوَآء "mehr mit dem fuss beschädigend als eine blödsichtige kamelin" (siehe noch zwei andre sprichwörtl. redensarten bei Lane, p. 2056).

aṣabun "eine kamelin, welche nicht eher reichlich milch von sich geben will (sich melken lassen will), als bis ihr schenkel gebunden wird" Ham. ۱۹۲ comm. als erklärung zu dem im text stehenden عَاصِب "einer welcher der milch versagenden kamelin ein pressband um die schenkel legt" (vgl. auch Rückert's Hamâsa, I, s. 102).

aiṭalun "langhalsig" (form عَيْطَلَ, und zwar hier denom. von عَطُلُ "hals") Muʿall. des ʿAmr ibn Kultūm, v. 14 (siehe schon bei بَنْدُ "junge kamelin").

يَقُولُ ma kûlun und مُعَقُّولُ mu akkalun (part. denom. von الله "kamelkoppel", also: "mit einer solchen gekoppeltes thier", d. i.) "kamel" Ham. اله (siehe schon bei المائكة Meid. II 204 (siehe schon bei أحمل.

unterschiebt, die aber, sobald sie am geruch erkennt, dass es nicht ihr eigenes junge ist, die milch zurückhält Ham. ۲۰۹ siehe Rück. Ham. I, s. 132, z. 4 "kamelkuh"); in einem bei Lane unter مَنْفَ مَا تُعْطِى الْعَلُونَ بِهِ الْرِدَّمَانَ أَنْفٍ إِذَا ما vers ام كَيْفَ يَنْفَعُ مَا تُعْطِى الْعَلُونَ بِهِ الْرِدَّمَانَ أَنْفٍ إِذَا ما

daher der name, denn مُصَنِّ heisst binden, koppeln; vgl. auch بَصَنَّ Ham. v۴۴ bei مِهَا (siehe s. 147 bei مُهَا عَمَالًا عَمْدِ)

"oder wie nützt, was die (das junge beriechende ihm aber milch verweigernde kamelin gewährt, indem sie (blos) mit der nase zärtlich ist, wenn doch mit der milch gegeizt wird?" und endlich im sprichwort Meid. II 650 مَانَحَنِي مِناحَ "er gab mir wie ein (solches) kamel gibt" (bei Lane العَلُوق dass.).

(115) عَلَنْدَى 'alandan "starkgebautes (kamel)" vom pferd siehe s. 92, vom kamel in einem vers al-Murakķiš's (seite 26, no. 4) عَلَنْدُى جَلْنَدُى عَلَنْدُى جَلْنَدُى عَلَنْدُى جَلْغَدُ ",wird mich denn zu ihnen trotz der entfernung gelangen lassen eine kühne, verlässige, derbgebaute, starke, noch nicht alt gewordene?" Ham. ۸۲ comm.

أَنْ يَعْبَلَاتِ عِلَى الْوَجَا "thätige", d. i. "lebendige, muntre, schnell-laufende (kamelin)" الله الموجاء بعلى الوَجَا الموجاء "wer ist nun da (neml. لِنُوْرِلِ "damit sie einkehren und verpflegt werden") für die läuferinnen beim hufweh? (d. i. wenn sie wunde hufe haben)"; vgl. auch Ibn Ja'îsh, s. tvr.

ygl. بفعل الناقة Lane I, 2158. Diese alte nominalform بفعل, mit der die 3. impf. im grunde identisch ist, findet sich in mehreren thiernamen, so اَنْفُولُ (hier in der gedehnten form المنفولُ (welche beim verbum im impf. sowol für die 3. fem. wie für die 2. masc sing. verwendet wird, in letzterer natürlich worausgesetztes von المنفولُ , vgl. dasselbe im pf. nachgesetzt) kommt als nominalform in thiernamen vor, vgl. المنفولُ ,füchslein" (Mu'all. des Imrulk. v. 59) u. a.

وما شَدَّ بِعَنْسِ هُ 'ansun' "starke (kamelin)" المعند 'عَنْسُ وَمَا شَدَّ بِعَنْسِ هُ ' ansun' "starke (kamelin)" المعند ولا قَتَبًا ولا قَتَبًا ولا قَتَبًا ولا قَتَبًا ولا قَتَبًا ولا قَتَبًا وما مناه والمعند و

vers bei Lane I, 478 رَسُورَا عَيْهَا عَيْهَا رَسُورَا يَّهُالْ رَسُورَا يَّهُا عَيْهَا مَيْهَا مَيْهَا رَسُورًا يَعْهُا عَيْهَا مَيْهَا اللْوَالِيَّةِ أَلَى اللهُ وَاللهُ و

الفَرَاعَيْنِ عَيْهَمْ (kamelin) Ham. اللهُ وَاعَيْنِ عَيْهُمْ "mit gebogenen vorderfüssen, schnelltrabend", pl. عَيَاهِمْ Ham. الله والله comm. (siehe schon bei جَلِيل

und zwar "such as is termed بَارِ (siehe das.), when she is of full age, and has become very strong, and full in her bones and her limbs" (Lane).

<sup>2</sup> beachte auch die daselbst angegebene ursprüngl. bedeutung des worts ('وَأَصْلُ الْعَنْسِ الْعَضْرَةُ في الْمَآءِ قيل لها ذلك لِصَلَابَتِهِ.').

(120) عُوْجَاءَ a' wayu, fem. عُوْجَاءَ 'augâ u "schlanke (urspr. gekrümmte, gebogene kamelin" Mu all. des Tarafa, vers 11.

'a'idun "vor kurzem erst niedergekommene kamelin", pl. عُوذ in einem vers Abū-Du'aib's siehe schon bei عُوذ.

عَيْرَانَة 'airânatun "an behendigkeit dem wildesel (عَيْر) gleichende (kamelin)" Ham. ما (Rückert, Ham. II 325 frei: "gleich dem strauss").

\* الْعْيَسُ (weisses, weissröthliches kamel عَيْسَاء ,weisses, weissröthliches kamel عَيْسَ مِسْفَر (Alk. Diw. ٩,٢ عُيْسَ مِسْفَر ,jedes weisse reisekamel وفيى العِيسِ منجاة ,14 comm. العِيسِ منجاة ,14 comm.

diese galten als besonders edle kamele; vgl. auch oben أَهُ عَنْ und das dazu bemerkte, wie auch أَشْهَانُ

(125) أَنْتَلُ aftalu "ein kamel mit einer biegung (فَتَكُلُ an den vorderfüssen", "mit geschweiften hüften", fem. أَنْتُلُ (mit dem hinzugefügten gen. اللهُرَاعَيْنِ (siehe schon bei عُقْهُنَا . . . الى فَتْلِ المَرَافِقِ وَهْمَى ٩٢ لهِ المَرَافِقِ رَهْمَ "und da erhoben wir uns, (uns hinwendend) zu denen mit geschweiften buggelenken, die (während sie) zugleich hochhöckrig waren".

مُسِنّ fatijjun "junges (kamel)" (opp. مُسِنّ "bejahrtes"; beide auch vom menschen und anderen thieren), pl. افتاء Meid. I 384 (siehe schon bei صَعْب).

يَّ مُعَلَّجُةٌ mufarragatun "eine weitausschreitende (kamelin)" المُسَانَدَةُ Ham. ٧٨٣ (siehe schon bei

r eigentl. "a she-camel, whose elbows are far from (تَفَرَّعُ ) her chest and whose armpits are (therefore) wide" Lane 2361.

أَوَّلُ الصَيْدِ فَرَعُ fara un "erstlingskamel (was man den göttern opferte)" in den sprichwörtern أَوَّلُ الصَيْدِ فَرَعُ "das erste der jagdbeute ist ein opferkamel" صيد hier von der feindl. stämmen abgenommenen beute) Meid. I 35, und ebendas. II 212 الفَرَعُ اوَّلُ "das opferkamel ist das erste (vorzüglichste) der zucht".

يَّ مَا وَهُ مَّ مَا مُوْرِهَةٌ mufrihatun "junge kamele (هُوُهُ , pl. von هُوَرِهُ , pl. von هُوَرِهُ , pl. von هُا إِنَّ , pl. von هُا إِنْ , pl. von der kamelin gesagt)

Ham. vi4 (siehe schon bei هُنَاكُ ).

(130) فَعُمْ faْ mun "vollgebautes kamel" Ham. ۲۳۳ comm. (siehe schon bei مُطَّرِكُ).

الْفَعَلُ karwâ'u (fem. der form أَفْعَلُ "langrückige (kamelin)" Ham. ٧٨٣ (siehe schon bei جُرْشُعُ

s katimun "brünstiger (kamelhengst)" Ham. ۲۹۳ (siehe schon unter مُنْتَخَبِّط ).

الله الموث المناس المن

ا و بيل القَرَا rücken" (so oben no. 101 قراً).

vergleiche Ham. ۳٥٧ تَعُلُونَ vergleiche Ham. ۳٥٧ عَيْهَمُ مُنْهَمُ بَرْحُلِي .... عَيْهُمُ بِرَحْلِي "fürwahr dann trabte mir unterm sattel eine ..... leichtfüssige" (d. i. trüge meinen sattel nebst mir schnell von dannen).

ين فاركة عاديًا "und die junge kriegskamelin wird (dann) zu einer kurzhaarigen, die noch ohne jungen ist" (Rückert: "sie würde gelt gehn und verseihen") أَ, هِ أَهُ أَوْمَ أَهُ أَمُ أَمُ أَهُ أَمُ أَمُ أَلُومِي أَمُ أَمُ أَلُومِي أَمُ أَمُ أَلُومِي أَمُ أَمُ أَلُومِي أَمُ أَلُومِي أَمُ أَلُومِي أَمُ أَلُومِي أَمُ الْعَلُومِي الطَّأُومِي إلى الطَّأُومِي الطَّأُمِي الطَّأُومِي الطَّأُمِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمِي الطَّأُمِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمِي الطَّأُمِي الطَّأُمِي الطَّأُمِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومِي الطَّأُمُومُ الطَّأُمُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُ الطَّأُمُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُومُ الطُّأُمُ الطَّأُمُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُ الطَّأُمُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُ الطَّأُمُ الطَّأُمُومُ الْمُعْمِلُومُ الطَالِمُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُومُ الطَّأُمُ الطَالِمُ الْمُعْمُومُ

الم بِنْعُاس "starkes (sechsjähriges) junges kamel" Ham. tvv conim. يَا رُبَّ أَدْمَاء بها قِنْعَاس "o wie manche lohfarbene (kamelin), bei welcher ein starkes (schon ausgewachsenes) junge war, gab es (darunter)!".

re meint, sie würde zu einem neugebornen noch ganz kurzhaarigen kamelfüllen; عَانَ steht sonst von pferden, und meine s. 59, l. z. ausgesprochene behauptung wird, wenn nicht besser عَانَ عَنْ statt عَانَى statt عَانَى statt عَانَى statt عَانَى statt عَانَى statt عَانَى sehr selten auch von jungen kamelen gebraucht wird. In Ham. ٩٢٢ und dem vers Ch.-A., s. 210 halte ich aber trotzdem عَانَى عَالَى auch vom esel (siehe s. 125 ein beispiel) gebraucht wird.

الْقُونَ عَهُ هُ الْمَارَى Ham. قُود الْقُونَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ الْمُرَى الْمُولِينَ الْمُرَى الْمُرَى الْمُرَى "langhalsige, durch die nasringe (بُرَى بالْمُرَى بالْمُرَى schnaubende"; dass أَقُونُ auch folgsam" heissen kann, wurde schon s. 99 bemerkt [vgl. auch قَوُّونُ dass., von kamelen Ham. الْمَرِيرِ قَوُّونُ الْجَرِيرِ قَوُّونُ الْجَرِيرِ قَوُّونُ الْجَرِيرِ قَوُّونُ الْجَرِيرِ قَوْونُ الْجَرِيرِ قَوْونُ الْجَرِيرِ قَوْونُ الْجَرِيرِ وَالْمُونِينِ الْجَرِيرِ وَالْمُونِينِ الْجَرِيرِ وَالْمُونِينِ الْمُؤْونِينِ الْجَرِيرِ وَالْمُونِينِ الْمُؤْونِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللهِ اللهُ الله

مُقَيَّدُ mukajjadun "gekoppelter (kamelhengst)" Ham. وَطَّءَ الْمُقَيَّدِ نَابِتَ الْهَرْمِ "wie der gekoppelte (kamelhengst) die pflanze Harm zertritt".

كَوْمَآءَ kauma'u "hochköckerige (kamelin)" Ham. ١٩١١ كَوْمَآءَ eine hochhöckerige von edler derber art" und ٧٢٠ (أَفْتَلُ pl. كُوم Ham. ١٩٢ (siehe schon كُوم und ٩٨٨ (كُومُآءَ); vgl. auch Ch. al-Al., s. 286 f.

الْبُونَ لَبُونِ labûnun "milchkamelin" (vgl. auch schon الْبُونِي الْبُونِي الْبُونِي s. 154) Ham. ۱۴۹ لَبُونِي "(zu den Banu Tuʻal trug mich) meine kamelin", ۴۴۹ comm. (لَبُونُ بني زياد) und vit (لَبُونِي und im folg. vers (لَبُونِي).

s. 190. نَازُعُ s. 190. نَازُعُ s. 190.

(140) الْفَكَةُ likhatur "milchkamelin" Ham. tvt und ۳۰۸ (siehe beide schon s. 107 bei رَرْد ), dann noch على أَدْ عَنْم أَنْ أَلْ عَنْم ), dann noch على رَبِّ لِقْكَةٍ "zum herrn (besitzer) einer milchkamelin". Der pl. lautet لِقَالِ Ham. ٧٩٣ (siehe schon bei أَدْعُنُ).

الَّقُوةُ لَّا لَكُوْتُ لَقُوةً الْأَقَتُ تَعْدِيسًا 309 يَاكَتُ لَقُوةً الْأَقَتُ تَعِيسًا 309 يَاكَتُ لَقُوةً الْأَقَتُ تَعِيسًا 309 sie war eine schnell empfangende kamelin, welche einem gut befruchtenden kamelhengst² begegnete (beiwohnte)", d. h. sie passten beide gut zu einander.

مَا الْمُتَعَبِّر هُ mahâdun coll. "hochschwangere (kamelinnen)" 3 Ham. مَا الْمُتَعَبِّر هُ الْمُتَعَبِّر هُ وَأَيْتُ الْحَيْلُ شُلْنَ عليكم شَوْلَ الْحَاضِ أَبَتْ على الْمُتَعَبِّر هِ وَأَيْتُ الْحَيْلُ شُلْنَ عليكم شَوْلَ الْحَاضِ أَبَتْ على الْمُتَعَبِّر هِ وَأَيْتُ الْحَيْلُ شُلْنَ عليكم شَوْلَ الْحَاضِ أَبَتْ على الْمُتَعَبِّر هِ وَأَيْتُ الْحَيْلُ شُلْنَ عليكم شَوْلَ الْحَيْلُ فَي الْمُتَعَبِّر هِ وَأَيْتُ الْحَيْلُ شُلْنَ عليكم شَوْلَ الْحَيْلُ فَي الْمُتَعَبِّر هُ وَاللّهُ اللّهُ الْحَيْلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ا عَنْوَةً abge-leitet ist). وَاللَّهُ (III von demselben لَقَوَةً von dem اللَّهُ abge-

allg. "kamelhengst", bes. aber der "schnell befruchtende".

<sup>3</sup> vgl. تَخِفُ "geburtsschmerzen leiden"; manchmal heisst عَخَاض auch "kamelinnen, die soeben die geburt überstanden haben".

den, der den rest der milch ihnen ausmelken will" und ۴۴۷ (التخاض); Meid. II 627 in einem dort citirten vers تَفَرَّقَتِ اللهَاضِ), welchen التخاصُ على آبْن بَوِّ الْفَمَا يَدُرى أَيُحْثِرُ ام يُذِيبُ welchen Freytag übersetzt: "Dispersae sunt camelae ad pellem stramine impletam (siehe am schluss der kamelepitheta bei بَوْ ) et nescit utrum crassum relinquat lac an liquefaciat". Von demselben stamm

مَاخِض mâhidun "eine in mutterwehen sich befindende kamelin" Ham. ۳۰۹ (siehe schon unter أُشْهَبُ).

مَطِيَّة matijjatu<sup>n</sup> allg. "reitthier", dann aber bes. vom kamel (pl. مَطَايَا) passim z. b. Ham. ۲۳۳ comm. siehe s. 173 unten), vaa u. ö. <sup>1</sup>

(145) مَنِيَحَةٌ manîḥatw "eine zur nutzniessung einem andern geliehene (kamelin)"2, pl. مَنَائِنُم Ham. ٩٨٩ (كَأَتَّهُ . . . . المَنَائِنُمُ

يَجَائِبُ nagîbatun "edle, vortreffliche (kamelin)", pl. نَجَائِبُ in einem schon in der anm. zu جَمَل s. 147 mitgetheilten verse des ar-Ráʿî.

i in der zählung aus versehen von mir übergangen (also 144a).

<sup>2</sup> so dass dieser ihre haare, ihr junges und ihre milch für sich nehmen darf (geschenkt bekommt; خمخ heisst "geben, schenken", siehe s. 107 bei رُورُك), sie (die kamelin) selbst aber seinerzeit wieder zurückerstatten muss.

نَاحِلٌ nāḥilun "(vom marsche) abgemagertes (kamel)", pl. نُاحِلُ Ham. ۹۱۲ نَوَاحِلُ بَاللهِ بَاللهِ نَوَاحِلُ بَاللهِ بَاللهُ فَاحِلُ بَاللهُ بَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَا

ثَارِعُ أَنْظُرُوا الى النَارِعِ المَقْصُورِ كَيْفَ يَكُونُ (vgl. das ganze schöne أَنْظُرُوا الى النَارِعِ المَقْصُورِ كَيْفَ يَكُونُ الفارِعِ المَقْصُورِ كَيْفَ يَكُونُ أَنْظُرُوا الى النَارِعِ المَقْصُورِ كَيْفَ يَكُونُ (vgl. das ganze schöne lied, Rückert, Ham. II, s. 115, no. 539, wie das epitheton حَانَّة oben no. 60).

(العامل المالية المال

ı von اِجَّة, inf. اَجَاء (siehe schon bei شَبِيَّلَة an zwei stellen) "entkommen, enteilen, eilen, schnell sein".

dem brunnen schöpfendes kamel" (vgl. auch ebendas. den vers Du 'r-Rumma's, wo es أَذَلُّ من السَوَاني heisst).

أَنْضَاءُ nidwun "abgemagertes (kamel,", pl. الْكَابَ بَوْشُهُ الْمِكَابَ الْمِكَابَ الْمُثَمَّهُ الْمُكَابَ المُكَابَ المُكَابِقُونَ المُكَابُ المُكَابِقُونَ المُكِلِّ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُلِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَانِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّي

مَنْفُوجَة manfûgatun "weithüftige, mit schwellenden seiten versehene (kamelin)" Ham. ۱۸۳ (siehe schon bei هُسَانَكَةٌ).

تَفَقَهَ munaffahatu<sup>n</sup> "ermüdete (kamelin)" Ham. ۷۸۹ (pl. (مُنَقَّهَاتِ.

\* الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمَالِ المُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَلِّىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلِيْلِى الْمُعْلِى الْمُ

heisst dann auch speciell "der die kamele durch gesang aufmuntert".

zum wasser komme (hinabsteige), schon mit wasser versehen, ist das sicherste" und in den sprichwörtern Meid. I 628 مَنِّفِ الْبَانِ الْمُغَاءُ بالنابِ الْمُغَاءُ "thöricht ist bei einem alten kamel das brüllen" (weil dies gewöhnlich die jungen thun) und II 263 (vgl. II 753) والمُنْ والله والل

(155) اَوْجَنُ wagnâ'u (fem. von رَّأُوْجَنُ "starke, dicke (kamelin)" Tarafa Mu'all. vers 13 أَوْجَنَاء ",einer hengstähnlichen starken (kamelin)" und Ham. ۴٩٩ (الوَجْنَاء , Rückert: "das bausbackthier").

ieigentl. "schieferfarbene", "aschfarbene (kamelin)" [von weisser ins dunkle übergehender farbe 2 (vgl. auch oben bei اَفَحُهُ ), syn. آذَمُ (siehe daselbst)]

<sup>1</sup> مُمَالِيّة ýumālijjatu» "hengstähnliche kamelin" wurde oben (zwischen und جَمُوم und جَمُوم) aus versehen ausgelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muḥî! ما في لَوْنِعِ بَيَافُ الى سَوَاد. Die grundbedeutung des stammes عا في الوّنِع بَيَافُ الى سَوَاد .

Meid. I 698 أَشَامُ مِن وَرْقَاء "unglückverheissender als eine aschfarbene kamelin", denn solche kamele sollen zwar wegen ihres fleisches, nicht aber wegen ihrer ausdauer im laufen und der arbeit — und dazu braucht der Araber doch zunächst sein thier — die besten kamele sein.

رَبُكُوْ الْمُوْمُوسُهُ الْمُوْمُوسُهُ الْمُوْمُوسُهُ الْمُوالِي الْمُوْمُوسُهُ الْمُولِي الْمُ

رُزَى "baumblatt", وَرَى von bäumen "blätter schiessen"); vgl. ausführlich darüber meinen Physiologus, einl., 's. XXVI, und über die arab. bedeutungen Fleischer zu Delitzsch's psalmencommentar, ps. 68, 14 (der vermittelnde begriff zwischen gelbgrün und aschfarben ist der des fahlen, d. i. gelbgrauen; vgl. auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über die grundbedeutung "mattweiss, weisslich sein" siehe Fleischer, Nachträge zu Levy's Chald. Wörterb., I. s. 423.

<sup>2</sup> vgl Fleischer am eben citirten ort "فبخان heisst eine lichter gefärbte und feiner gebaute edlere art des einhöckerigen camels (dromedar im engsten sinn), wegen seines raschen und ausdauernden laufes bes. als reitthier geschätzt" (opp. هَجِين, neuarab. dagegen هَجِين, siehe s. 212, anm. 1).

<sup>3</sup> vgl. ibn-Kult. 14 أَدْمَآءَ بَكْرٍ هِجَانِ اللَّوْنِ also ebenfalls مُا أَدْمَآءَ بَكْرٍ هِجَانِ اللَّوْنِ synonyma. — Die far bennamen, die in dieser arbeit von den Hommel, thiernamen.

Meid. I 290 (sprichwort) جَلَّ الرَّنْدُ عن الهاجِن "der milch-kübel war für die vorzeitig trächtig gewordene allzugross" (weil solche kamele, nachdem sie geboren haben, viel weniger milch als andre mutterkamele geben).

wort Meid. II 328 كَالْبَهُدِّر فَى الْغَنَّة "wie ein brüllender (kamelhengst)" im sprichwort meid. II 328 كَالْبُهُدِّر فَى الْغَنَّة wie ein brüllender (kamelhengst) im stall" (wo er, um ihn vom coitus abzuhalten, eingesperrt ist und nichts machen kann).

(160) عرْجاب hirgabun "schnelle (kamelin)" Ham. vo (wo der kochkessel mit einer schnellen kamelin wegen seines aufwallenden siedenden inhalts verglichen wird).

مُوْجَآءً ahwagu "schnell dahineilendes (kamel)", fem. الْهُوجَآء hauga'u Ham. هُوْجَآء (siehe schon bei هُوْجَآء) und vo (الشِيلَةُ von dem mit einer solchen kamelin verglichenen kochkessel).

kamelen vorkommen, sind, um hier am schluss kurz zu recapituliren: آذَمُ "lohfarben", أَدْهُلُ "dunkelbraun", أَسْوَدُ "dunkelschattirt" (bei أَصْهَبُ "dunkelschattirt" (bei أَصْهَبُ "mitgetheilt), أَشْهَبُ "hell-, aschfarben", أَصْهَبُ "gelb mit dunkler schattirung", أَصْهَبُ "weissröthlich" (siehe dort meine bemerkung), أَعْيَسُ "weissröthlich, weiss", أُورَقُ "schiefer-, aschfarben" und بهجَانُ "weissröthlich, lichtfarbig" — die des pferdes ابْلَق (s. 56), جُوْن (s. 56), أَشْقَرُ (s. 69), وَدُول (s. 83), وَدُول (s. 93), تَمَيْت (s. 100) und وَرُد 100).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über den bedeutungsübergang siehe ebenfalls Fleischer a. a. o.

\* هِيمَ hîmun (pl. von أَهْيَمُ , fem.] وَعَيْمَ urspr. "an der sogenannten durstkrankheit (هِيَامٌ) leidende", dann aber auch allg. هَمَا ذُدُنَ يَوْمَ الورْدِ هِيمًا Ham. ۲۸۳ ",dürstende (kamelinnen)" "wie du (nur mit mühe) wegtreibst am tag der tränkung (vom wasser) durstende, erst am fünften tag2 ihres durstes عِيمٌ بِهِيمٍ طُلِيَتْ rur tränkung gelangte (kamelinnen)" und ۳۳۲ عِيمٌ بِهِيمٍ طُلِيَتْ wir sind [so übel zugerichtet wie] an der durstkrank, تَهَوَّسُ heitleidende mit pech beschmierte kamelinnen, welche sich aneinander reiben", wie in einem bei Meid. I 702 zum sprichwort ("mehr trinkend als die dürstenden kamelinnen") أشربُ من الهيم mitgetheilten (späteren) verse وِيَأْكُلُ أَكْلَ الفِيل من بَعْدِ شِبْعِدِ und bereits gesättigt, وَيَشْرَبُ شِرْبَ الهِيمِ من بعد أَنْ يَرْوَى frisst er noch wie ein elefant und trinkt nachdem er schon genug getrunken wie die dürstenden kamelinnen", endlich noch in dem sprichwort أُنْرَطَ للهِيمِ حُبَيْنًا أَتْصَعَا ,er sandte (voraus) zu den an der durstkrankheit leidenden kamelinnen einen wassersüchtigen verwachsenen mann (sie zu heilen), d. h. einen kranken zu den kranken" Meid. II 221. — Als reines adj. steht هِيم Ham. ۳۳۳ هِيمُ الى الموت (von kriegern gesagt) "dürstend nach dem tode".

Soweit die epitheta des kamels im altarabischen. Es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> diese krankheit bekommen die kamele vom genuss stagnirenden wassers; sie irren dann, von rasendem durst getrieben und alles futter verabscheuend, umher (bis sie, wie andere hinzufügen, endlich zu grund gehen).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. schon s. 111 unten, aber dazu Freytag, Einleitung, s. 233.

<sup>3</sup> siehe auch s. 205, anm. 3.

folgen nun in kurzem die namen der körpertheile dieses thieres, mit zugrundelegung der bereits von al-Aṣma'î im كتاب الفرق angewendeten eintheilung.

Die lippe heisst مِشْفَر Diw. Ṭar. ۴, ٣٢, die pupille مُشْفَر Meid. II 849 مِشْفَر حَلَقَةِ البَعِيرِ) sprichwort), der huf² خُفّ Ham. ٧٩٠ (vgl. auch schon s. 52, anm. 1 und s. 72, anm. 1), der knöchel am untern theil des fusses, an dem man die fettigkeit des kamels erkennt, سُلَامَى (vers bei Meid.

¹ an ihr wie an dem am untersten theil des fusses befindlichen knöchel erkannten nemlich die Araber, auch wenn es von aussen nicht sofort sichtbar war, ob das kamel fett habe oder nicht (vgl. unten مسكرة).

s eine besondere affection des huss, das sog. husweh, وَجَالِ Ham. ۴۰۴, siehe schon unter يعبلة bei den kamelepithetis, vgl. auch noch Ham. VII (siehe schon unter فِعُلِبَة) und v4. (unter جَلِيلٌ).

لا يَشْتَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنَ ما دام مُثِّز في سُلَامَي 849 II nicht klagen [die kamele] über ihre arbeit, solang sie, او عَيْن fett sind, solang [nemlich] mark in ihrem fussknöchel oder auge [s. oben مُكْبَتَان ist"), die beiden knie رُكْبَتَان Meid. II 361 بَكُرُكْبَتَى البَعِير), sprichwörtlich von zwei gleichen dingen),1 der die kälte liegt, القُرُّ في بُطُون الإِبِل) Meid. II 284 بَطْنُ die kälte liegt im bauch der kamele", nach dem commentar: weil im frühling, wenn die kamele gebären, die kälte fortgeht), die brust كَنْكُل Ham. ۲۲۰ (dort plural كُلاكِل),2 die schulterblattgräthe siehe schon bei قرى Ham. ۷۲۸ (pl. غَوَارِب), der rücken غَارِب Ham. vei, der höcker سَنَام Ham. vei, der höcker کاهِل Ham. Tov, 441, vrt und vrt wie in dem Meid. II 880 citirten verse des 'Ajid (زُبْدًا أَوْ سَنَامًا) "butter oder einen kamelhöcker") 3 und in den sprichwörtern Meid. I 257 (سَنَامٍ "höher ما في سَنَامها) [= fetter] als ein kamelhöcker") und II 613

niederknieen dagegen (und zwar dabei auf die brust, بَرُك عليه, zu liegen kommen) بَرَك عليه, so Meid. II 863 (الإيل adies ist eine sache, auf welche die kamele nicht knieen"; sie pflegen nemlich sonst auch auf dem rauhsten härtesten boden niederzuknieen; daher mabrak (siehe s. 209. anm. 1) "lagerungsplatz" (vgl. auch bark und barraka s. 201).

² die weibliche brust heisst beim kamel, rindvieh, schafen und antilopen عَرْقُ (beim menschen ثَكُنُى), das euter عَلْفُ.

in ihrem höcker ist kein fett" d. h. sie ist nichts werth), أَعُنَانَةٌ die höckerspitzen ذُرُوَّة (singular أُذُرُوة Ham. 4ه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال vgl. auch Ham. جواتُ الذُرَى به mit höckern versehene" = = kamele), 2 syn. سَنَاسِنُ (sing. سِنْسِنَة) Ham. ٩٨٩ und ebend. ۲۷۹, das schamglied ثَيْل Meid. I 456,3 der urin (wie أَخْلَفُ من بَوْلِ الْجَمَلِ) Meid. I 456 بَوْل (bei den menschen "[dem naturlauf] entgegengesetzter als das harnen des kamelhengstes", da dieser und der löwe nicht wie die andern thiere sondern nach hinten zu uriniren), 4 die haut, in die der kamelembryo im mutterleib eingehüllt ist, سَكُل Meid. II 801 (غي سَكُل) .s. مَعُوْد Ham. هِمَا (siehe schon unter مَعُوْد , s. in einem vers al-A'šâ's des Bâhiliten (bei Lane, I, p. 2292 unter (غُرُّةُ) und endlich die hautblase, die der kamelhengst aus dem hals, wenn er brünstig ist, heraustreibt (der sog. brüllsack) شِقْشِقَة Ham. 14 comm. und Meid. I 673 شِعْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ),der brüllsack hat gebrüllt,

noch ein wort für höcker, حَنَبَة, steht Freyt. Prov. III 426.

weitere belegstellen zu ذُرَى Ahlw., Ch. al-A., s. 143 und 287.

und zwar genauer der hautsack, in dem es sich befindet (vgl. kitābu 'l-fark: والمِقْلَم مِن فَرْجِ البَعِيرِ وثَيْلُ وِعَآءَهُ').

<sup>4</sup> vgl. auch عَنِيَّتُهُ تَشْفِى الْجَرَبَ بَهُ sein (des kamels) an der sonne getrockneter urin heilt die krätze" Meid. II 97.

vgl. auch die حُوَلاَءَ النَاقَةِ genannten pflanzen Meid. II 849 ("membranae camelae").

Das ausgestopfte junge, mit welchem man die kamelin, die ihr junges verloren hat, täuschen will, damit sie beim melken still halte, heisst بَوْ Ham. اه به به vers bei Meid. II 627 (siehe schon bei بَوْهُ, s. 189; dort بَوْهُ vielleicht in zu corrigiren?), und dann die kamelin selbst خَاتُ Ham. ۳۷۹. Ein anderes manöver, eine kamelin, und zwar eine solche, die ihr junges nicht trinken lassen wollte, zu täuschen, bestand darin, dass man einen in der maske eines wilden thieres auf allen vieren auf das junge losspringen liess, um so das muttergefühl im kamel wachzurufen. Kamele, bei denen auch dies nicht half, sondern welche den melker wie das

<sup>1</sup> vgl. auch Freytag, Einleitung, s. 241 anm. und s. 243 oben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. Rückert's Hamasa I, s. 95 anm.

säugende junge mit dem fuss wegstiessen (زَبَنَ), hiess man نَوَاتِ الرَبْنِ (Meid. II 222) ذَوَاتِ الرَبْنِ.

Den mist von sich lassen, misten heisst vom kamel (wie auch von rindern, schafen und antilopen) if (kit. al-fark), woher der name بَعِير kamel d. i. "das mistende" kommt. kameltruppe und -heerden unterscheiden die Araber je nach der anzahl der kamele verschiedene bezeichnungen: ἐξό (von ὁἰς treiben, ¹ vgl. als analogie ἀγέλη von ἄγω, agmen von age und trupp von treiben) "ein kleiner trupp von drei bis zehn kamelen" Ham. ۲۰۰ ذَوْدَهُ وَهُ Ham. ۲۳۷ und ۴۲۲, wie in einem Meid. II 500 citirten verse des Ṭulaiḥatu, — عِبْمَة "kameltrupp von zehn bis dreissig (und darüber)" Ham. vo" صِرْمَةُ هه (woselbst der comm. "ungefähr vierzig" erklärt) und vos ein (kleiner) kameltrupp nach einem grossen", بَعْنَ هَجْمَةٍ denn — هَجْبَة ist "ein kameltrupp von ungefähr hundert stück" صَفِيَّة s. 170), ٩٣٧ (siehe schon bei رَازِم, s. 170), ٩٣٧ (siehe صَفِيَّة s. 176), ٩٩٨ بِحُجْمَةٍ مِاتَّةٍ ,mit einem kameltrupp, hunderten" (nominalapposition) und ves (siehe schon unter إِبِنَّ Ein wort. das sonst von gazellen- und oryxantilopenrudeln2 (auch von vogelschwärmen), dann übertragen von jungfrauen, gebraucht wird, سِرْب, kommt Ham. vir auch in der bedeutung "kameltrupp" vor.3

<sup>1</sup> davon ذَوَّان kameltreiber (siehe schon bei عَيْهَل, kamelepith.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahlwardt, Ch. al-Ahm., s. 142 "rehe und wilde kühe" nach der herkömmlichen aber unrichtigen bezeichnung.

dort ist wohl unbedenklich سِرْبَها statt مَسُوبَها zu corrigiren.

Auch je nach ihrer heimat werden die kamele verschieden benannt, und zwar werden als besonders vorzüglich gerühmt die von Šadan in Jaman (شَكَنِيَّة Mu'all. des 'Antara, vers 22), 3 dann die hadramautischen Ham. مُسَانَكَة

ı vgl. oben die anmerkung zu رُكْبَتَانِ uud den gleich unten mitzutheilenden beleg zu عُصْبَة "kameltrupp".

<sup>2</sup> und zwar nach dem kitab al-fark: عاج اذا

deren hirte wird dort سَامُوا und أُحَدِّم "ein barbarisch redender" (weil Südaraber) genannt.

und die maharitischen (ebendaselbst), 1 sämmtlich südarabische; als gute lastträger galten die von al-Hîra (vers des Salr al-فأمشوا Kane, I, p. 2274 unter غَفِيرَة, wo es heisst فأمشوا therefore march ye as march the ca-, كَمَا تَبْشِي جِمَالُ الحِيرَة mels of El-Heereh") an der nordostgrenze Arabiens. Die zweihöckrigen aus Hochasien stammenden werden erst in der spätern hiteratur erwähnt und waren den alten Arabern nicht bekannt (so النحتيُّ al-buhtijju "chorasanisches oder baktrisches kamel" 2 in einem Meid. II 553 citirten verse Abû-Du'aib's, 3 und تُرْكُمَانِيّ خَمَلٌ ثُرُكُمَانِي هَاجَ وَوَقَفَ 425 Hurkumânijjur Freyt. Prov. III "ein turkomanisches kamel machte einen anlauf und blieb dann wieder stehen"). - Ueber eigennamen, die man einzelnen kamelen gab, siehe Freytag, Einleitung s. 231, wo noch Sirab, der name einer kamelin (vgl. Rückert, Hamasa I, s. 336), hinzuzufügen ist. - Die pflanzen, welche die kamele fressen, sind die blätter des talh-baums oder der akazie, des bittern nach salz schmeckenden hamd-strauchs (daher sie Ham. v41 "Talh - und Ham (fresserinnen", حَمَضِيّات und طلاحِيّات heissen) und des Hamt- oder Arâk-baums (siehe unter U) und s. 159 und 168). 4 Wenn sie nicht auf freier weide

vgl. auch die anm. zu ذمول, s. 170 anm. 1 und Mehren, Rhetorik der Araber, s. 293 unter مَهْرَة بن حَيْدَان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nach andern speciell die, die durch kreuzung arabischer stuten mit chorasanischen hengsten entstanden sind.

<sup>3</sup> starb 26 d. Higra unter 'Utmân.

vgl. auch Freytag, Einl., s. 241 f., wo die pflanzen, die die kamele fressen, in zwei klassen, in bittere (مُعْثُنُ hamdun) und süsse hullatun) eingetheilt werden.

gehn dürfen, so schwelgen sie in "trocknen schwarzgewordenen kräutern" (في الكريس الأَسْوَد) Ham. هن die erwähnung der pflanze harm siehe schon unter مُقَيَّد, s. 187. — Der durch die nase der kamele gezogene ring heisst خَوَامَةُ (pl. خَرَائِمُ), siehe die mit solchen المَطِيُّ النَّحَرَّم ها ,die mit solchen ringen versehenen reitthiere") syn. بَرَة, pl. بَرَة Ham. عهه (siehe schon bei أَقْوَدُ, s. 187) und ٣٢٩ (تَخَايَلُ في البُرَى); dieser ring dient bei den kamelen statt des gebisses beim pferd, und durch ihn werden sie geleitet. 1 - Um die kamele zu erkennen, فار brannte man ihnen zeichen ein, daher dafür der name "feuer", so im sprichwort نجارُها نَارُها,ihr (der kamele) ursprung (ihre abkunft) ist ihr (= erkennt man an ihren) zeichen" Meid. II 757; eine ausführliche erörterung darüber (besonders aufzählung verschiedener t.t. dafür) gibt Freytag, Einleitung s. 234 f. - Durch gesang und verschiedene rufe werden die kamele beruhigt oder aufgemuntert; so hat das wort حَادٍ 2 "kameltreiber" die specielle bedeutung "der durch gesang die نِضُو kamele antreibt" angenommen, Ham. ۴۸۷ (siehe schon bei s. 191), ٢٣٣ comm. وَرَجَّعَ الحَادي لها هَمَاهِمَا "und es lässt der kameltreiber wiederholt ihnen ertönen laute rufe (oder töne, sing. يُسْلَع 329 und im sprichwort Meid. II عَبْهَبَةً "

<sup>1</sup> vgl. auch Freyt. Einl., s. 233 und 237.

<sup>2</sup> part. von حَكَى (z. b. Meid. I 91 إِنَّكَ لَتَعُدُو بِجَهَلٍ 191, "tu canendo propellis camelum").

<sup>3</sup> nach Rückert ("weckt neu der treiber ihr gestön") gingen hier die töne von den kamelen, nicht vom treiber aus.

"wie der kameltreiber, während er keine kamele hat". Der hirte, der den kamelen هيم hîģ zuruft, heisst Ham. vir (dort vom wegtreiben von der cisterne), und der hab hab rufende مُهيبٌ Ham. ۴٧٩ (siehe schon bei مُهيبٌ, s. 178); beim melken (siehe schon oben) beruhigt man sie durch bas bas rufen (أَبَسَّ Meid. II 487, siehe schon bei أُبَسَّ), daher der so ruft مُبِسّ heisst Ham. هاه (siehe schon bei مُبِسّ s. 156). — Speciell für den kamelritt wird das verbum رَكَبَ gebraucht, Ham. م فُرْسَانًا ° ورُكْبَانًا ,zu ross und zu kamel" und ماه ين راكِب فَصِيلِ 359 zu fuss", Meid. I يُنْرَ راكِب فَصِيلِ المركب , s. 153); daher dann auch das subst. مُوكِب Ham. ۱۷۴ und ۳۲۰ (pl. مَرَاكِب Ham. ۳۲۰) "kamel", eigtl. "fahrzeug" (sonst auch "schiff"; vgl. den spätern ausdruck "schiff der wüste") und das gewöhnliche wort für reitkamele (coll.) بَكَابِ 3 Kur'an 59, 6, Ham. ۱۹۱, ۲۲۹, ۴۸۷, هخیّس (siehe schon bei مختیّس, s. 169), ۱۳۷ (siehe schon s. 131) und ۷۳۹, pl. رکائِبُ Ham. ۱۵۹, ۱۵۷, ۱۸۸ bindet die sättel, شُدُّوا قُتُودَ الرَكَائِب سَالًا وَالرَكَائِب) der reitthiere auf!" (zu قُتُو vgl. auch Ham. ٧٢، siehe schon

¹ hie und da, doch seltener, auch vom pferdritt, so Ham. μμα (siehe s. 111 oben).

<sup>2</sup> plur. von رَاكِبُ

<sup>3</sup> vgl. auch äth. I Reg. 30, 17 **አርኩባት:** und **Ch-ባት:** "kamele" und arab. خُوبَة dass. (daher kommt natürl. das R. Hartmann [Z. f. Ethn. I, s. 76] räthselhafte Gallawort rukübe "kamel"); vgl. auch ass. rukubi, z. b. Asarh. 4, 16 (zw. sūsi und alpi).

bei زكاب synonyma von ركاب sind أعلية, "lastthier" Ham. اجم u. ö. und das sehr häufig gebrauchte wort مَطِتّ "reitthiere" (collectiv; einheitsnomen مَطِتّ , so z. b. Ham. ۱۷) Ham. الم und passim (siehe schon s. 189).

Unter den mancherlei krankheiten des kamels ist die am häufigsten genannte eine art ausschlag oder krätze العَرُّ (Vers Nabiga's bei Meid. II عَنْ العَرْ يَكُوى غَيْرُهُ وَهُو رَاتِعُ (du hast mich gelassen, gemacht] wie ein räudiges kamel, wo ein anderes gebrannt! wird, während es selbst frei umherweidet") heisst; der gewöhnlichste name für so ein kamel ist aber

ا nemlich des heilens wegen; vgl. auch Meid. Il 704 من أَبْعَدِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّمِةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَامِةِ السَّامِةِ السَامِةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِيَّةِ السَّامِ السَّامِيَّةِ السَّامِ ا

wie ich statt كَائِلا lese.

szu تَبَرَّسَ vgl. Ham. ٣٣٢ [siehe schon bei عِيمٌ ; zu construiren ist dort عِيمٌ تَبَرَّسَ بِهِيمٍ طُلِيَتْ ,durst geplagte kamele, die sich an (andern) durstgeplagten, welche mit pech beschmiert sind, reiben<sup>14</sup>].

kamelin, wenn sie (andern) räudigen begegnet, (an diesen) reibt", und vmm (قَلُوص isiehe ebenfalls schon bei جَرْباء حَالِثلا ۱۸ indem unsere gesunden thiere خلطت تحجيحَتُنا الى جَرْبَآئِع vermischt wurden mit seinen räudigen", 1 pl. جُرْبُ Ham. ۲۹۸ wie die بخضُوعَ الجُرْبِ للطَّالِي wie die بخضُوعَ الجُرْبِ للطَّالِي wie die räudigen kamele dem bestreicher willfährig sind", und wie sich die كَمَا تَدْنُو العِحَاجُ الى الجَرْبَى فَتُعْدِيها ٢٠٠ gesunden (kamele) den räudigen nähern und diese sie dann anstecken" und in den (späteren) sprichwörtern Freyt. Prov. III, -undankbarer (eig. exo, أَبْغَضُ من الجَرْبَى ذاتِ الهِنَآءِ 220. sior) als die räudigen kamele, welche (mit pech) bestrichen werden" trenne die räudigen, نَتِمَ الجَرْبَى عن العَارَّةِ 202 und ebendas. no. بَتِمَ الجَرْبَى عن kamele von den mit lippengeschwüren (عُرُ) behafteten"; der, welcher solche kamele besitzt, heisst deshalb تُحَرِّب Meid. II 527 (لَا أَلِيَّةَ لَجَرَّب "nicht gibt es einen eid für einen, welcher räudige kamele besitzt"). Ein heilmittel gegen diese krätze ist an der sonne getrockneter kamelurin Meid. II 97 (siehe schon s. 198, anm. 4), ein anderes, und zwar das gewöhnlichste, dass man die thiere mit pech beschmiert, so Ham. """, o14, جِمَالٌ طَلَاها الزِنْتَ ه vii (alle drei stellen schon oben) und عجمَالٌ طَلَاها الزِنْتَ kamele, welche einer mit harz und flüssigem, والقطران طال pech beschmiert hat"; den lappen, womit man dieses thut,

ا das fem. جَوْبَاء bezieht sich hier auf ein im text vorhergehendes مَالَنا "unsern viehstand".

nennt man زُنْدَة (so in einem vers bei Meid. H 871 لَوْ لا wenn nicht meine huld gewesen wäre, نِعْمَتِي كُنْتَ كالرَّبْكَةِ hättest du einem (solchen) lappen geglichen") und dittest (sprichwort: Meid. II 871 هُوَ أَهْوَنُ عَلَى من طُلْيَةٍ er ist mir verächtlicher als (so) ein lappen" und II 891 dass. mit den varianten من وَبَكَةٍ und من 'مَيْلَةٍ Meid. II 429 werden endlich zwei verschiedene arten der einreibung لَيْسَ الْهَنْأُ بِالذَبِّس (vgl. schon oben الهنآء) unterschieden. — Die an weissen pusteln (قَرُع) leidenden jungen kamele nennt man القَرْعَى (Meid. I 609 in einem sprichwort).1 ziefer, womit die kamele geplagt sind, gibt es verschiedene namen; der gewöhnlichste ist قَرَاد in einem bei Lane II, p. dein platz (beim stamm Wâ'il), ist der القراد مِن آسْتِ الجَمَل platz der kamellaus am hintern des kamelhengsts", im sprichwort Meid. I 511 من تُرَادٍ بَهَنْسِمِ, أَذَلُ من تُرَادٍ بِهَنْسِمِ, verächtlicher als die in einem فِرْدَانِ .kamellaus an einer kamelhufklaue" 2 und der pl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über andere krankheiten der kamele vgl. auch noch Freytag, Einleitung, s. 243 f.

ist nicht die schwielige sohle, durch welche beide fussklauen oder zehen beim kamel vereinigt sind, sondern eine der beiden hufklauen; daher das wort bei Asma'i unter der kategorie غُفُ steht, während غُفُ den ganzen, aus beiden zehen bestehenden kamelhuf bezeichnet und deshalb bei Asma'i unter رُجُل fuss aufgeführt ist (vgl. schon anm. 2 auf s. 196).

ebendaselbst citirten vers Farazdaķ's, wo es heisst اَذَلَّ من verächtlicher als die kamelläuse unter, القِرْدان تَحْتَ المناسِم den kamelhufklauen". Eine besonders grosse art ist عُلّ Meid. II 556 (in einem sprichwort, wo auch noch ein anderer name أَلْزَقُ من بُرَامٍ وأَلْزَقُ من عُلِّ (für kamellaus vorkommt "sich fester anhängend als burâm und 'ull (zwei arten von kamelläusen)", zwei besonders kleine arten قَمْقَامَة und قَمْقَامَة أَنْتَ أَهْوَجٍ عَلَى من 3187 (ersteres Freyt. Prov. III, no. 3187) du bist mir verächtlicher als eine kleine kamellaus" und الطُبُوع das zweite Meid. II 284 (siehe schon unter بَازِل); ein weiteres synonynum 🔾 kommt Meid. I 239 vor und ist schon unter عنس, s. 182 mitgetheilt. Wie den esel (siehe s. 119 unten), so plagten auch das kamel eine art blauer fliegen Ham. wie die kamele schmerz, وَجْدَ الرِكَابِ مِن الذُبَابِ الْأَرْرَقِ 191 empfinden von den blauen fliegen", und Ham. vii heisst es vom kamel (قَرِيمُ الطَّهْرِ, beschwielten rückens"): "es freut sich der يَفْرَحُ أَنْ يَرَاها.... werden" ( . . . . . أَنْ يَرَاها الغَوَابُ), um nach den im beschwielten kamelrücken befindlichen engerlingen zu hacken".

Zum schluss seien noch folgende die schlimmen und guten eigenschaften des kamels mit je einem adjectiv ausdrückende sprichwörter aufgezählt: أَصْوَلُ مِن جَبَلٍ "rachsüchtiger" (Freyt. Prov.III, no. 650), أَصُولُ مِن جَبَلٍ (auf die menschen) ergrimmter" 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wörtl. "losstürmender, anspringender als ein kamel".

Wenn man nun diese stelle mit der ihr in jener rede unmittelbar vorhergehenden (s. 51), welche den preis der rosse enthält, vergleicht, so hat man zugleich ein klares bild von der gegenseitigen stellung und dem rang, welchen beide thiere, pferd und kamel, im leben der alten wie heutigen beduinen

اَصْبَرُ مِن ذَى ضَاغِطٍ مُعَرَّكُ الْأَلْقَى بَوَانِى زَوْرِةِ للبَبْرِكِ ! "geduldiger als ein schwielenträger (wörtl. "a camel, such as has a tumour in the armpit much rubbed and pressed"), welcher seine brustrippen hinstreckt auf den lagerungsplatz (vgl. oben بَرَبُكُ . Siehe auch den schon bei عود الخ , s. 157 mitgetheilten vers عود الخ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> d h. kamele sind die beste mitgift, die die gattin mitbringen kann.

<sup>3</sup> vgl. die worte Palgrave's, mit denen er den abschnitt über das kamel in seinem vortrefflichen aufsatz "Arabia" (in der Encyclopädia Britannica, 9th edition, vol. II, Edinb. 1875, p. 235—265; über das kamel Hommel, thiernamen.

eingenommen haben: beide sind unzertrennlich mit dem thun und treiben der söhne der wüste verbunden, beide der hauptinhalt, oder vielmehr die hauptstaffage in ihren alten gedichten, und zwar das pferd das edle, das kamel das nützliche reitthier κατ' εξοχήν. 1 Daraus begreifen sich alle lobpreisungen beider, daraus auch die hie und da, doch höchst selten sich findende herabsetzung des letzteren, und es ist deshalb seltsam, und eben blos das urtheil eines sich nicht in den geist und die lebensweise des Beduinen versetzenden Europäers, wenn ein mann wie A. E. Brehm in der weise über das arabische kamel loszieht, wie er es in seinem sonst so einzigartigen unserer ganzen nation ehre machenden werke "das Thierleben"<sup>2</sup> gethan hat. Um dafür, dass seine darstellung dieses nützlichen und dem Araber wenn auch nie das ideal der schönheit 3 wie das ross, so doch nicht anpoetisch erscheinenden thieres hie und da wirklich an ungerechtigkeiten leidet, eine autorität, die länger als Brehm im orient gelebt und sicher mehr mit land

p. 242) einleitet: "Below the horse in popular estimation and market value, but far above him in general utility so far as Arabia is concerned, comes that eminently Arab animal the camel" und den schluss: "But although the camel, whether as an article of use or of sale, is far more important to Arabia than the horse, it is in intelligence and docility immensurably inferior to the latter animal, never becoming attached to, or even, seemingly at least, acquainted with its owner; and never obeying except perforce and under protest. — Der aufsatz, aus dem dies genommen ist, ist s. 41 als die werthvollste zusammensasung alles dessen, was wir über das heutige Arabien wissen, nachzutragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. auch noch van Lennep Bible Lands I, p. 237 (weiter unten in einer anm. mitgetheilt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> grosse ausgabe, 2. aufl., I. abth., band III (Leipzig, 1877), s. 59-73 (besonders s. 59 oben und s. 67 ff.)

<sup>3</sup> die vergleichung der geliebten in ihren eigenschaften oder gliedern mit einer (jungen) kamelin kommt zwar in der nachmuhammedanischen poesie oft und bis zur geschmacklosigkeit getrieben vor, in den gahilitischen gedichten aber höchst selten (so werden z. b. in der Mu'all, des

ibn-Kulıın, v. 14 — siehe bei بنكر — die arme der geliebten mit den vorderfüssen der kamelin verglichen); dem alten Araber sind vielmehr die gazellen und orvxantilopen der urtypus weiblicher schönheit.

und leuten daselbst vertraut war, wie er, 1 anzuführen, sei es nur erlaubt, das urtheil Ç. B. Klunzinger's 2 zu citiren, welcher über das kamel folgendes sagt: "Alles ist an diesem Thier absonderlich, aber es ist eben im Bau und Anlage durch und durch wie eigens für den Gebrauch, den man von ihm macht, als Wüstengehmaschine eingerichtet. Wir wollen nicht versuchen, dieses Geschöpf gegenüber seinem Ankläger Brehm moralisch rein zu waschen, aber wir bewundern an ihm Genügsamkeit, Bedächtigkeit, Kraft, Ausdauer, 3 Stätigkeit, und trotz zeitweiser Störrigkeit doch wieder grosse Langmuth und Leitsamkeit, eine Vereinigung von Eigenschaften, wie sie kein anderes Thier, nicht einmal Esel und Maulthier, geschweige denn Pferd und Ochse zeigt." 4

¹ siehe Brehm a. a. o., s. 69, z. 7 von oben: "und nur von einem, welcher mindestens ebensolange Kamele behandelt hat und von ihnen mishandelt worden ist, lasse ich mir widersprechen." (wozu man noch anm. 4 schluss — van Lennep — vergleiche.)

 $<sup>^2</sup>$  Bilder aus Oberägypten, der Wüste und dem rothen Meer" (Stuttg. 1877), s. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. dazu aus altarabischer zeit die schöne schilderung der ausdauer eines ganz vom reisen abgematteten kamels in der überhaupt an prachtvollen naturschilderungen reichen Mu'all. des Labîd, v. 22 ff.

<sup>4</sup> dagegen wirkt fast traurigkomisch die auslassung Brehm's a. a. o., s. 68 unten: "Ernsthaft gesprochen: das Kamel steht an Adel hinter sämmtlichen übrigen Hausthieren zurück; es besitzt keine einzige wirklich grossartige Eigenschaft des Geistes; es versteht die Kunst, den Menschen rasend zu machen. Und deshalb hat auch die Bezeichnung Kamel, welche unsere Hochschüler anwenden, einen tiefen Sinn; denn wenn man mit diesem Titel einen Menschen bezeichnen will, welcher die hervorragendsten geistigen Eigenschaften eines Ochsen, Esels, Schafes und Maulthiers in sich vereinigt, kann man kein besseres Sinnbild wählen." Ich denke vielmehr, dass gebildete junge leute diesen ausdruck schon deshalb meiden sollten, weil es lächerlich ist, den namen eines thieres, dessen vorzüge wie fehler man bei uns in Europa meist gar nicht kennt, als schimpfwort zu gebrauchen. - Vgl. auch van Lennep, Bible Lands, I, p. 237: "Some people claim, that the camel is very homely and uncouth We believe this prejudice arises from the difficulty men experience in altering their standard of beauty. People of the East, who are accustomed to the sight of the camel, find nothing ungraceful either in his form or motion, but, on the contrary, consider him comely and majestic; and all must acknowledge that his figure adds

Um das bild des kamels, und zwar nach den vielen zeugnissen aus altarabischer zeit nun auch aus neueren schilderungen zu vervollständigen, sei es gestattet, den schon erwähnten passus aus Palgrave's Arabia mit auslassung der beiden schon unten im original mitgetheilten stellen, hier in über-kamelen gibt es verschiedene arten: das beste, schnellste, schlankgebauteste und das sich bei der leitung am gelehrigsten zeigt, ist das "hagîn" 1 oder dromedar, zuweilen auch "dalûl" 2 oder "leichte" genannte. Es wird beinah ausschliesslich zum reiten verwendet, während die "ibl" [altarab. ibil] genannten, oder die gewöhnlichen kamele, welche man leicht von den andern durch derberen bau, langsameren schritt und unlenksamere anlage unterscheidet, lastthiere sind und in der that zu allen zwecken verwendet werden. Diese art wird auch sehr gewöhnlich wegen ihres fleisches und ihrer milch gehalten und gezogen, gerade wie sonst das hornvieh; und wirklich ist durch die ganze halbinsel gekochtes kamelfleisch der gewöhnlichste artikel von animalischer nahrung, - ein welkes, geschmackloses gericht, der geringsten sorte rindfleisch nicht unähnlich; die etwa noch drin sich findende schmackhaftigkeit ist bisamartig und keine angenehme. Hingegen ist die milch ausgezeichnet, an qualität und zuträglichkeit für die gesundheit der der eselin gleich; doch macht man weder butter noch käse Das wollige haar, welches bei den kamelen von

not a little to the picturesque character of Oriental scenery" und p. 242, he has the name of being vindictive (so nach der alten erklärung, vgl. dagegen das s. 144 zu fine bemerkte); usually however he is gentle vgl. i), patient, and much enduring". Van Lennep hat übrigens spent almost a life time in the East" (Introduction, p. 6).

ا هُجِين (altarab. هُجِين, siehe s. 193, während مُجِين dort gerade das gegentheil war: "pferd von gemeiner race; schlecht, werthlos").

so nach der heutigen aussprache; altarabisch وَكُولُ ("easy, tractable").

Nedschd und Oman besonders zart und fein ist, dient zur verfertigung von kleidungsstücken, zu welchen es manchmal allein, manchmal mit wolle vermischt, verwoben wird; es steht in jeder beziehung weit über der schafwolle. Die gewöhnliche farbe des thieres ist in den nordarabischen provinzen ein röthliches braun, doch in Nedschd und durch den ganzen süden sind lichterer töne, von grau bis weiss variirend, gewöhnlicher; schwarz ist ausserordentlich selten und hochgeschätzt. 1 gattungen, die am wenigsten werth besitzen, sind die vomnorden und westen, - das ist, die vom Gauf, von Somer, vom Higaz und von Jaman. In Nedschd, eine gegend, welche man wegen der grossen zahl ihrer herden manchmal Umm-al-Ibl oder "die Mutter der Kamele" nennt, wird der schlag vorzüglicher; doch alle stimmen darüber überein, die palme den omanischen dromedaren zuzuerkennen. Schliesslich aber sind die kamele über ganz Arabien hin, sei es nun unter den beduinen oder den städtebewohnern, der erste handelsartikel, die beliebteste anlegung ihres wolstands und der gewöhnliche stamm des vermögens.""

""Die arabische gattung, kamel oder dromedar, hat nur einen höcker, welcher je nachdem es dem thier gut oder schlecht geht, an umfang wächst oder zusammenschrumpft. Auf diesen rücken setzt man den sattel (und zwar reitsattel — ghabît, 2 packsattel — shedâd); ein strick ist der einzig in an-

vgl. auch die bemerkung bei , s. 177 anm. 1; nach obigem wäre also oder doch wörtlich zu verstehen; Brehm a. a. o., s. 60 sagt: "die Araber halten alle schwarzen kamele für schlechtere werthlosere thiere als die lichteren, und pflegen sie deshalb schon in früher jugend zu schlachten." Vielleicht ist der widerspruch zwischen Palgrave und Brehm dadurch zu erklären, dass in verschiedenen gegenden Arabiens die schwarzen kamele verschiedenen werth hatten, in einigen sehr hohen (so vielleicht in Jaman und Oman), in andern dagegen (so vielleicht in Aegypten und Nordwestarabien) sehr geringen; vom stamm Kalb z. b. (siehe s. 32 oben) wissen wir, dass dessen schwarze kamele hochgeschätzt waren (v. Kremer, Kulturentlehnungen, s. 47).

<sup>2</sup> غَبِيط reitsattel, شِكَاد pl. von غَبِيط packsattel, eigentl. "act des auf bindens".

wendung kommende zügel, obwol selbst dieser mehr und mehr bei den Arabern abkommt, welche dann das thier einfach durch einen tritt mit der ferse oder einen schlag auf den nacken mit dem mihjan, i einem kleinen krummen von der hand des reiters geführten stock leiten. Der durchschnittliche reiseschritt, ein passgang, beträgt zwischen fünf und sechs meilen stündlich, und ein gutes dromedar trabt ihn von den vierundzwanzig tagesstunden fünfzehn stunden lang eine ganze woche hindurch fort. Sechs tage des sommers und zehn tage des winters sind der längste zeitraum, worin das dromedar seinen schritt ohne eine frische wasserdarreichung fortsetzen kann; desshalb heisst auch das beste der art ein 'ashārī oder "zehner". Zwei centner ist die durchschnittsladung eines arabischen lastkamels.""

""Bei keinem thier kostet dem besitzer die unterhaltung so wenig, wie beim kamel: die dornen der wüste, trocknes gras, kaktussträucher und euphorbien, keines von ihnen kommt für seinen appetit zur unrechten zeit; ein ungefähr ein pfund wiegender und aus gerstenmehl und wasser gekneteter teigball wird ihm jeden abend, wenn es besondere arbeit gegeben hatte, dargereicht.""

""Die durchschnittliche lebensdauer eines kamels ist dreissig jahre, die des dromedars etwas weniger; der preis beider schwankt zwischen 80 und 1600 mark, je nach der qualität, wobei die von Oman<sup>4</sup> den besten markt erzielen. Doch obwol u. s. w. 5""

Die grosse culturhistorische bedeutung, die das kamel seit den zeiten des islâm weit über die grenzen Arabiens hinaus

schon altarabisch so genannt.

<sup>2</sup> عَشَارِيّ; bei Palgrave steht "ashavee" (sic).

<sup>3</sup> engl. "two hundred weight"; Brehm a. a. o., s. 71 "bei Wüstenreisen wird ein Lastkamel mit höchstens hundertfünfzig Kilogramm beladen".

 $<sup>{\</sup>tt 4}$  vergleiche als bestätigung Ritter Arabien I, s. 486 (die ganze seite).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> siehe oben s. 209, anm. 3.

gewann, fasst A. von Kremer<sup>1</sup> in die auf den ersten augenblick manchem kühn erscheinende aber durchaus wahre behauptung zusammen, "dass das ganze Volksleben des Islam auf dem Kamel und dem hiedurch vermittelten grossartigen Verkehre beruhte und zum Theil — denn die Neuzeit mit ihren Dampfschiffen und Locomotiven hat auch im Oriente viel geändert — noch jetzt darauf beruht".

Werfen wir nun zum schluss einen blick in die allerältesten zeiten, über zwei jahrtausende, bevor uns die Araber selbst in ihren liedern vom kamel kunde geben, zurück, so finden wir immerhin genug wenn auch noch so zerstreutes material, um in wenigen seiten eine geschichte dieses thieres bei den semitischen völkern geben zu können, ja wo die historischen notizen aufhören, zeugt um so beredter die sprache, und lässt uns von fern in zeiten schauen, über denen bis vor kurzem für das menschliche auge auf immer ein dichter schleier zu ruhen schien, bis die sprachvergleichung es wagte, ihn zuerst leise zu lüften, bis es ihr endlich gelungen ist, ihn fast ganz wegzuziehen; freilich sind solche vorhistorische zeiten zu sehr der gegenwart entrückt, als dass wir, auch wenn jener schleier sie nicht mehr verhüllt, sie klar zu schauen vermöchten; aber schon die umrisse zu erkennen, und wo alle geschichte schweigt, doch einzelne wenige besonders hervorragende thatsachen sogar klar und deutlich erschliessen zu können, ist genug triumph für die im dienst der culturgeschichte arbeitende philologische wissenschaft unserer tage.

Wenn man auch auf den altägyptischen denkmälern keine abbildung des kamels findet, so war doch zur zeit des neuen reiches dies thier den alten Aegyptern sicher bekannt, und zwar unter einem namen, der der form des wortes nach nothwendig semitische entlehnung ist (kamoaal, kameli, kamelia); in einem von Chabas mitgetheilten papyrus aus dem 14. jahrh. vor Chr. heisst es: "das kamel, welches horcht aufs wort, wird herbeigeführt aus Aethiopien"; ebenso ist "vom lasttragen des kamels" die rede, und in derselben zeit wird in papyrusrollen eines tanzes erwähnt, den man wegen der ergötzlichen bewegungen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kulturentlehnungen, s. 52 oben (vgl. auch vorher s. 45-52).

seinen körper hin- und herwiegenden kameles kamelikameli nannte. Auch bei den Hebräern finden wir schon seit den ältesten zeiten das kamel (كَرِيّة); bereits Abraham hatte viele kamele, und schon damals waren dieselben den Aegyptern bekannt (also geraume zeit vor der obigen erwähnung), denn ohne kamele wäre die reise des patriarchen, zuerst von Mesopotamien nach Palästina, dann nach Aegypten, kaum möglich gewesen, auch werden sie Gen. 12, 16 ausdrücklich unter dem viehstand, den Abraham während seines aufenthalts in Aegypten besass, erwähnt. Wenn das kamel auch nur in einem kleinen theil Abesiniens, nemlich dem küstenstrich (ostrand), reichlich als lastthier vertreten ist, während im hochland das maulthier seine rolle vertritt (siehe s. 113), so war es doch von jeher den semitischen Aethiopiern ein bekanntes thier; bereits im ältesten literaturdenkmal derselben, der bibelübersetzung, kommen die

namen namen name. (حَصَلَ ) passim und ۲۴: (= عَمَلَ) Gen. 32, 16 vor. Dass aber schon viel früher, bereits im 14. jahrh. vor Chr., wo es wahrscheinlich noch keine Semiten in Abesinien gab, von dort kamele nach Aegypten geführt wurden, haben wir schon oben von Dümichen erfahren; dass das kamel von Südarabien über die meerenge Bâb al-mandab nach Abesinien importirt wurde, wusste man längst, und es war allgemeine annahme, dass dasselbe von dem semitischen Ge'ezvolk bei dessen einwanderung, welche wahrscheinlich einige jahrhunderte vor Chr. geburt stattfand, mitgebracht worden war, wie jenes volk

¹ diese mittheilungen sind vom berühmten Aegyptologen Dümichen, und zwar in Brehm's Thierleben, Säugethiere, III, s. 60 f.; auf diese wie noch andere verstreute mittheilungen dieses gelehrten über verschiedene thiere, ebenfalls in Brehm's werk, mache ich hiemit besonders aufmerksam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. J. G. Wood, Bible Animals, London 1876 (dort das kamel von s. 216—247), s. 217 oben. Dieses 652 seiten umfassende, kostbar ausgestattete, aber oft zu weitläufig abgefasste buch, dem ich vor dem van Lennep's in keiner weise den vorzug geben kann, ist auf s. 5, anm. 1 mit dem Tristram's (siehe schon s. 113, a. 3) unter der betreffenden literatur nachzutragen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> die weiteren zahlreichen erwähnungen des kamels im alten testament sind am bündigsten zusammengestellt in Tristram's Natural History of the Bible, p. 58-66.

ja auch die namen desselben mitbrachte. Obige thatsache aber lehrt uns, dass der verkehr zwischen Südarabien und der ostafricanischen küste ein weit älterer ist, was durch andre in der altägyptischen literatur sich findende notizen nur bestätigt wird. Ueber das vorkommen des kamels in den südarabischen inschriften, siehe die himjarischen säugethiernamen. Bei den Aramäern lautete das wort für kamel syr. 🚾, st. emph. und ist ebenfalls bereits in der ältesten literatur derselben reichlich belegt. In den Euphrat- und Tigrisländern war das kamel wie es scheint, nur im äussersten süden, an der meeresküste und nah der arabischen wüste, in gebrauch;1 so erzählt Sargon (regierte 722-705 vor Chr.), dass er nach der einnahme Dur-Jakins (709) welches eben am meer, an der mündung des vereinigten Euphrat und Tigris, lag, 6054 kamele, 2070 pferde und 700 farren fortgeführt habe (Annalen, in Botta Monument, pl. 110). Ausserdem kamen unter der herrschaft der assyrischen grosskönige, besonders im 8. jahrhundert vor Chr., unzählige kamele als arabische kriegsbeute nach Assyrien, so z. b. unter Tiglat Pilesar II (745-27) als kriegstribut der königin Samsijja 30000 (!) kamele 2 und 20000 hausrinder. Zu diesen assyr. zeugnissen aus vorchristlicher zeit über den reichtum Arabiens an kamelen kommen noch viel ältere biblische, worunter das wichtigste wol Gen. 37, 25 ist, wo die Araber (Ismaëliter), an welche Joseph von seinen brüdern verkauft wurde, von Gilead mit ihren kamelen kommen, um auf ihnen arabische specereien nach Aegypten zu bringen; andere sind schon auf s. 46 von mir mitgetheilt.3

¹ daher wol der sumer. eine name des kamels "thier des meeres" (= von der meeresküste); der andere ist assyr. lehnwort (GAM.MAL). Die assyr. namen sind masc. yammalu (meist ideogr. geschrieben), fem. analyatu (siehe schon s. 148, anm. 1, vgl. auch bakkaru, s. 161).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe das in III. Rawl. 10 mitgetheilte fragment einer inschrift Tigl.-Pil. II, z. 31; vgl. auch noch die arabischen feldzüge Sargons und Asurbanibal's, wo ebenfalls viele kamele nach Niniveh kamen (s. 21, anm. 1 und 46, anm. 5).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> nach allen diesen nachrichten scheint es mir sicher, dass wenn Agatharchides (siehe Ritter, Arab. II 746) um 120 vor Chr. das kamel in Arabien noch wild gesehen haben will, dies auf einer täuschung beruhte; er hielt frei umherweidende kamele für wilde.

Verlassen wir nun die geschichte, so weit sie uns durch denkmäler bezeugt ist, so sind, wie ich glaube, für die vorgeschichtliche zeit folgende sätze als erwiesen festzustellen:

- 1. Die verbreitung des einhöckerigen kamels ist eng mit den ältesten wanderungen der Semiten verknüpft (deshalb in Aegypten im alten reich das kamel bis jetzt nicht nachzuweisen, im neuen aber sein name kameli semitisches lehnwort) und ohne das kamel, das schiff der wüste, wären die meisten dieser wanderungen gar nicht möglich und ganz undenkbar gewesen.
- 2. Schon die Ursemiten, und zwar in der letzten periode vor ihrer trennung, wo bereits der triliteralismus durchgeführt war, und in welcher periode wir als ihren wohnsitz bereits das zweistromgebiet ansetzen müssen (vgl. schon s. 137), kannten das kamel, und. durch die sprachvergleichung im verein mit allen historischen erwägungen, darf das wort gamalu als der sicher erschlossene ursemitische name für dieses thier gelten. <sup>1</sup>
- 3. Demnach kann auch seine heimat nicht Arabien sein,<sup>2</sup> sondern, da zoologisch das ein- und zweihöckerige kamel als zwei nur wenig von einander abweichende varietäten nicht getrennt werden dürfen, so muss, zumal auch in Hochasien sich spuren einer einhöckerigen rasse nachweissen lassen,<sup>3</sup> in letzterer

¹ dass daneben wahrscheinlich auch schon die namen nawakatu und janakatu "kamelin" wie bikratu, bakratu "junge kamelin" existirten, ist nach dem auf s. 148 und 161 bemerkten ziemlich wahrscheinlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. auch schon s. 7 und 12, wie A. von Kremer a. a. o., s. 5 f. Weiteres über die urheimat der Semiten siehe am schluss der arab. säugethiernamen.

³ vgl. vor allem Ritter, Arabien, II, s. 639 oben (die stelle aus dem Bundehesch, ed. Justi, s. 17 und 32 der übersetzung), dann auch noch s. 656. Auch im nordwesten von Assyrien, im land Kummuhu (Commagene) gab es zu Sargon's zeit einhöckrige kamele, vgl. Botta, Monument pl. 107 (parallelstelle zu Khors., z. 112—117) . . . . . . pari imīri gammali alpi û si-i-ni "(pferde), farren, esel, kamele, ochsen und kleinvieh (führten meine leute von dort als beute heim)". Die zweihöckerigen kamele heissen bei den Assyrern stets gammali ša šu-na-ai si-ri-ši-na (so Salm. Obel., epigr. 1 und 3; beachte das fem.-suff.) und

gegend die heimat des kameles zu suchen sein; ¹ von dort kam es mit den Semiten, und zwar bereits in gezähmtem zustand, auf ihrer ältesten wanderung ins Euphrat- und Tigrisgebiet, und von dort dann, als die bis dahin vereinigten Semiten sich zu verschiedenen völkern gespalten, auf ihren weitern wanderungen in die übrigen länder Westasiens und später Nordostafrikas, wo wir es überall heute noch finden.

Nach diesen aufstellungen sind die resultate des sonst so werthvollen excurses C. Ritter's über die geographische verbreitung des kameles, <sup>2</sup> eine monographie, welche jedem, der sich für diese fragen interessirt, wegen der fülle des dort aufgehäuften materiales dringend zum studium zu empfehlen ist, theilweise als verfehlt zu betrachten. Besonders zu beachten sind die vielen im ersten abschnitt (s. 609—630) zusammenge-

werden zugleich mit dem jakochsen, elefanten, rhinoceros und den affen auf dem schwarzen obelisk Salmanassar's abgebildet; interessant ist, dass dort die kamelführer deutlich Kirghisenmützen tragen, was also auf die nordbaktrische heimat des zweihöckrigen kamels (vgl. bes. die nächste anm.) hinweist. — Ueber die weite verbreitung des einhöckrigen kamels in Asien vgl. auch noch R. Hartmann in d. Zeitschr. f. Ethnol., I (1869), s. 76 f.

<sup>1</sup> nach Rob. Hartmann (Zeitschr. für Ethnol. I, s. 354 f.) ist die heimat des zweihöckrigen kamels nördlich von Baktrien, nicht im eigentlichen. Baktrien selbst, und zwar auf den zwischen Oxus und Jaxartes (Amu und Syr) gelegenen Steppen (vgl. auch auf dem schwarzen obelisk Salmanassar's die kirghisenmützen der kameltreiber); noch allgemeiner ausgedrückt (ebendas., s. 356): "in den von mongolischen und mongolischtatarischen stämmen bewohnten, zwischen Amur und Wolga sich erstreckenden gebieten", während nach den neuesten forschungsreisen in dem den nordrand der wüste Gobi bildenden Tian-schangebirg, wo Přewalski wilde kamele fand, es als ausgemacht gelten darf, dass dort, besonders in der Kumtag genannten flugsandwüste östlich vom Lob-nor seit unvordenklichen zeiten der ursprüngliche standort dieser thiere zu suchen ist; ausserdem findet sich das wilde kamel ab und zu in den wüsten am untern Tarim und im gebirge Kuruk-tag, noch seltner in denen am Tschertschen-darja. Vgl. den reisebericht von N. M. Přewalski, III. "von Kuldscha über den Tian-schan und an den Lob-nor 1876 bis 1877" im Globus 1878, no. 14, s. 215 ff., wo dieser berühmte forscher (bes. auf s. 217 f) gewichtige gründe dafür beibringt, dass die dort angetroffenen kamele nicht als erst verwildert zu betrachten seien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arabien II, 609-759.

stelten zeugnisse über das innige zusammenleben des beduinen und des kamels (siehe bes. s. 619 f.), durch welche das von mir gegen Brehm bemerkte nur bestätigt wird. <sup>1</sup> Nach allem dort gesagten wie nach der rolle, die das kamel in der altarabischen poesie spielt, ist es klar, dass eben der in Arabien geborene und lebende Beduine sein reitthier ganz anders zu behandeln wusste und heut noch weiss, als die Aegypter oder vollendens aber als die wenn auch noch so lang daselbst gelebt habenden Europäer; und die meisten Europäer haben das kamel in Aegypten, der Sinaihalbinsel oder in Palästina und Syrien, nicht aber im eigentlichen Arabien, kennen gelernt.

<sup>1</sup> vgl. auch noch R. Hartmann, Zeitschr. f. Ethnol. I, s. 241 (aus seinem aufsatz über das kamel, das., s. 66-79, 232-251 und 353-363), welche stelle ich, da ich sie gerade bei abschluss meiner arbeit noch finde, mit vergnügen hier nachtrage, indem ich keine schönere bestätigung des oben von mir gesagten zu bringen wüsste; "[das kamel] zeigt sich niemals so intelligent, so lenksam wie ein Pferd, behält gewisse Eigenthümlichkeiten, verdient aber auch den ihm so häufig gemachten Vorwurf der Stupidität und unbändigen Störrigkeit nicht. Ich selbst habe nicht wenige höchst willige, sanfte und zutrauliche Exemplare beobachtet. sie selbst wochenlang geritten. Leider versteht es der reisende Europäer nur zu selten, mit diesem edlen Wiederkäuer richtig umzugehen, klimatische Einflüsse erregen in ihm leicht jene nervöse Berserkerwuth, die sich sowohl am harmlosen Vieh, wie auch am gutartigsten Eingebornen in oft höchst sonderbarer, z. Th. lächerlicher, z. Th. verächtlicher Weise Luft macht. Solche Wüthige können auch den bestdressirten Hedschîn binnen kurzer Zeit gänzlich verderben, denn dieses Thier ist ebenso empfänglich für gute, wie auch empfindlich gegen schlechte Behandlung. Barth hat mit vollem Recht die Brutalität europäischer Reisender gegen die Kamele getadelt, die Fehler von Leuten, welche das Kamel durch eigene dumme Behandlung erst dumm machten. . . . . . . . Das grosse Geheimniss der Asiaten und Afrikaner in geschickter Behandlung des Kamels sowohl, wie auch noch anderer Thiere, der Hunde, Pferde, Reitochsen u. s. w., besteht einfach darin, dass sie solche Geschöpfe mit besonderer Liebe und Geduld zu pflegen wissen, sie mehr wie ihre Hausgenossen behandeln, das geringe Seelenleben derselben zu veredeln verstehen. - Die orientalischen dichtungen sind voll des Lobes über das einen so vielseitigen Nutzen gewährende Kamel. Kremer (Aegypten I, s. 225) gibt die Uebersetzung einer höchst treffenden Lobpreisung des Kamels aus einem Gedicht des alten Nomadenpoeten 'Alkama ibn 'Abda" (ed. Ahlw., Diw. P, A-PP; wörtl. Uebers. auch bei Socin, 'Alkama al-fahl, s. 1 f.)

Bei Kazwînî folgt nun unter den النَعَم oder besser Wiederkäuer¹ zu nennenden thieren

2. بَقَرُ (bakarun) p. ۳۸۰ das

## Rindvieh.

Wenn rindvieh, schafe und ziegen schon seit uralten zeiten in Afrika, bei Nigritiern, wie (mit ausnahme des schafes) bei den Aegyptern, verbreitet waren, und besonders das rind "das hervorragendste hausthier der Afrikaner" genannt werden muss, <sup>4</sup>

<sup>1</sup> bei النَعَم ist auf s. 139, anm. 4 vor "die einzelnen arten etc."
nachzutragen: "ein anderes wort Ham. ۱۹۸۸ ضَوَارِبُ باللِحِيّ (R. II
331 die des wiederkäuens pflogen); vgl. auch im Kor'ân die überschrift
der 6. sûra سُورَةُ الانعام

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Robert Hartmann, Die Nigritier, I s. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. Dümichen bei Brehm, Thierleben III, s. 421 (hausrind), s. 361 f. (schaf, welches in den alten äg. denkmälern noch gar nicht auftritt, später aber jedenfalls vom süden her aus dem innern Afrika zu den Aegyptern kam) und s. 322 f. (ziegen).

<sup>4</sup> vgl. den grenzstein, welchen der pharao User-tesen III (c. 2200 vor Chr.) in der nähe der nilfälle von Wadi Halfa errichten liess: "hier ist die südgrenze; kein neger soll sie überschreiten, mit ausnahme der schiffe, welche beladen sind mit rindern, ziegen und eseln von negern" (Brugsch, Gesch. Aeg., s. 152). Von den Negern des innern Afrika also bezogen die Aegypter schon in den ältesten zeiten reiche schiffsladungen dieser thiere. — Man will jetzt sogar, worin man doch wahrscheinlich zu weit geht, Afrika als die urheimat des europäischen hausrinds ansehen (vgl. A. von Frantzius im Arch. für Anthrop. 1877, s. 129 ff.). Die ursemitischen wie urindogermanischen namen des rindviehs aber beweisen allein hinlänglich, dass es auch im innern Asien schon in vorgeschichtlicher zeit ochsen und kühe gegeben hat, und in China gehörte schon in den ältesten zeiten das hausrind zu den culturthieren, wie allein schon das urspr. hieroglyph. zeichen für rind (niēu) beweist. Es wird heutzutag bei Ethnologen und Anthropologen immer mehr zur liebhaberei, alles und alles aus Afrika herzuleiten.

so sind diese ersten und verbreitetsten aller menschlichen hausthiere gewiss auch seit jeher, vielleicht schon vor einwanderung der Semiten, in Arabien heimisch gewesen. Fragen wir die ältesten schriftlichen zeugnisse über Arabien, aus dem zweiten (altes testament) 1 und dem ersten jahrtausend vor Chr. (die assyr. keilinschriften 2 wie ebenfalls das alte testament), 3 so treten uns hier überall zahlreich rinder und kleinvieh entgegen. Dass in den alten arabischen gedichten, wie wir in folgendem sehen werden, der rinder und des kleinviehs, besonders aber der ersteren, weniger erwähnung geschieht, kommt daher, weil die verfasser jener gedichte, die echten Beduinen, deren hauptbeschäftigung krieg und jagd war, die viehzucht und den ackerbau meist den dorf- und städtebewohnern überliessen und von den hausthieren fast nur kamele und pferde als einzig würdigen gegenstand der poesie betrachteten. 4 — Die arabischen namen sind

لَّهُ bakarun coll. "rindvieh", "ochsen oder kühe", nom. un. وأن "ein stück rindvieh" (sowol "ochs" als "kuh") [= hebr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe schon s. 46 text wie anm. 2 und 3. (kleinvieh [wie auf s. 46 überall statt schafe zu corrigiren ist] und rinder).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe oben beim kamel, s. 217: "30000 kamele und 20000 hausrinder" (wo jedenfalls die zahl übertrieben, das verhältniss aber richtig angegeben ist), und schon s. 46 text und anm. 5.

<sup>3</sup> so z. b. II Chron. 17, 11 (die Araber brachten Josaphat 7700 widder [מֵּאָרָ מֵּילֵים] und 7700 ziegenböcke [מֵילָים]) und Hez. 27, 10 (arabische weideschafe [מַילִים], widder [מֵילִים] und ziegenböcke [מַילִים] nach Tyrus verhandelt), wie Hiobs reichtum an kamelen, rindern und kleinvieh (schafen und ziegen, hebr. عَنَاهُ, arab.

<sup>\*</sup> vgl. auch die anm. zu ; s. 225, anm. 1 (Freytag zu Ham. 4ff).

— Da bei den Arabern in jahrtausenden sich so wenig verändert hat, so ist es interessant zu hören, was Palgrave (Encyclop. Brit., artikel Arabien) über das kleinvieh und die rinder [vorher gieng pferd und kamel] sagt: "Next to camels, sheep and goats form an important item of Arab wealth. The best sheep are . . . . . of Yemen; those of Nejd, too, are in great request . . . . . . . . The least esteemed sheep are those of Hejäz and the north; but, in compensation, the goats of these provinces

קרא "rindvieh", chald. בַּקרא, syr. בַּקר dass., doch im syr. zuweilen allgemeiner, so Matth. 8, 30. 31, Marc. 11, 13, Luc. 8, 32 von schweinen; ursem. bakaru "rindvieh" (urspr. "das ackernde, den boden spaltende", vgl. arab. (بقر)] Kur'ân, sura 2 (سُورَةً) es soll) weder), إِنَّهَا بَقَرَةً لا فَارضٌ ولا بِكُرْ عَوَانً] 63 (البَقَرَةِ ein altes, noch ein junges stück rindvieh (sein), sondern eines von mittlerem alter"] u. ö., 6, 145 (siehe schon s. 141 bei إيل). vom rindvieh und vom kleinvieh [haben, من البَقَر والغَنَمِ) wir den Juden das fett untersagt]) und 12, 43. 46 (سَبْعَ بَقَرَاتٍ "sieben fette kühe" [in der der geschichte vom pharao]); كَالنَّوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا (vers des Anas ibn Mudrik) كَالنَّوْرِ يُضْرَبُ لَمَّا wie der stier, indem er geschlagen wird (damit er, عَافَتِ البَقَرُ voran ins wasser gienge und ihm die kühe dann folgten), nachdem die kühe nicht saufen wollten", 1 und in den sprichwörtern Meid. I 290 جَآء يَجُرُّ بَقَرَهُ "er kam sein rindvieh mit sich schleppend" (d. i. mit all' seinem hab und gut) wie II 329 الكِرَابُ

are longer-haired and generally better than those of the south; they are black, with long drooping ears. — Cattle are reared throughout Arabia, but owing to the prevailing deficiency of deep and succulent pasturage their number is not so considerable as that of the camel. Cows and oxen, throughout Nejd, Oman, and Yemen, bear on their shoulders a hump, analogous to the well-known of the so called "Brahminee" bull; the ordinary colour is dun; their legs are slender, the horns short, and the whole stature diminutive. The kine of the northern provinces are stouter and yield more milk; they have no hump."

¹ vgl. Meid. II 330 (wo auch derselbe, wie noch ein anderer vers mitgetheilt wird) und den ebenfalls Ham. #14 comm. mitgetheilten vers des al-A'šå.

على البَقَرِ على البَقَرِ adas pflügen liegt dem rindvieh ob".¹ Der plur. بَيْقُورَ steht in einem von Damîrî I, ۱۸۸ citirten vers des dichters Umajja ibn abî 'ṣ-Ṣalt at-Ṭakafî (siehe s. 29, no. 47) سَلَع مّا (vgl. Lane, p. 1406 ومثله عُشَر مّا العابَل مّا وعَالَتِ البَيْقُورَا unter ومثله عُالتِ البَيْقُورَ p. 2200, col. 3 unter عُالتِ البَيْقُورَ (siehe gleich unten nach den commentatoren auf die الوَحْشِ (siehe gleich unten nach den commentatoren auf die الوَحْشِ

<sup>1</sup> andere الكِرَابُ statt الكِرَابُ ("lass die hunde gegen das rindvieh los!")

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die Araber pflegten in einem dürren jahr dem antilopenwild büschel vom Sala- und vom 'Ušar-baum an die schwänze zu binden, diese anzuzünden und so das vieh auf die berge zu jagen, um dadurch das kommen des regens zn beschleunigen; dieser gebrauch kam zur zeit des islâm ab.

<sup>3</sup> altes, uns nur noch durch die nationallexica (II R. 25, 8a) als syn. des in der literatur (z. b. Höll. rev. 7 [siehe schon s. 138], IV R. 27, 20+21b u. ö.) gewöhnlichen alpu [phön جائم, hebr. pl. محرّم, also nordsem., viell. auch ursem. (vgl. arab. أَلِفَ) alpu "rind, ochs"] bekanntes wort.

<sup>4</sup> Skt. F27, "stier", "stark" und goth. stiur "stier"; beachte ferner ursem. karnu "horn" und urindog. karna dass. (natürlich urspr. "horn der rinder") und ähnliche andere erscheinungen, die ich weiter unten in einer anmerkung zu den arabischen löwennamen zusammengestellt und zu erklären versucht habe.

von ثَارَ ist wohl "der ungestüme, wilde", vgl. ثَارَ, und nicht "der ackernde" (wie أَبَقَرُّ Ham. ۴۱۹ comm. (siehe schon bei غَدَاةً أَتَى كالتَوْرِ أُحرجَ فَاتَّقَى كِجَبَّهَتِهِ أَقْتَالَهُ und 4۴۴ (بَقَر "am morgen da er kam (und sich zur wehre setzte) wie ein stier, der in die enge getrieben wurde und sich in folge dessen gegen seine verfolger mit seiner stirn (d. i. seinen hörnern) wehrt"; 1 in der prosa allgemein, z. b. in den sprichwörtern Meid. I 267 التَّوْرِ يَحْبِي أَنْفَهُ بِرَوْقِهِ ,der stier, wenn er seine nase mit seinem horn vertheidigt" (vgl. dazu das Meid. I 7 dummer als ein, أَبْلَكُ من ثَوْرِ 1 (dummer als ein, أَبْلَكُ من ثَوْرِ تَوْرُ stier", I 595, مَن ثَوْرِ stolzer als ein stier", I 268, أَزْهَى من ثَوْرِ "der stier Kilâb's im wettlauf lahm, كلابٍ في الرهان أُتْعِدَ (der dumme K. hatte, um im wettlauf zu siegen, einen jungen stier sich gewählt); pl. ثِيرَان, so in einem vers Garîr's جَمَّة ihre schamlippen sind so dick und, مُعْضَوَّةٍ كَغَبَاغِب الثيران strotzend (wörtl. grünend) wie die wampen der stiere", und إِذَا in einem bei Meid. II 714 citirten verse إِذَا da seine [des 'Itr ibn 'Âd] stiere zum wasser أَتْحَارُهُ وَرَكَتْ hinabstiegen". - Vgl. auch noch Meid. I 34 (die fabel vom löwen und den drei stieren) und II 552 (der stier, der das ihm unheil bringende schwert ohne arg aus dem boden herauswühlt).

dazu Freytag: "Quum Arabes camelorum oviumque aut caprarum greges haberent, vaccis autem ob regionis naturam non uterentur, factum est, ut viri fortes potius cum camelis admissariis (vgl. oben قَرُم s. 147 anm.) arietibusque (vgl. unten کَبْش compararentur", wozu man das oben s. 122 zum artikel بقر bemerkte vergleiche. Hommel, thiernamen.

Die epitheta لِهُمُّ siehe schon s. وَعَبْلُ الشَوَى ,جَمْزَى siehe schon s. 63 (Diw. Hud. ۱۸۴, ۲۲), 90 (Diw. Hud. ۱۸۴, ۲۴) und 103, anm. 2.

Alle diese wörter (عَجْلٌ بَقَوْرٌ بَعَوْرٌ بَعَوْرٌ بَعَوْرٌ بَعَوْرٌ بَعَوْرٌ بَعَوْرٌ ) werden in der arabischen prosa wie in den andern semitischen sprachen vom rindvieh gebraucht, بَقَرُ dagegen (und hie und da auch بَقُور vgl. den plur. بَقُور oben) ist in der altarabischen poesie fast stets der plur. التَّوْرُ الْوَحْشِقُ oben) ist in der altarabischen poesie fast stets der tatoren (z. b. Mu'all. des Tarafa, comm. zu v. 35: والشاقُ التُورُ الوَحْشِقُ nennen, der bock (oder vielmehr nach diesem sprachgebrauch stier) des antilopenwildes. Es hat hier also eine

<sup>1</sup> vgl. meinen Physiologus, s. 1 (und s. XXI).

ähnliche übertragung stattgefunden, wie bei تَكُسْ (urspr.,,weibliches schaf"), تلاثقة etc., worauf ich weiter unten noch ausführlicher zu sprechen komme. Bei den andern semitischen völkern finden wir eine solche übertragung nicht, nur im gazellen- und antilopenreichen Arabien, wo die ursemitischen wörter für diese begriffe, عَالَى مَعْلَى مَعْلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> durch die bildlichen darstellungen [siehe die abbildungen in den Transactions of Bibl. Arch. Vol. V (London 1876), part I (Asur-nasirhabal hunting wild bulls) wie in Gosse, Assyria (Lond., 1852) p. 420 und 422 (lion and bull fight)], wie durch das zuweilen dem im text zu denselben entsprechenden ideogr. AM vorgesetzten determinativ für "rind"; durch das syn arhu, welches nicht antilope, sondern "ochs" heisst (arhi kommt für die an den thoren der paläste befindlichen stiercolosse vor!) und durch die zusammenstellung von GÛ, GUT alpu mit AM rîmu als synonyma im grossen syll. Sb, no. 96 und 97 (wobei zu bemerken, dass die zeichen für AM und für alpu ursprünglich identisch sind). Gegen die zwingende gesammtheit dieser gründe beweist das von Friedr. Delitzsch, Ass. Lesest., 2. aufl., s. 29 und 32 angeführte nichts [zumal es eine zoologisch bekannte thatsache ist, dass die wilden ochsen "meisterhaft klettern" (vgl. Brehm, a. a. o., s. 371), der jakochse z. b. "im bergsteigen mit den steinböcken wetteifre, in dem höchsten und wildesten gefelse, auf graten und schroffen abstürzen mit derselben sicherheit wie diese kletternd" (derselbe, s. 381 f.), wie auch der wisent heut noch im kaukasischen hochgebirge lebt (s. 390), während die oryxantilope im gegentheil ein steppen- und wüstenthier ist und auf hohen gebirgen gar nicht vorkommt; jedenfalls konnten die wilden ochsen weit besser und gewandter die felsennester des Nipurgebirges erklettern als Sanherib selbst mit seinen truppen es vermochte (Sanh. III 74), der ja nur um zu prahlen, kima rîmi seinem bericht hinzufügen liess]. Die büffel sind natürlich bei rêmu und אָם ganz ausgeschlossen, vgl. gleich unten den artikel "büffel".

dem an wilden ochsen reichen Mesopotamien nach Arabien kamen und dort, wo so viele einzelne arten des antilopengeschlechts existirten, mit ihren ursprünglichen benennungen derselben nicht ausreichten — so hatten sie z. b. für jene in den Euphrat- und Tigrisländern fehlende oryxantilope gar kein wort — da mussten sie andere zu hilfe nehmen, und so verwendeten sie, wie das doch in die augen leuchten muss, dazu besonders solche, die nun überflüssig geworden waren, wie eben jenen namen für das wilde rind (ursemitisch rimu), von welchem thier sich in Arabien in alter wie neuer zeit keinerlei spur hat auffinden lassen, und dessen namen sie nun auf das junge der weissen rindantilopenart übertrugen. 2

3. بَقَرُ الرَّفُشِ (bakaru 'l-waḥši) p. هُرَّ الرَّفُشِ (bakaru 'l-waḥši) p. هُرَّ الرَّفُشِ (bakaru 'l-waḥši) p. هُرَا (siehe de Sacy, Chr. Ar., III p. 491, anm. 62) wörtl. "wildkühe", wie die arabischen lexicogr. und zoologen das antilopen wild nennen. Um aber der zusammengehörigkeit halber, zumal auch in den altarabischen gedichten, bes. aber ihren commentaren, hie und da gazellen und antilopen nicht genau unterschieden werden, das ganze antilopen- und bergziegengeschlecht an einem ort zu behandeln, so sollen die namen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. die in der vorhergehenden anmerkung erwähnten abbildungen.

<sup>2</sup> ähnliche übertragungen sind z. b. ass. arhu "ochs", arab. יוֹל מוֹ and viell. auch ass. turāhu "antilope"; ass. paru farre, fem. purtu kuh (siehe s. 138), mand. אָרָם "weibliches lamm", arab. "lamm" und "gazelle" (etym. schon s. 95); בּיִּ phön. und (nach R. Akiba in Roš haššānā, cap. 3, fol. 26 rechts) auch arab und wie Stade Morgenl. Forsch. (Leipzig 1875) s. 201 nachweist, hebr. "widder", ass. aber nach Delitzsch, a. a. o., s. 29, ibilu (= sumer. AM.SI, eine bes. starkhornige wildochsenart) — u. a.

<sup>3</sup> der ausdruck بَقُرُ الوَحْش selbst kommt in der altarabischen poesie nie vor. Einige arabische zoologen (so auch Damîrî) fassen unter بقر الوحش folgende vier gattungen zusammen: 1. مَهَاة (oryxant), عَمَاة (der عَامُور (der عَامُور), 3. عَامُور), 3. عَامُور (der عَامُور)

oryxantilopen und ihnen ähnlicher grösserer antilopenarten erst unten nach no. 8 und 9 (عَلْنَى "gazelle" und إِيَّل "bergbock") behandelt werden.

4. جَامُوس ( $\acute{g}$ âm $\hat{u}$ sun) p. ۳۸۳ der

#### Büffel.

Wie schon das gänzliche fehlen des wortes in der altarabischen literatur und die form desselben vermuthen lässt, so ist سام على على المنافع auch wirklich ein späteres lehnwort, und zwar aus dem persischen (dort منافع widder). Das äth. على المنافع ist lehnwort aus dem arabischen, das syr. منافع أله wie das arab. direkt aus dem persischen. Es lässt sich historisch nachweisen, dass der büffel erst kurz vor dem beginn unserer zeitrechnung von seiner heimat Arachosien aus, auf welche beschränkt ihn noch Aristoteles kennt, sich weiter durch Asien (zunächst nach Persien) verbreitet haben kann; nach der völkerwanderung erschien er in Europa, und später mögen ihn die Muhammedaner nach Aegypten und Syrien verpflanzt haben. 3

der bibel, den Arabern nur durch hörensagen bekannt und deshalb zu einem fabelhaften thier geworden, vgl. meinen Physiologus, s. XXVI) und 4. تَيْتَل (steinbock), von welchen sippen no. 2 und 4 zoologisch eng zusammen gehören.

ı erst bei dichtern des 2. jahrhunderts der H. und später kommt es vor, so z. b. bei Garîr Ham. ۱۹۸ comm. (pl. جَوَاعِيس).

<sup>2</sup> dort kennt ihn z. b. Ķazwinî, der von ihm sagt: وَيَقْتُلُ "und er tödtet das krokodil".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> siehe Hehn, Kulturpflanzen, 2. aufl., s. 407 (3. aufl., s. 411 f.); vgl. auch v Gutschmid, Neue Beitr. z. Gesch. des alten Orients, s. XI und Brehm, a. a. o., s. 460 oben.

5. أَرَافَة und زَرَافَة (zarâfatun und zur.) p. هن (de Chézy p. 409) die

#### Girafe.

Dies thier, dessen heimat das mittlere und südliche Afrika ist, und welches auch noch die ausgedehnten steppen des tieflands von Habesch bewohnt, weiter nördlich aber nicht mehr gefunden wird, wurde den Arabern erst spät von Abesinien aus bekannt; i in Arabien gab es nie und gibt es auch heut noch keine girafen. Das arabische wort, von welchem unsere deutsche benennung girafe stammt, ist selbst äthiopisches lehnwort (dort 116-7: zarat, Deut. 14, 5, wo es dem καμηλοπόρδαλιν der Sept. entspricht; nach Ludolf läge die grundbedeutung im amhar. ንርራት ፡ ቀጨ ን ፡ dschěrât katschén "dünnschwanz") ² und erst durch volksetymologie bekam es bei den Arabern die gestalt, in der es vom arab. verbalstamm نزف "schnellaufen" zu kommen scheint. Im alten Aegypten war die girafe früh bekannt. Schon c. 2500 vor Chr. geburt, wo unter dem Pharao Sanch-ka-ra die erste ophirfahrt nach dem lande Punt geschah, wurden von dort auch girafen nach der residenz Abydus gebracht,3 und auf

so kommt عرافة auch erst in der spätern arabischen prosa vor (z. b. Mas'ûdî III, s. 3 ff.), bei dichtern niemals.

<sup>2</sup> dies 112-7: und die alte aeg. bennung ser mit dem determ der auf den ersten blick kenntlichen giraffe lassen sich wol kaum trennen; ser heisst urspr. im aeg. "hoch, gross". Es ist demnach die amhar. form nur eine unglücklich gewählte volksetymologie, da doch der lange hals und das gefleckte fell, nicht aber der dünne schwanz die hauptcharacteristica dieses thieres sind. Zu der phonetischen (nicht blos ideographischen, wie Dümichen in Brehm's thierleben meint) schreibung des namens ser giraffe (was demnach gesichert ist) vgl. R. Hartmann in seinem "Versuch einer systemat. Aufzählung der von den alten Aegyptern bildlich dargestellten Thiere" (Zeitschr. f. aeg. Sprach- und Alterthumskunde, Band II, s. 7–12 und 19–28) s. 21, col. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brugsch-Bey, Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen, s. 109 f.

den bildlichen darstellungen in Deir-al-bahari, 1 wo wir die von den flotten der königin Hatasu<sup>2</sup> (Brugsch: Haschop) aus Punt erhaltenen und nun dem Amon dargebrachten schätze erblicken, befindet sich auch das deutlich erkennbare bild einer girafe.3 Diese thatsache, auf welche ich vor dem erscheinen von Brugsch's epochemachenden werke nicht aufmerksam geworden war, dass nemlich aus dem lande Punt die girafen stammen, welche die Aegypter auf ihren denkmälern mit einer keinem neueren künstler schande machenden naturtreue abbildeten, ändert meine auf s. 20, anm. 1 vor nun gerade zwei jahren niedergeschriebene ansicht über die lage dieses landes. das als heimat jener thiere nothwendig in Afrika gelegen haben muss. 4 Es ist merkwürdig, dass man diesen zoologischgeographischen beweis, der doch für die streitfrage, ob das weihrauchland Punt in Afrika oder in Südarabien zu suchen sei, allein entscheidend ist, bisher ganz übersehen hat.5

¹ Mariette, Deir el-bahari, tafel VII; vgl. auch die schön mit farben ausgefährte girafe in Lepsius, denkmäler, abth. III, bl. 117 (Neues Reich, 18. dynastie), Theben, Qurnet Murrâi, linke hinterwand (dort vier schwarz- und weissgefleckte ochsen von zwei negern geführt, dann ein neger mit einem pardelfell und dann ein neger, welcher die erwähnte girafe an einem leitseil führt). — Vgl. auch noch die erwähnung der girafe beim festaufzug des Ptolemäus Philadelphus in Alexandria (in meinem Physiologus, s. XXXIII) und das von Brehm, a. a o., s. 186 (und von Dümichen, ebendas, s. 188) bemerkte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> anfang des siebzehnten jahrh. vor Chr. geburt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brugsch a. a. o., s. 286 oben.

<sup>4</sup> dagegen ist deshalb die berührung der Aegypter auf ihren flottenfahrten mit Südarabien in alter zeit (s. 19 unten) keineswegs ausgeschlossen, vgl. bes. Brugsch a. a. o., s. 112 unten und s. 113. Vielleicht sind sogar die weihrauchbäume Punt's eine uralte culturentlehnung von den weihrauchküsten Südarabiens.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. Hartmann hätte natürlich in seinem buche "Die Nigritier" I, s. 55 das land Punt nicht als an der "Westküste von Arabien" liegend bezeichnet, wenn ihm bekannt gewesen wäre, dass die s. 57 von ihm genannten girafen, die er ja selbst aus Sennār gekommen sein lässt, bei den schätzen des landes Punt abgebildet wurden.

# 6. عَلَىٰ (ḍa'nun) p. ٣٨٣ die

#### Schafe. 1

coll. (und nicht plur. von ضَآئِن, was ein einzelnes schaf bedeutet) "die wolle tragenden vom kleinvieh" (im gegensatz zu den ziegen, also die) "schafe" [hebr. צאר, ass. pl. si-i-ni d. i. sîni² und aram. נאר, פאר, alle allg. "kleinvieh", "schafe und ziegen", und so auch wahrscheinlich die bedeutung des ursemitischen da'nu] Kur'ân 6, 144 مِنَ الضَأْنِ ٱثْنَيْنِ ومِنَ (Gott hat euch gegeben) von den schafen ein, ٱلْمَعْرُ ٱثْنَيْس paar und von den ziegen ein paar" (vgl. auch s. 141 unten den أسُورَة folgenden vers derselben sure, welche deshalb auch "sure des zahmen [zucht- und haus]viehs" heisst); Ham. -bei Rückert lautet die über) تَرَكْتُ ضَأْنِي تَوَدُّ الذِيْتُ . setzung des ganzen unter den gast- und ehrenliedern stehenden gedichts:) "so weit hab ich's gebracht, dass meine schafe den wolf als hirten lieber (sehn denn mich. Denn selten einmal überfällt der wolf sie, doch jeden tag zur hand das messer, ich)", ferner in einem Meid. I 513 citirten vers, wo es vom tamimitischen stamm Fukaim heisst لَوْ كُنْتُمْ ضَأْفًا لَكُنْتُمْ نَقَدَا "wenn ihr schafe wäret, so wäret ihr kleine, verkrüppelte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über die namen des schafs bei den Ursemiten, siehe den schluss des artikels Ziegen; einige cultur- und thiergeschichtliche bemerkungen über schafe und ziegen in Arabien im alterthum siehe schon s. 221 f.

² im ass. nothwendig mit verflüchtigung des hauchlauts alif; vgl. übrigens auch schon arab. فين neben فين neben فين . Dies sini steht auch im original der auf s. 46, anm. 5 mitgetheilten stelle, es ist daher dort genauer kleinvieh statt schafe zu übersetzen.

schafe", und in den sprichwörtern Meid. I 342 حَتْفَهَا تَحْبِلُ wihren tod ziehn sich die schafe durch ihre klauen zu") wie I 404 und 533.

(2) צּבֹׁשׁ צֹׁמִׁשׁ "schafe und ziegen", "kleinvieh", doch gewöhnlich nur "schafe" [urspr. هُلُّهُ, woraus erst צַּבַּׁשׁׁ wurde; vgl. hebr. שִּׁהָּא, mit suff. שֵּׁהַשּׁׁה "ein stück kleinvieh" = שֵּׁבָּׁשׁׁׁ, westaram. (selten) שֵּׁהָא dass.; demnach hatte das ursemitische śawahu jedenfalls auch die allgemeine bedeutung "kleinvieh"], pl. צַבּׁשׁׁ (für שֵׁבְּׁשׁׁ): Alk. Diw. ץ, וֹבִּׁשׁׁ בַּׁשׁׁׁ "dem 'Itr (einem schafen von Ḥigâz", ebendas. ץ, שִׁ בַּּשׁׁׁ "dem 'Itr (einem götzenbild) geopferte (wörtl. ge itrte) schafe" und וּ וִּ אַבְּשׁׁׁ בַּׁשׁׁׁ בִּׁשׁׁׁ בַּׁשׁׁ (siehe schon s. 146), Ham. אַבּשׁׁ בַּּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ הַּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ מִּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ מִּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ מִּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ בַּּשׁׁׁ מִּשְׁׁיִּשׁׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁיִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁׁ מִּׁ מִּשְׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁׁ מִּשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁ מִּׁשְׁׁ מִּעְׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּעְׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּעְּׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁם מִּׁיִּׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשְׁׁ מִּׁשִּ

t einer hatte nemlich ein schaf gefunden und wollte es schlachten, hatte aber kein messer; da grub das schaf zufällig eines aus der erde heraus, und nun konnte er es schlachten; auf dasselbe spielt der vers des Abu 'l-Aswad an: "werde ja nicht denen (sc. den schafen) ähnlich, welche mit ihren klauen (عَلَيْكُ) oder mit ihrem maul (عَلَيْكُ) ein messer (عَلَيْكُ) aus dem boden brachten und zu welchen dann damit der schlächter trat"; dieselbe geschichte Ham. المجمدة في mitgetheilte ähnliche fabel vom stier. — Ueber ظَلُفُ vgl. man s. 52, anm. 1, wie s. 72, anm. 1.

² vgl. die bei Lane unter صُوف "schafwolle" angeführten national-Iexica, so S الشَاقِّ, M sogar اللَّهَاتِّ, nur O und Msb genauer اللَّهَاتِّ; ziegenhaar heisst dagegen شَعَوْ , kamelhaare

nom. unit. الشَّاهَةُ (aus أَشَاهَةُ): 'Ant. Mu'all. v. 57 (dort شاهة als zärtliche anrede an eine frau, also etwa unserm kosewort "lamm" entsprechend), in einem vers bei Lane I 1072 (الشاة), Ham. ٩٤٨ (الشاقة), dort die geschichte vom schaf, das ein messer aufwühlt), ٩٩٩ وَإِنْ تَأْكُلِ الشَاةَ ,und isst sie auch ein schaf auf, (so wird sie doch nicht satt)" und viv (siehe schon s. 144 bei بَعِير), wie in den sprichwörtern Meid. I 87 أَمُو فَاتَكَ eine sache (ein plan) ist dir fehlgegangen, so فَارْتَحِلْ شَاتَك reite nun (was eben unmöglich ist) auf deinem schaf", II 312 "jedes schaf wird sicher an seinem كُلُّ شَاةٍ بِرِجْلِها سَنْنَاطُ (eignen) fuss aufgehängt werden (d. i. jeder wird wegen seines vergehens bestraft werden)", II 331 (dass., nur مُعَلِّقةٌ statt und II 863 (dual الشَاتَيْنِ); pl. ﷺ welchen ich, wenn auch ohne belegstelle, hier deshalb anführe, weil Rückert, Ham. من شِوَائِنا .von unserm gebratnen fleisch (warf ich dem wolf ein stück zu)" durch "von unsern schäfchen" übersetzt hat, — und endlich das demin. شُوَيْهَة Ham. ۲۹۷ (siehe siehe) ثُور wie bei schon s. 144, anm. 1 bei بَعِير). oben) so fand auch hier bei شاة eine übertragung auf das an-

tilopenvieh statt (siehe daselbst); einstweilen sei nur auf die zwei bei Lane I 1623 citirten verse verwiesen.

na gatun "weibliches schaf" Kur'an 38, 22 f. (dort auch der pl. نِعَاج) in der aus 1 Sam. 12, 1—15 genommenen

ı den daneben vorkommenden pl. شِيَاة siehe erst unten beim بَقُرُ الرِّحْشِ

bekannten fabel Nathan's; Ham. مَاثُ الْمُنَى مِن نَجْمَتِي مِن نَجْمَتِي على حَرْضِ 405 diestmilch eines weibl. schafes"; und im sprichwort Meid. I 405 مَن نَجْمَتِي مِن نَجْمَتِي مِن نَجْمَتِي مِن نَجْمَتِي مِن نَجْمَتِي على حَرْضِ 405 dummer als ein weibliches schaf bei einer wassercisterne" (weil es sich nur mit gewalt wieder davon wegtreiben lässt). — Bei den alten dichtern wird dies wort gewöhnlich auf die weiblichen oryxantilopen übertragen gebraucht (siehe daselbst).

چْوت kabšun "(zwei- bis dreijähriger) widder" [hebr. چُوت "ein- bis dreijähriger (bereits zum coitus reifer) widder", ursem. kabśu² "widder"] in der Ham. übertragen = "held", "häuptling", so هِ مُنْسَعُ سُمْ "(ich stieg ab vom thier) gegen ihren

<sup>2</sup> verwandt sind syr. مُدَعَ "widder" wie das aus GUG kirru "lamm" und GUG kabāsu "niedertreten" (z. b. IV R. 26, 6) zu erschliessende ass. kabsu oder kibsu; dem syr. wort müsste nach semit. lautgesetzen hebr. عَجْبَ\*, arab. كُنْسُ \*, dem assyrischen aber hebr. عَجْبَ\*, aram. الشَّحَةُ entsprechen, während für عَبْشُ بَيْتِينَ بَيْتِينَ (syr. und assyr. عَدُسُتُ und kabšu zu erwarten wäre. Es scheint fast, als ob im ursem. bereits neben kabšu auch kabsu und kabšu für "widder" gesagt worden wäre.

الكَيْلُ دَاجٍ vgl. auch noch den Meid. II 661 mitgetheilten bei einer nächtlichen schlacht (und zwar der von Siffin) gedichteten vers: الكَيْلُ دَاجٍ "und die nacht والكِبَاشُ يَنْتَطِحْ نِطَاحَ أُسْدٍ ما أَرَاها يَصْطَلِحْ war finster, da die widder (= helden) wie löwen auf einander losstiessen, während ich sie nicht frieden machen sah".

<sup>2</sup> solche verwendeten die hirten zum tragen ihrer wandertasche oder ihres ranzens (کُرْز), weshalb ein solcher widder كَرَّارُ (vgl. Meid. I 371 (الحَامِلُ على الكَرَّارِ

تَخْتَ هذا) vgl. noch die neueren sprichwörter Meid. I 262 (الكَبْشِ نَبْشُ

morem ex utero ejicere" speciell von den schafen gebraucht werden.

Die lammnamen sind folgende:

بَكُجَ badagun (der einzige repräsentant des stammes بَكُجَ badagun (der einzige repräsentant des stammes بَكُنَ badagun (der einzige repräsentant des stammes بَالَكُ badagun (der einzige repräsentant des stammes بُلُخَ مِن الْمُلِجَ badagun (der einzige repräsentant des stammes بُلُخُ مِن الْمُلِجَ aufgeführt, von Lane noch nicht aufgenommen) Meid. 515 مِن الْمُلِحَ مِن اللّهِ werthloser als das lamm" und in der daselbst mitgetheilten hadît-stelle عَالَيْهُ بَلُخُ مِن اللّهُ وَ هُوَ نَعْ نَا لَكُلّ هُوَ نَعْ نَا لَكُلّ وَ هُوَ نَعْ نَا لَكُلّ وَ هُوَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَال

ا فِعَّل kommt allerdings hier und da in arab. wörtern vor (so z. b. عَدَّةُ böckchen, Meid. II, 606), doch sehr selten.

 $<sup>^2</sup>$  vgl. wegen des euphonisch eingeschalteten b griech. वै $\mu\beta\rho\sigma\sigma\sigma$  gegenüber skt. अमृत.

<sup>3</sup> vgl. auch den im Muḥi! mitgetheilten vers: اذا السَاجِعُ (قَالُ السَاجِعُ) ,wenn sich der sirius erhebt, so enthüllt sich (der horizont) und dann werdet ihr (scil. die beduinen) weder mann noch maus übrig lassen". (vgl. dagegen Lane I 98 denselben vers in anderer gestalt; dort إِمَّرُ durch "a man without intelligence" übersetzt.

mensch am auferstehungstag) ein lamm von wegen seiner werthlosigkeit wäre".

رُبُونِ عَالَىٰ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَخَرُ مِنَ حَمَل hamalun "(in seinem ersten jahr stehendes) lamm" (= عُمْبُول "das eben erst geborne, ausgetragene") Meid. I 197 مُعْبُول "übelriechender als ein lamm".

الحَرُوف harûfun "(männliches) lamm" (wörtl. "das abweidende, abpflückende") syn. von حَمَلُ Meid. I 431 الحَرُوف Meid. I 431 حَمَلُ Meid. I 431 عَلَى الصُوفِ "das lamm wälzt sich (vor vergnügen) auf seiner wolle", II 332 كَالْحَرُوفِ أَيْنَمَا مال ٱتَّقَى الأَرْضَ بِصُوفِ wie das lamm; wo es hinkommt, nimmt es seine wolle vor

<sup>&#</sup>x27;أَبْهَمَ (wie auch أَبْهَمُ (wie auch أَبْهَمُ ).

der erde in acht" und im spätern sprichwort Freyt. Prov. no. 2588.

يَّ sahlatun (nom. unit. vom coll. سَخْل) "männl. od. weibl. lamm" Meid. I 516 زِئْبُ في مَسْكِ سَخْلَة "ein wolf in der haut eines lammes".

عَمْرُوسَة 'amrûsatun [nicht griechisches lehnwort (aus δ αμνός), sondern, wie die im talmud häufige diminutivendung -ûsa lehrt, aramäisches lehnwort; zum stamm selbst ist entweder die mand. orthographie אַכָּברא (dort "widder") — dann gleich אָבָּרָר , oder, wenn das ד ursprünglich ist, אָבָּר "wolle", aram. אַבָּר zu vergleichen] in den Meid. I 637 und II 66 mitgetheilten versen von wolf und lamm (عَالَيْ مُنْ عَلَى مُرْعَلَى مُرْعَلَى مُرْعَلَى مُرْعَلَى مُرْعَلَى مُرْعَلَى مُرْعَلَى .

ליל (ind auch übertragen vom jungen der bergziege und der oryxantilope, siehe daselbst; über die etymol. vgl. schon s. 95 und D. H. Müller, kit. ul-f., s. 32—264) mand. אורי שארתא weibl.

ا vgl. zu dieser vokalumspringung (نِيْر ) "pardel" vergl. mit aram., ass. und neuarab. nimr (أَنْوَا , nimru und نِبْر ) u. a.

lamm, hebr. u. ass. aber "junger stier"] Meid. II 219 وَمُوَارُةٌ "ein lamm (oder ein zickchen) neigte (verführte, scil. zum leichtsinn) ein schaf (oder eine ziege)" d. i. "oft verführen die jungen die alten".

Nun noch die übrigen namen der schafe:

nakadun "kleine (kurzbeinige, hässlich aussehende, aber wegen ihrer wolle hochgeschätzte) schafe" [urspr. "auserlesene, beste art", 1 vgl. نَقَدَ ; syn. قَرَارُ. Auch für das hebr. und aram. ist dies wort zu erschliessen, da dort בُבْرً , לִקָּד "hirte" (hebr. speciell "schafhirte", so von Meša II Kge 3, 4, und von Amos, Am. 1, 1) heisst, was einem arab. خاقد entsprechen würde; arab. heisst in der that نَقَّاد "schafhirt"] والمَالُ صُوفُ قَرَارٍ يَعْلَبُون به على نِقَادَتِهِ Alkama Diw. ١٣٠, ٣١ نِقَادَتِهِ während doch der reichthum die wolle von, وَافٍ ومَعَالُوم karâr-schafen ist, mit welchen man spielt, indem auf den einzelnen thieren davon (pl. نِقَاد) die wolle theils ganz erhalten, theils auch abgeschoren ist", 2 und in den sprichwörtern Meid. I 513 أَذَلُّ مِن النَقَيِّل (werthloser (hier = schlechter aussehend) als kleine Baḥrainschafe"3 (vgl. auch den schon bei ضَأَى لا تَشِم الغَيْثَ فَقَدٌ اوْدَى النَقَدْ 149 mitgetheilten vers), II في النَقَدُ الْأَدِي النَقَالُ "schau nicht (erwartungsvoll) nach regen aus, denn die schafe sind ja schon verloren" (an einen der um verlornes trauert) und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe Ahlwardt, Bemerkungen, s. 151.

schafwolle Meid. II 925 (sonst صُوف schafen, so Meid. II 909, daher عُبَرَ schafwolle Meid. II 925 (sonst مُوف, siehe oben und Meid. I 734).

<sup>3</sup> in Bahrain waren sie besonders häufig.

II 825 وَشِيعَةٌ فِيهَا ذِتَابٌ ونَقَدُّ ,ein pferch, in welchem wölfe und schafe bei einander sind".

(15) الْحُولَةُ akûlatun "ein schaf (oder eine ziege), welches gemästet wird, um es dann zu schlachten und zu essen (اكل), daher der name)" Meid. II 619 مُرْعًى ولا أَكُولَةٌ "weide und nicht ein gemästetes schaf (welches man schlachtet)" d. i. wohlstand, von dem man keine nutzniessung macht.

هُنَّ annatun "kläglich blökende oder meckernde", d. i. weibl. schaf od. ziege, neben خَانَّة kamelin Meid. II 607 (siehe schon daselbst, s. 167).

تَاغِيَةُ tāgijatun "blökerin oder meckernde", d. i. schaf oder ziege, neben رُاغِيَةٌ "brüllerin", d. i. kamelin Meid. II 663 (siehe schon daselbst, s. 171).

ما له 'âfṭṭatun', nur im sprichwort Meid. II 604 عانِطَة ولا نَافِطَة ولا نَافِطَة ولا نَافِطَة ولا نَافِطَة ولا نَافِطة ولا نَافِظة ولا نَافِطة ولا نَافِظة ولا نَافِي نَافِظة ولا نَافِي النَافِي ولا نَافِي النَافِي ولا نَافِظة ولا نَافِظة ولا نَافِي ولا نَافِظة ولا نَافِظة ولا نَافِظة ولا نَافِظة ولا نَافِي ولا نَافِي ولا نَافِي ولا نَافِي ولا نَافِظة ولا نَافِي ولا نَافِي

Das allgemeinste wort im arabischen für kleinvieh  $^3$  (schafe und ziegen) ist

ا عفط in einer andern bedeutung auch von der ziege, siehe unten bei عُنْز, 246 anm. 2.

<sup>2</sup> so Meid. II 507 (siehe bei عَنَاق zickchen).

<sup>3</sup> die wörtl. übersetzung von kleinvieh ist كَقِيقَة (schaf oder ziege), opp. جَلِيلَة (grossvieh = kamele), Meid. I 110 (siehe schon beim kamel, s. 165).

أَنِ ganamun (urspr. "erbeutete schafe und ziegen") Kur'an 6, 147; 20, 19 und 21, 78; Alkama Diw. 11, ۴; Ham. الم كُونِي وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

Die noch übrigen namen für kleinvieh sind:

(20) رَبِيض rabîdun wörtl. "die sich lagernden" (von ربض, vgl. ass. rubṣu heerde, tarbaṣu lagerstätte, hirtenzelt, hebr. المجتر lager der schafe und andrer thiere) Muʿall. des Ḥârit, vers \$\frac{8}{2}\] "schafstall". Wahrscheinlich auch vom begriff des "sich lagerns" kommen endlich

s kiratu<sup>n</sup> (von وَقَرَ) "schafe oder ziegen" in dem schon bei هُا "kamele" (s. 187) citirten verse des al-Aglab al-'Iglî und

أَنَّقُلُ karârun (syn. von عَالَى , dann speciell "schafe"; aber auch allgemeiner "schafe und ziegen", vgl. Lane I, p. 1377, col.

1) Diw. des 'Alkama الله , الله (siehe schon oben bei نَعَلَى ); Meid. II 219 (siehe schon oben bei فَرَارِ أَنَّ الله ) und dasselbe sprichwort in der form قَرَارِةٌ تَسَفَّهَتْ قَرَارًا "ein schaf verführt die andern zur thorheit" Meid. II 253.

7. عُفْرَ ma'zun p. ۳۸۴ die

## Ziegen. 1

أَلَّذُ إِلَّا تَكُن الْمِعْزَى إلى اللهِ الله

¹ einige thiergeschichtliche bemerkungen über schafe und ziegen bei Arabern und Semiten überhaupt, siehe schon s. 221 f. beim rindvieh wie auch am schluss des art. ziegen.

<sup>2</sup> secundarbildung aus בَוֹכ, nordsem. 'izzu (hebr. אָיִים, aram.

a dort (Diw. ٩٧, ٣) auch die form فعيد desselben stammes فعين desselben stammes معز in der gleichen bedeutung (مَعِيزَهُم "ihre ziegen").

<sup>4</sup> ziegen- und schafmilch gemischt heisst مَخِيس Meid. II 931, schafmilch auch رسْل Meid. I 734.

<sup>5</sup> sonst nur vom schwanz der schafe gebraucht.

تَوَطَّنُ الإِبِلُ وتَعَافُ Freyt. Einl. s. 230, ferner Meid. I 246 es gewöhnen sich die kamele (an strapazen), während, während die ziegen davor zurückscheuen", 510 فِ طَٰلِيمٌ فِي وَطَٰلِيمٌ فِي وَطَٰلِيمٌ فِي وَطَٰلِيمٌ er ist eine in die ziegenheerde einbrechende wölfin, wenns, الخَبَر aber darauf ankommt, ist er ein strauss" (welcher wenn er fliegen soll "ich bin ein kamel" und wenn er eine last tragen رَمَّكَ سِ الْمِعْزَى فَرَنِّقْ رَنِّقْ يَقِيْ soll "ich bin ein vogel" sagt), I 533 "die ziegen haben grosse euter, warte daher noch, warte" رأيُّتُ (denn die zeit des gebärens ist dann noch fern), 1 566 ich sah ein (an gras und futter üppiges), أَرْضًا تَتَظَالَمُ مِعْزَاها land, dessen geissen sich (deshalb) mit den hörnern befeindeten", die ziegeneuter, welche (nach, ضُرُوعُ مَعْزِ ما لها أَرْمَاتُ dem melken) keine übrige milch mehr enthalten" (pl. von رَمَتُ er hat gazellen geschlachtet, أَنْرَعَ بالظَّبْيِ وفي المِعْزَى دَثَرْ 221 während er doch genug ziegen hat", 2 664 البعْزَى تُبْهِى ولا die ziegen reissen nieder und nicht bauen sie auf" (aus, تُبْنى den kamelhaaren fertigt man zelte, aus ziegenhaaren aber nicht, im gegentheil, die ziegen beissen manchmal, wenn sie

während es bei den schafen umgekehrt ist, daher das sprichwort رَسَّدَتِ الصَّانُ فَرَبِّقُ رَبِّقُ ,die schafe haben grosse euter, richte daher die mit schlingen versehenen stricke her" (weil die geburt nun bald stattfinden wird).

sonst "er hat ein den göttern geweihtes kameljunge فَرَعُ) geschlachtet" (vgl. s. 185); hier aber wegen des zusatzes natürlich von gazellen.

drüber kommen, solche zelte an und beschädigen sie) und 763 ("wie schön ist doch die weide der ziegen von ﴿ armida'u" مُاعِز مُعْزَى ثرمداء . — Das ziegenfell heisst مَاعِز مَعْزُوطٌ , so Meid. I 84 إِنّهُ مَاعِزٌ مَعْرُوطٌ "fürwahr er ist ein ziegenfell, das mit den blättern des Salam-baumes zubereitet (gegerbt) ist" (d. h. er ist ein tüchtiger vollkommener mann).

تَيْسُ taisun "ziegenbock" [hebr. تَيْسُ ziegenbock, syr. كَـُكْمُ, chald. مِّرَسُّم, demnach ursemitisch taišu ziegenbock] Ham. wie der bocks-, كَصْنَان التَّيُوسِ wie der bocksgestank (ist sein athem)", in einem bei Meid. II 352 mit-وسادهم أَنْكَدُ ذُو getheilten (spätern?) Radschazlied 2 (dort إِنْكُدُ ذُو und ihr fürst ist ein harter mann, 3 welcher (nur) ein, التُيُوسِ besitzer von böcken ist"), in einem ebenfalls bei Meid. (I 197) وله لِحْيَةُ تَيْسٍ وله مِنْقَارُ نَسْر ا وله نَكْهَةُ لَيْثٍ befindlichen vers und er hat einen ziegenbart und einen geierschnabel und einen athem gemischt aus dem eines löwen und dem eines habichts" und im sprichwort Meid. I 257 أَتْيَسُ -geiler als der ziegenbock des stammes Tu, من تُيُوسِ تُوَيْت wait"; vgl. auch noch das neuere sprichwort Freyt. Prov. III no. 2549. — Denominativa sind اِسْتَتْيَسَ (Meid. II 307) er war eine ziege und wurde einem ziegenbock, عَنْزًا فَٱسْتَتْيَسَ أَتْيَسُ und وَاسْتَتْنْيَسَتِ الْعَنْزُ 23 ähnlich", und Freyt. Prov. III

<sup>1</sup> das seltnere wort, während das gewöhnlichere ישׁלים ist (was im arabischen — vgl. unten בَיُو — das jüngere thier bezeichnet).

 $<sup>^{2}</sup>$ auch von Rückert Ham. II, s. 233 übersetzt.

<sup>3</sup> Rückert "knicker".

(siehe oben), weil die ziegenböcke durch ihre geilheit bekannt sind. In den alten gedichten hat تَيْس gewöhnlich die übertragene bedeutung "männchen der bergziege, bergbock", so z. b. Diw. Hud. ۷۷, ۹ (ed. Koseg., p. ۱44) u. ö. (siehe daselbst).

عَنْوَ 'anzun das weibliche thier, die "ziege" [hebr. بير pl. بير phön. بير aram. إنّا — ursem. 'izzu "ziege" ] in gedichten selten (in alten gewöhnlich "bergziege", siehe unten) z. b. in einem bei Lane I, 2352 citirten verse يَوْمُ مِنَ النَثْرَةِ او a day of the auroral setting of عَنْوَ (8th mansion of the moon) or of its الذراع (the astrism called الذراع المعادد (the astrism called الذراع المعادد عنه أنه عَنْوُ مَعَانَ المعادد والمعادد والمعادد المعادد المعادد والمعادد المعادد والمعادد المعادد والمعادد المعادد والمعادد المعادد والمعادد والمعادد المعادد والمعادد والمعا

ı zu der auflösung von zz in nz vgl. arab. عَنْبَسُ und عَنْبَسُ "löwe"; hebr. جَنْزِير, arab. خِنْزِير, "schwein", hebr. عَنْفُك, "igel" u. a.

vgl. die sprichwörter: Meid. II 891 أَهْوَنُ مِن ضَرْطَةَ الْعَنْزِ الْعَانِ وَnontemtior quam caprae crepitus ventris", II 21 أَهْوَنُ مِن عَنْزِ بِالْحَرِّة ,saepius pedens quam capra", II 889 عَنْزِ بِالْحَرِّة ,levior quam crepitus ventris caprae in regione petrosa", wie auch den Meid. II 891 mitgetheilten vers (dort عَنْزٍ بِنِى الجُنْحُقَة ) und عَنْزٍ بِنِى فَافِطة فَا يَانِي فَافُول فَافِطة وَالْعَانِي فَافُول فَافِطة وَالْعَانِي وَالْعَانِي وَالْعَانِي وَالْعَانِي الْعَنْدِ الْعَنْدِ فِلْ فَافُولُ وَالْعَانِي وَالْعَال

wenn das kleinvieh sich, تَفَرَّقَت الْغَنَمُ قَادَتْهَا الْعَنْزُ الْجَرْبَاءَ mehr die kälte empfindend als, أَصْرَدُ مِن عَنْز جَرْبَاءَ eine räudige ziege" (weil ihr da die haare ausgegangen und die haut dünn geworden), II 88 ﷺ كُلُّ دَاءِ "eine ziege, in welcher jede krankheit ist" (weil man den ziegen jede art von krankheiten zuschrieb, so einige 99), 361 كَرُكْبَتَى الْعَنْز "(so gleichmässig) wie die zwei kniee der ziege" und 507 darüber werden sich zwei ziegen nicht, لا يَنْتَطِمُ فِيهَا عَنْزَانِ mit den hörnern stossen" (d. h. die sache ist zu unbedeutend, als dass u. s. w., und endlich in einer tradition (bei Damîrî, vierzig preise أَرْبَعُونَ خَصْلَة أَعْلَاها مَنِيَحَةُ العَنْزِ (١٨٩ JI, p. ١٨٩ (beim wettkampf), von denen der höchste das geschenk der ziege ist". Erst in der spätern sprache sagt man (mit angehängter femininendung) عَنْزَة, so z. b. Freyt. Prov. III, no. 2175, 2468 und 2550. — Bei den alten dichtern heisst عَنْز meist ubertragen "bergziege", so z. b. Diw. Hud. vv , 4 pl. آعُنُر (comm. إِنَاتُ الرُعُولُ وهي الَّأَرْوي) und daher kommt auch der bekannte arab. frauenname عُنَيْزَةُ (demin. fem. von عَنْد, vgl. unser "rehlein" in deutschen minnegedichten), wie z. b. die geliebte oder vielmehr eine der vielen geliebten des altarabischen dichterkönigs Imru'ul-Kais geheissen hat (siehe unten bei den antilopen- und wildziegennamen).

ziegenbock" [hebr. عَبُور, dort das gewöhnl. wort für "ziegenbock" und syn. von برابة; ass. atûdu — ursem. 'atûdu "ziegenbock" (urspr. "der kampfbereite")] in einer alten tradition bei Muslim عَنَهًا يقسبها بين أَحْدَابِه فبقى عَبُودٌ فَقال

وانتي به انت "er gab ihm kleinvieh, welche er unter seinen genossen vertheilen sollte, da blieb ein junger ziegenbock übrig, da sagte er "schlachte du ihn"! zu ihm"" und in einem bei Meid. II 189 citirten vers وَأَلْهَى بنى حِبَّانَ عَسْبُ عَتُوده "und es freute die Banū-Ḥimmân das bespringen ihres jungen ziegenbocks so sehr dass sie des ruhmes vergassen und u. s. f." (jenes thier soll, nachdem ihm schon die halsvenen durchschnitten waren, noch siebzig ziegen besprungen haben). 1 — Das demin. عَتَيْتُ siehe schon bei

(5) چَوْمَ ýadjun "ziegenböckchen, zickchen" [hebr. جَرَّهُ بِهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَغْلَمُ (وَأَتْفَطُ) من تَيْس بنى vgl. auch die sprichwörter وَأَتْفَطُ) من تَيْس بنى libidinosior (et saepius insiliens coitus ergo) quam hircus gentis Banû-Ḥimmân" Meid. II 189.

 $<sup>^2</sup>$  der stern  $\alpha$  des kleinen bären, gewöhnlich polarstern genannt.

schlecht bedeutete, nemlich أَكُ [äth. and: coll. "ziegen"; sing. "bock, böckehen", f. and te "ziegen"; hebr. און "lämmchen" (vgl. auch s. 235,

يَّانَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنَانَ عَنَانَ عَنَانَ اللهُ إلهُ اللهُ عَنَانَ اللهُ إلهُ اللهُ إلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَانَ حَوْلِيَّة análçun "(weibliches) zickchen "darüber wird kein zickchen "darüber" und ebendas. لا تَحْدِقُ في هذا الله عَنَانَ حَوْلِيَّة عَنْانَ في هذا الله عَنَانَ حَوْلِيَّة اللهُ ا

مالد هِلَّةِ hilla un "ziegenböckchen" Meid. II 606 هِلَّةِ «er hat weder ein männliches noch weibliches zickchen", vgl. auch schon s. 237, anm. 1.

أَذَلُّ مِن الْيَعْرِ ja run Meid. I 513 أَذَلُّ مِن الْيَعْرِ geringer (verächtlicher) als "ein ziegenböckchen, das man in einer grube anbindet, um den löwen hineinzulocken und drin zu fangen".

أَجَمُّ agammu "hörnerloser ziegenbock oder widder" Ham. جه comm. (فَشَرَيْتُهُ بأَجَمٌ أَسْوَد).

(10) اَعْقَصُ هُلِهِ aْkaṣu "widder oder ziegenbock mit gewundenen hörnern", fem. عَقْصَآءَ اللهِ اللهُ عَبْر يُوسِعُنا عَقْصَآءَ سَكًا die ziege (oder das schaf) mit gebognen hörnern hat uns vielen mist gemacht,

anm. 1); aram. dagegen بَكْمُ "knabe"] wird bei den antilopen- und gazellennamen aufgeführt werden, wohin ich auch für das von demselben stamm wie جَدُايَةُ kommende جَدُايَةُ

während wir bei derselben nicht viel milch erblicken; führt sie deshalb zu 'Amr zurück".

Die übrigen wörter, die sowol "ziege" wie "schaf" (resp. "bock" wie "widder", "ziegen" wie "schafe" coll.) bedeuten (عَرَارُ فَرَارُةٌ ,أَكُولَةٌ ,أَكُولَةٌ ,أَكُولَةٌ ,فَرَارَةٌ ,شَآءٌ), wurden sämmtlich schon bei den schafnamen aufgeführt.

Vergleichen wir nun die fürs ursemitische erschliessbaren wörter des schaf- und ziegengeschlechts ["kleinvieh" allg.: da'nu und śawahu; schafe: kabśu "widder" und rahilu "weibliches lamm", vielleicht auch immaru "lamm" und nakadu "schafe"; und endlich ziegen: taišu "ziegenbock", 'izzu "ziege", atûdu "junger ziegenbock" und gadju "zickchen" unter sich und mit den in den einzelnen semit. sprachen vor allem im arabischen und hebräischen gewöhnlichen bezeichnungen dafür, so kommt man, zumal, wenn man einen blick auf das äthiopische wirft, wo für "schafe" ein ganz eigenes wort, 17%: existirt, wo widder und ziegenbock, lämmer und zickehen mit denselben namen bezeichnet werden (erstere AGA:, AAH:. ሐርጊ:, letztere መሐስዕ:, lauter nur dem äthiopischen eigene wörter) und wo nur für die ziegen ein auch in einer andern semitischen sprache das schaf- und ziegengeschlecht bezeichnender ausdruck da ist, nemlich ma., i so kommt man, sage ich, zu dem resultat, dass den Ursemiten die schafzucht zwar bekannt gewesen sein muss (vgl. kabśu und rahilu), die schafe jedoch bei weitem nicht die rolle bei ihnen spielten wie die ziegen, für welche sie vier geschlechts- und altersunterschiede bezeichnende namen hatten,2 und das merkwürdigste an dieser fast gänzlichen ignorirung der schafe bei den Ursemiten ist, dass auch die alten Aegypter auf ihren ältesten denkmälern noch keine schafe, wol aber ziegen, abbildeten.3 Es scheint sich daraus zu ergeben, dass das schaf zu den ältesten

أَجَدُّ siehe schon die anm. zu جَدُّ عُيْ.

<sup>&</sup>lt;sup>'2</sup> fast möchte ich glauben, dass auch da'nu und sawahu ("kleinvieh") im ursem. collectivbezeichnungen für "ziegen" allein waren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> siehe schon s. 221 beim art, rindvieh.

hausthieren der welt nicht gehörte: ¹ den Aegyptern wurde es später (freilich nach unsern modernen zeitbegriffen noch früh genug) zweifellos von Centralafrika, zunächst von Nubien und Aethiopien aus, die den Aegyptern in alter zeit schon rinder, esel und ziegen lieferten,² zugeführt; die Semiten brachten es zwar von Centralasien, ihrer urheimat, nach Mesopotamien, wo sie noch eine zeitlang vereinigt sassen, mit, aber erst bei den Arabern ist es vielleicht schon im zweiten jahrtausend, jedenfalls aber schon lange vor Chr. geburt, zum eigentlichen haus- und nutzthier geworden.

8. عُنْبَى (zabjun) gazelle (siehe unten) mit einer unterabtheilung طِبَلَةِ البِسْكِ (zibā'u 'l-miski') p. ٣٨٩, de Chézy 409 f. (wörtl. "moschusgazellen") die

#### Moschusthiere.

Diese bilden in der zool. ordnung wiederkäuer<sup>3</sup> eine besondere (bei Brehm die zweite) familie und gehören weder als

¹ die Urindogermanen hatten ein wort für schaf, nemlich avi, das sich in allen indogerm. sprachen wiederfindet; dass aber die trennung derselben (wie die einwanderung der einen hälfte nach Europa) geraume zeit später als die trennung der Ursemiten stattfand, steht mir wenigstens felsenfest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. z. b. Brugsch, Gesch. Aeg., s. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> es ist vielleicht hier am platz, zur besseren orientirung (besonders bei den gleich unten zu behandelnden oryxantilopen, gazellen und steinböcken) ein kurzes schema der wiederkäuer zu entwerfen:

<sup>1.</sup> familie kamele (tylopoda).

<sup>2. -</sup> moschusthiere (moschidae). Dahin gehört unser moschusthier (moschus moschiferus).

<sup>3.</sup> familie hirsche (cervina) Geweihtragende wiederkäuer; fehlen in Arabien und Abesinien gänzlich.

<sup>4</sup> familie gabelhornthiere (antilocaprina) Nur in Amerika.

<sup>5. -</sup> girafen (devexa) Girafe.

<sup>6. -</sup> hornthiere (cavicornia) Nur die in Arabien, Aegypten, Nubien und Abesinien lebenden arten seien hier aufgezählt:

a) antilopen.

a. antilopen im engern sinn. 1. Pala (antil. melampus,

unterabtheilung zur familie der hirsche (cervina), 1 zu der einige naturforscher sie gerechnet haben, noch zu der der horn-

aepyceros [d. i. hochhornantilope] mel.), Süden von Abesinien, Mittelund Südafrika. — 2. Gazelle (antil. dorcas, zabju<sup>n</sup>) Arabien, Nordostafrika.

β. kuhantilopen (bubalis). 1. Buntbock (bubalis pygarga, damalis), Südafrika, aber auch nördlich bis Abesinien. — 2. Steppenkuhantilope (bubalis alcephalus) im herzen Afrikas, auch in den steppen an den westabfällen des abesin. hochlands, wie noch in den steppen und

wüsten westl. vom nil; die Araber nennen sie dort Tetel (نَيْتُنَ), die Abesinier Tori und Tora ( الله عنه); mit der steppenkuh oder antil. oryx leucoryx hat sie nichts zu thun.

y. spiessböcke (*oryx*). 1. Beïsa (*oryx beïsa*, äth. **กกห**) küstenland von Habesch und nördlicher. – 2. Säbelantilope, steppenkuh (*oryx leucoryx*, مَعَ الرَّحْشِ , مَعَ الرَّحْشِ ) nördl. theil von Innerafrika,

Sennâr, Kordofan, Bahiudasteppe und bis zur ägyptischen grenze; (vielleicht heut noch, jedenfalls aber bis zum 6. nachchristl. jahrh.) auch in Arabien.

δ. mendesantilopen (addax). Mendesantilope (strepsiceros addax) Südnubien; den alten Aegyptern wol bekannt; äth. **ξτηγ:** ε. schraubenantilopen (strepsiceros). Kudu (str. kudu)

Abesinien (אור יוֹב יוֹר von den dortigen Arabern Tedal [= בَיْבُنْتُل und Nelet [im Tigre אור. vgl. ass. (pl.) nâli und naili] genannt).

ζ. zwergantilopen (neotragus). Windspielantilope (Beni Israel der bewohner Massauas, Edro [OΤC:, äth. ምጻΦ:] der Tigrier) Abesinien.

η. klippspringer (oreotragus). Sassa der Abesinier (or saltatrix).

9. gemsen (capella). Gemse (cap. rupicapra), in den Alpen; ausser Europa auf dem Kaukasus, in Taurien und Georgien; fehlt in den semitischen ländern gänzlich.

b) ziegen und schafe.

a. ziegen (capra). 1. Steinbock, und zwar capra Beden

(بَكُنُ), Arabien; capra Walie (amh. كُمُ:, etymol. gleich மூல்: und فَعَلُ), Abesinien. — 2. Hausziege.

β. schafe (ovis). Von wildschafen das Merinoschaf (ovis tragelaphus), Nordwestafrika, Aegypten, Abesinien. — Hausschaf.
c) rinder.

1 diese (hirsch und reh), welche nur im norden der semitischen

thiere, wie es nach obiger benennung Kazwînî's ("moschusgazellen") scheinen möchte. Ihr vaterland sind die höchsten alpen des hinterasiatischen gebirgsvierecks; am häufigsten finden sie sich auf den tibetanischen abhängen des Himâlaja, in der umgebung des Baikalsees und in den gebirgen der Mongolei.¹ Das Kazwînî diese und keine andern thiere meint, geht daher schon aus dem von de Chézy nicht aufgenommenen satz ist China, Tibet und die Kirgisei" hervor. Den alten Arabern war dies thier natürlich unbekannt, wie es auch in ihrer alten und in der literatur der ersten jahrhunderte der Higra niemals erwähnt wird.

9. إِيَّالُ (ijjalun) p. سم bergbock. Unter diesem lehnwort (s. unten) fasst Kazwînî mehrere nur wenig von einander unterschiedene steinbock- oder bergziegenarten, dem بَقَرُ الرحش (antilopen) und den الطِبَاء (gazellen) gegenüber, zusammen, während andere spätere arabischen zoologen أَنَّ etwas weiter fassen und dazu auch die steinböcke (wenigstens die eine art, welche die Araber, im unterschied von der andern عَلَّ genannten, أَقَّ nennen) 4 rechnen.

änder, in Mesopotamien und Syrien (dort in den wäldern des Libanon und seiner südlichen ausläufer) vorkommen, in Palästina sehr selten sind, in Arabien und Abesinien gänzlich fehlen, brauchten daher in dieser arbeit gar nicht berücksichtigt zu werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brehm, a. a. o., III, s. 94; dort werden auch die verschiedenen asiatischen namen des moschusthiers (chinesisch, tibetanisch, tungusisch etc.) angeführt.

<sup>2</sup> so, und nicht والجرحير ist im arab. text zu lesen.

s. 228, anm. 3). بَقَرُ الرَحْش (s. 228, anm. 3).

<sup>4</sup> bei den einzelnen weiter unten aufzuführenden steinbocknamen (عَعل بَكُنَّ etc.) anzugeben, für welche von diesen beiden wol nur wenig verschiedenen arten sie gebraucht wurden, dazu fehlen uns leider

Da ich nun die einteilung der wiederkäuer vollständig gegeben, bleibt mir noch übrig, die nummern 3, 8 und 9, die ich unter dem gesammtnamen

## Antilopen und Steinböcke

hier zusammenfasse, aus der arabischen literatur nach ihren einzelnen dort vorkommenden namen zu belegen. Für die zoologische anordnung derselben verweise ich auf die oben zum artikel Moschusthiere gegebene längere anmerkung.

## A. Antilopen, 1 und zwar

1. die grössern rindähnlichen antilopenarten, von den arabischen zoologen gemeinhin

## bakar al-wahs

was wörtlich "wildkühe" bedeutet, genannt. So viel ich bis jetzt im gewirr der verschiedenen namen bei dichtern und der sich oft wiedersprechenden erklärungen der commentatoren, lexicographen und zoologen erblicken kann, verstanden die altarabischen dichter und ihre erklärer besonders eine art unter bakaru 'l-wakši, nemlich die antilope leucoryx, 2 jenes trotz

alle anhaltspunkte; von أُرُويَّة geben es uns zufällig die nationallexica

an (, of the kind الشَّاءُ, not of the kind called "بَقَوْ Lane unter (روى

¹ über den ursprung des wortes antilope selbst, welcher terminus in der zoologie erst seit 1743 auftaucht, siehe ausführlich die einleitung zu meiner ausgabe des äth. Physiologus, s. XXIV ff. Das wort stammt aus keinem andern buch als dem alten alexandrinischen naturbuch Physiologus, wo es ein fabelhaftes thier bezeichnet; die ursprüngliche form des namens, soweit wir ihn zurückverfolgen können, ist antholops (im äth. Phys. endrāpôs).

von den Arabern speciell عَهُ mahan und (das junge) وَحُمُّ ri'mun (siehe unten) genannt.

seiner kuhähnlichkeit schöne und majestätische thier mit langen, spiessförmigen hörnern, grossen ausdruckvollen sehr sanften augen und beinah ganz weisser farbe. Die antilope defassa, 1 ein nur in Abesinien vorkommendes zu den wasserböcken (kobus) gehöriges thier, ist hier ganz ausgeschlossen;2 dass aber ausser der antil. leucoryx (oryxantilope) noch einige andere grössere kuhartige antilopen, welche wir in Arabien nur nicht mehr oder auch noch nicht nachweisen können, unter dem بَقَرُ الرَّحْش verstanden wurden, ist immerhin möglich. So wissen wir zwar nichts vom vorkommen irgend welcher arten der sonst in Nordostafrika nördlich bis Nubien angetroffenen kuhantilopen (antil. bubalis) in Arabien, aber bei unserer mangelhaften kenntniss der heutigen fauna Arabiens können wir, glaube ich, kaum sicher entscheiden, ob diese thiere immer dort fehlten, ja kaum, ob nicht auch heut noch in den wüsten des innern Arabiens arten derselben anzutreffen sind, in abrede stellen. — Der unterschied von بَقَرُ الرَّحْش ("bovine antilope", wie Lane treffend die ganze klasse nennt) von den gazellen (ظَبْتَى) spricht sich klar in einem vers des (Lane "wild oxen or cows") بَقَرُ الوَحْش wegen ihrer kurzen hälse ("because the shortness of their necks") بَنَاتُ عَمّ النَّرْشِقَات "the daughters or sons of the paternal uncle of the longnecked ones" (= of the gazelles) genannt werden.

<sup>1</sup> amharisch L.4.4: (defâsâ).

<sup>2</sup> danach ist das von Lane unter بقر bemerkte zu corrigiren; im eigentl. Aegypten war diese antilopenart, wenn sie auch den alten Aegyptern bekannt war, nie heimisch.

<sup>3</sup> Lane: "the true antelope of Arabia, as distinguished from the cervine and bovine antelopes"; mit cervine ant. meint er wol die رُعُول , wenn letztere auch genau genommen ja nicht zu den antilopen sondern zu den ziegen gehören.

رشق Lane I, p. 1090 unter رشق.

1 hier können auch gazellen gemeint sein (vgl. Labîd Mu'all., vers

ndie gazellen von Wagra"), doch gleich im folgenden vers (v. 34) wird die oryxantilope (الرثم) genannt; die ganze stelle lautet: (33) "sie (die geliebte) wendet sich ab und zeigt schmale wangen, und sie wahrt (ihre schöne wie mit einem schild) mit einem auge von einem wild von Wagra, der mutter eines jungen (مُطْفِلُ); (34) und (sie zeigt) einen hals wie den hals einer jungen oryxantilope (رثم), der schön ebenmässig ist, wenn sie ihn in die höhe hebt, und der des schmuckes nicht entbehrt."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> aus einem gedichte des alten recken Ta'abbata Scharran; dort heisst es (Rückert, Ham. I; s. 187) "er nachtet beim gethier im wald, es thut ihm nichts zu leide (wörtl. "so dass sie sich traulich an ihn gewöhnen"), und nie am morgen hat er sie vertrieben von der weide, noch aufgelauert ihrem gang, noch ausgespäht ihr lager; nur kampf mit männern lebenslang hat ihn gemacht so hager".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> er meint hier mädchen, unter denen sich auch seine geliebte befand. Der dichter (al-Dumaina) gehörte bereits der zeit des isläm, wo ja die frauen verschleiert gehen mussten, an.

wegziehn) dazu, dass 1 ich das antilopenwild beneidete, dass ich zwei vertraulich mit einander verkehrende von ihnen (den antilopen) sehe, welchen kein schrecken furcht einjagt", ۹۰۷ رُسُمْ "eine (verlassene) spur, لِقَاتِلَةِ الغَرَانِقِ ما به إِلاَّ الوُحُوشُ welche (einst) der schönen jünglingsmörderin gehörte, wo aber (jetzt) nur noch antilopen (wörtl. wildthiere) weilen" und ۱۹۷۲ (رَحْشًا und الْوَحْش) in einem spätern gedicht; und (das fem. des von وَحْشِيَّةٌ gebildeten adjectivs) وَحْشِ Labid Mu'all., vers 36 عُشْبَة مَسْبُوعَة "ein (weibliches) wild, deren junges von wilden thieren (od. speciell vom löwen, سَبُعُ zerrissen wurde"; die wundervolle schilderung der nachtflucht der nun kinderlosen mutter, v. 36 ff., ist für die genauere bestimmung der hier unter بقر الوحش gemeinten antilopenart sehr wichtig, denn v. 43 heisst es: ihre farbe verbreitet in der nacht einen glanz wie perlen, v. 45 irrt sie umher in den sümpfen von صَعَاتُك Su' â'id; endlich dringt v. 48 zur der von angst gehetzten noch des jägers stimme nebst dem gebell der auf sie eindringenden hunde, da kehrt sie (v. 50) gegen die hunde ihr horn (wörtl. "eine hornesspitze" مَكَرِيَّة, "dessen vorderes und ende wie eine samharische lanze ist". Man sieht, dass hier nur die antilope leucoryx, مَهًا رِزَّتْ, gemeint sein kann, deren weisse farbe die nacht erhellt, und deren lange spitzen hörner allein von allen antilopenarten mit einem speer verglichen werden können.

رَبُّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>1</sup> wörtl. "sie liess mich in einem zustand da".

<sup>2</sup> denn diese sind hier gemeint, vgl. den comm. zu vers 37, wo das junge (التَّرِير) deutlich رُلد البَقَرَةِ الوَّحْشِيَّةِ genannt wird.

Hommel, thiernamen.

ihr junges" etymologisch abzuleiten, weshalb es auch sehr wahrscheinlich, dass, wenn das nachher zu besprechende قَعَهُ nicht etwa eine andre grössere 2 art der oryxantilopen ist,

ursprünglich das weibchen, قَهُمُ aber das männchen bedeutete; im hebr. entspricht أَن أَن وَ نِعَاجَ عُونَهَا aber das männchen bedeutete; im hebr. entspricht أَن وَ نِعَاجَ عُونَهَا aber das männchen bedeutete; im hebr. entspricht para assyr. rîmu, welche beide "wilder ochs" bedeuten, ³ das äth. Ch. m: (Phys. s. 19 meiner ausgabe, z. 4 von unten) aber ist, wie schon die form des wortes und die variante des Wiener codex Ch. m: ausweist, hebr. lehnwort die beide "wilder unter welchen seine geliebte war, spricht, und dieselben mit antilopen und gazellen vergleicht) كَأَن وَ نِعَاجَ تُوضِحَ فَوْقَهَا

leicht dadurch der umstand, dass in den augen der araber die den zoologisch von den oryxantilopen zu unterscheidenden gazellen gehörten, zu erklären ist. Dass ri'mun wirklich die oryxantilope (und zwar das junge weibchen derselben, das schon trächtig wird, vgl. oben die stellen Lab. 14, Zuh. M. 3 und Nab. 20, 12) und keine gazellenart ist, geht aus den mitgetheilten stellen verglichen mit Labîd 36 ff. und den sonstigen beschreibungen des thieres zweifellos hervor.

als belegstelle, wie s. 156 die stelle aus der Hamasa, ferner das wort ra'mun "kameljunges".

<sup>2</sup> die von den Arabern رُحُّم genannten oryxantilopen müssen etwas kleiner als die in Afrika vorkommenden unsern zoologen allein bekannten oryxantilopen gewesen sein, da sie von den commentatoren und lexicographen stets als "weisse gazellen" bezeichnet werden. Vgl. auch bei Damîrî: "und es sprach al-Aṣmaʿi: die رُحُّم genannten thiere sind weisse gazellen, von reiner weisser farbe, und sie bewohnen die sandsteppen (الرمال)"; nach Damîri bedeutet übrigens رُحُّم das junge, so dass viel-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> siehe bereits ausführlich s. 227, anm. 1.

<sup>4</sup> siehe meinen Physiologus, einl. s. XX und XLV.

es war als ob antilopenweibchen أَرَامُهَا ,es war als ob antilopenweibchen von Tudih auf ihnen (den kamelen) sässen, und (sie, die mädchen) waren gazellen von Wagra, während ihre oryxantilopen den hals (wie um nach den jungen zu sehen) wendeten", Zu-بها العِينُ والآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وأَطْلَاءها hair Muʻall. v. 3 daselbst (an der verlassenen wohnstätte, يَنْهَضْنَ مِن كُلِّ عَجْثُمَ der geliebten) tummeln sich nun grossäugige 2 und oryxantilopen, während ihre jungen herzuspringen (um an ihnen zu trinken) von jedem (ihrer) lagerorte", Imrulk. Mu'all., v. 3 تَرَى بَعَرُ du siehst den mist der oryxantilopen 3 (auf der verlassenen الأرام wohnstätte der geliebten)" und vers 34 جيد الرئم der hals der oryxantilope" (siehe schon bei عُش anm.), Nab. Diw. لَعَبْرِي لَرِثُمُّ عِنْدَ بَابِ ابن ٣٣٩ Ham. ٣٣٩ لَعَبْرِي لَرِثُمُّ عِنْدَ بَابِ ابن bei meinem leben, fürwahr eine oryx-, مُحرِر أَغَنَّ مَشُوفُ antilope an der pforte des ibn-Muhriz, eine näselnde, glänzende 4 (ist euch lieber als zelte, die auf schwertern und errichtet sind)", פּענוֹל (von einer schönheit) אָבֿעוֹל lanzen

اِنَاتُ بَقَر الرَّشِ (comm. اِنَاتُ بَقَر الرَّشِ الرَّشِينِ الرَّشِينِ الرَّسِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْ

<sup>2</sup> comm. أَعْيَنُ , siehe unten unter أَعْيَنُ , pl. عِينَ

a der commentar erklärt hier (ungenau) الرقم durch "weisse gazelle" (الْطَبْنَى الْخَالِصُ البَيَاضِ); sonst wird gewöhnlich hinzugefügt "und welche die sandsteppe bewohnt", was vor allem auf die oryxantilope sich bezieht. Vgl. auch die verbindungen mit صَرِيم s. 262 und 263.

<sup>4</sup> beide epitheta werden speciell von den oryxantilopen gebraucht; mit der oryxantilope meint er hier natürlich ein mädchen.

رَمْ وَمُعْلَةٌ وَمُعْلَةٌ وَمُعْلَةٌ وَمُعْلَةً وَمُعْلَةً وَمُعْلَةً وَمُعْلَةً وَمُعْلَةً وَمُعْلَةً وَالْجَاءَ "sie schenkt den liebhabern weh ein) mit dem coquetten gebahren einer schönen und dem blick einer oryxantilope" (im vers vorher wird dieselbe genannt مَنْ اَلْجَوَا الْجَوَاءَ وَالْجَوَاءَ وَالْجَوَاءِ وَالْجَوَاءِ وَالْجَوَاءِ وَالْجَوَاءَ وَالْجَوَاءِ وَالْجَوَاءِ وَالْجَوَاءَ وَالْجَوَاءُ وَالْجَوْءُ وَالْجَوَاءُ وَالْجَوْءُ وَالْجُ

[siehe schon oben bei رَبُّم; von den lexicographen gewöhnlich durch رَبُّم erklärt, aber wahrscheinlich wie والمَوْشِي erklärt, aber wahrscheinlich wie والمَوْشِي speciell die oryxantilope, da schon im altaegyptischen mahet der name dieses thieres ist] Ham. مَهَاها والمَوْسِي "und wie manchen mittag, dessen glutwind seine antilopen (die doch sonst als thiere der sandsteppe die hitze gut aushalten können) briet, gab es [wo ich eine dem wildesel ähnliche kamelin (عيرانة, siehe schon s. 183) schlachtete und (in der sonne) braten liess]", Zuh. Diw. ۱,۱۰ (شَبَهًا يَنَازَعَها البها) und ۱۲ نفس مَهَاق "(und was die beiden augen anlangt) so sind sie von einer oryxantilope" und noch oft bei den alten

ı wörtl. "kühen", بَقَرِ (hier im übertragenen sinn) siehe unten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dümichen bei Brehm, Thierleben III, s. 197.

dichtern; wie im sprichwort Meid. II 474 أَيُوْمِهَا بَجْرِى مَهَاةً "die oryxantilope läuft schnellen laufes ihrem tag (d. i. dem tod) entgegen".

رَاً عَلَىٰ الطَالَةِ إِلَا الطَالَةِ إِلَا الطَالَةِ إِلَا الطَالَةِ إِلَى الطَالَةِ الطَالَةِ الطَالَةِ الطَالَةِ الطَالَةِ الطَالَةِ الطَالَةِ الطَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ ا

أَوْرَارُ الْفَرَارِ الْسَجَهَلَ الْفَرَارِ الْسَجَهَلَ الْفَرَارِ الْفَرَارِ الْسَجَهَلَ الْفَرَارِ الْفَرَا

الملا vgl. Ahlwardt, Chalaf al-Ahmar, s. 69 (dort s. 397, vers مَهَوَات vgl. Ahlwardt, Chalaf al-Ahmar, s. 69 (dort s. 397, vers مَهَوَات بِهُ مُهَوَات بِهُ مُهَاقًا مُهَاقًا مُهَاقًا مُهَاق بِهُمُ مُهَاقًا مُهُاقًا مُهُاقًا مُهُاقًا مُهُاقًا مُعُلِيلًا مُعْلِيلًا مُعْلِيلً

رئم bakarun "antilopen" Ham. م٩٩ (siehe schon bei بَقَارُ in der anm.), Meid. I 230 (sprichw.) تَرَكْتُهُ بِمَلاحِسِ البَقَرِ ich habe ihn an den orten, wo die antilopen ihre jungen, wo die antilopen ihre jungen lecken, gelassen" (d. i. in der wüste oder einöde), pl. بَيْقُور (siehe schon s. 224 bei بقر rindvieh); — ثُور taurun "antilopenmännchen" Imrulk. Mu'all. v. 66 وَعَلَا عَلَاءً بَيْنَ ثَوْر "und in einem rennen erjagte (das pferd) hinter einander einen antilopenbock und eine hinde" (comm. تُورًا وَبَقَرَةً وَحْشِيَّةُ), `Alkama Diw. ۱,۳۷ ff. "da wurden gehört dumpfe wehlaute von den antilopenböcken (Socin: "büffeln"!) des sandbodens (لثِيرَانِ الصَريم), als er auf sie schoss . . . , da fiel einer auf den weissen fleck der stirn, und ein anderer vertheidigte sich mit dem horn, als ob es die spitze einer nadel wäre; da lief (das ross) feindlich hin und her angreifend bald einen antilopenbock, bald ein antilopenweibchen بَيْنَ تَوْرِ)

<sup>1</sup> so (und nicht "hindin", als ob es ein masc. "hind" gäbe) heisst dieses von Luther mit vorliebe gebrauchte wort (vgl. "stute" und nicht "stutin").

und bald einen bejahrten (stein bock (ونَعْبَجَةٍ), alt wie der dürre baum"; — أَشَيَاهُ šâtun (pl. أَشِيَاهُ "antilope" Tarafa Mu'all. v. 35 "(das kamel hat so feinvernehmende ohren) wie die ohren eines antilopenbocks (كَسَامِعَتَى شَاةٍ), welcher in Haumal einsam umherstreift" (comm. تُورُّ وَحْشِيًّ und in dem eben erwähnten gedicht des 'Alkama, einige zeilen weiter vorher (v. ۳۲ und ۳۴) "wir erblickten antilopen (شیکاهگا), welche einen sandboden (خَمِيلةٌ) abweideten . . . . . . . (34), da verfolgte er die fliehenden antilopen (الشِيَاه) u. s. w."; — تَعْجَةٌ na gatun "antilopenweibchen" ausser in den vorhin bei يُخْر aufgeführten stellen noch Imrulk. Mu'all. v. 63 "da stiess auf uns ein rudel (سِرْبُّ), 2 dessen antilopenweibchen (نِعَاجِهُ) gleichsam jungfrauen von Dawar waren" (comm. اناك بَقَر الوَحْشِ) und Labîd Mu'all. v. 14 (siehe schon رئم) neben آرام und وَعِيْنَنَى بُرْغُوٰ , v ، ه .v (بِعَيْنَنَى بُرْغُوٰ , burjuzun Tarafa Diw. مِرْغُوٰ , pl. Nâbiga Diw. ۲۰,۱۴ "sie (die frauen) schlagen wie junge oryxantilopenmütter der sandsteppe (كَأَرْآم الصَريم) ihre hände vor schmerz zusammen hinter ihren kälbchen drein (die man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> äbnlich werden عَنْوُ und عَنْوُ auf die wilden ziegen (steinböcke) übertragen; siehe weiter unten daselbst.

sonst von gazellen (so Aṣmaʿi), doch hier vom comm. erklärt طيرُبُّ durch القَطِيع من بَقَر الوَحْش

Weitere namen (meist epitheta ornantia) des بَقَرُ الوَحْش sind noch folgende:

arhun "antilope", was mit recht von Friedr. Delitzsch zu assyr. turâhu "antilope" verglichen wurde, ist ebenfalls erst eine übertragung, die ursprüngliche bedeutung ist "ochs", so in einem von Damîri citirten vers, wo es heisst مِنْقَالُ "ein ochs, der auf einer weide seine nahrung sucht, ein stolz dahinschreitender" und in dieser seiner urspr. bedeutung sich ganz mit dem ass. arhu (syn. von rîmu) "ochs" deckend.

und كَاذِل hadilun (pl. خَرُواذِل und كَاذِل hadûlun "hinter den andern (und allein bei ihrem jungen) zurückbleibendes antilopen- oder gazellenweibehen" (von خَلَلُهُ "sich einer sache

י Tigl. Pil. I, jagdinschr. (I Rawl. 28, col. I) 19 f. arvi turāhi nāli ja'ili ina sadirāti utimmih "bergziegen, antilopen (zur bildung mit präfig. t vgl. äth. ተይፈን: neben ወይፌን:, beide "junger stier", arab. يَفُنْ "springen, hüpfen" und den abesinischen antilopennamen ነለት: s. 251, anm. 3), steinböcke erjagte ich nach einander (vgl. יפֶר, "פֶּרֶר")".

<sup>2</sup> siehe s. 227, anm. (Asarh. 5, 17 verglichen mit Sb 254 AB arhu.

enthalten, sie verlassen") Nâbiġa Diw. ۲۰, ۱۲ كَارُامَ الصَرِيمِ "wie die jungen oryxantilopenweibehen der sandwüste, die hinter dem rudel zurückbleibenden", und غَنُهُ عند auch "eine antilope, welche ihre jungen verlassen hat", so Tarafa Mu'all., v. 6 f. "und bei dem stamm befindet sich eine dunkellippige (قَاعُونَ), welche den arâkstrauch abweidet (أَحُونَ), eine junge eben ausgewachsene antilope (المُحْوَنُ), welche mit dem rudel der übrigen weidet in der steppe (خَدُولُ).

يَّنْسَآءَ hansa'u "stumpfnasige (antilope)" المَّنْسَآءَ Labîd Mu'all., v. 37 (siehe schon bei فَرير).

يَّنَ dabbun "antilopenbock" (urspr. "der bewegliche") in der verbindung ذَبُّ الرِيَادِ (auch allein الرِيَادُ von الرِيَادُ impf. u "hin- und wiederlaufen") in einem bei Lane I 1354 citirten verse 'des ibn-Mukbil.

sâdinun "junge ausgewachsene (antilope," Tarafa

<sup>1</sup> wörtl. "schüttelt".

<sup>2</sup> gewöhnlich von den commentatoren (so auch hier) durch عَلَمْ وَعَلَى gazelle" erklärt, hier aber dem zusammenhang nach eher vom بَقَرُ oder den oryxantilopen.

 $<sup>^3</sup>$ vgl. schon s. 30, no. 57 den namen der berühmten dichterin al-Hansâ.

Mu'all. v. 6 (siehe bei خَاذِلٌ; sonst auch von gazellen nach den lexicographen); zur etymologie vgl. J. D. Müller a. a. o., s. 32=264.

von شَفْتِ الْجَارِيَةُ impf. u (vgl. auch das pass. شِيفَتِ الْجَارِيَةُ "das mädchen war geschmückt"), von der glänzenden weissen farbe der oryxantilope] Ham. ۳۳4 (siehe schon bei

ظَبْنَى á faru Meid. I 383 (siehe unten beim artikel عَفَرُ Gazellen).

des epithetum dieser thiere) Kur'ân 44, 54 u. ö. (siehe unten bei den Gazellen beim epitheton أَحْوَرُ), Zuhair Mu'all. v. 3 (siehe schon bei أَحْوَرُ), Labîd Mu'all. v. 7 (siehe schon bei أَحْوَرُ), Diw. Hud. p. ۱۴۸ u. ö. — daneben مُعَيَّن المَوَار), biw. Hud. p. ۱۴۸ u. ö. — daneben مُعَيَّن إلْصِوَار), wenn man nicht an dieser stelle mit dem commentar

َ مُعَبَّبُ mujabbabu<sup>n</sup> (Lane: "a bull having a عَبَبُ or dew-lap") liest (siehe schon s. 168 beim kamelepithetum مُتَحَبِّطُ.).

غَيْطَكَة gaiṭalatun "reichlich milch habende (antilopenkuh)" Zuhair Diw. ۱۰, ۲۳ "ebenso wie sich flüchtet zur erstlingsmilch das kälbehen (فَيْطَكَة) einer antilope (غَيْطُكَة), indem es die augen

ı so z. b. in einem im Kâmil p. ۴۴۰ citirten gedicht des Dû-'r-Rumma امّ شادِن "mutter einer jungen gazelle".

(der jäger) fürchtet und ihm dann nicht das volle euter (غَشَكُ) vorenthalten wird". 1

مَّغَنَّ aġannu "näselnde, einen eigenthümlichen ton aus der nase von sich gebende (antilope)" Ham. ۳۳۹ (siehe schon bei عُمَّةً).

أَنَّ fazzun "antilopenkälbchen" (von فَزَّ "aufgescheucht, ruhelos sein") Zuh. Diw. ۱۰, ۲۳ (siehe eben bei فَيْطَلَةُ ).

Die namen für antilopenrudel sind nach al-Aṣmaʿî مَانَّا وَالْرِحَالَ اللهُ بَعْنَى اللهُ الْمِعْنَى اللهُ اللهُ بَعْنَى اللهُ الله

<sup>1</sup> vgl. Ahlw.. Ch,-A., s. 194 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. auch noch Müller a. a. o., s. 41-273.

القَطِيعُ من بَقَرِ الوَحْشِ أو durch رَدْرَب durch وَ الوَطِيعُ من بَقَرِ الوَحْشِ الطِبَآءِ الطِبَآءِ ("antilopen- oder gazellenrudel").

<sup>4</sup> aus einem gedicht des al-Ba'ît ibn-Hurait, dessen vater zu beginn des islâm lebte; der hier ausgesprochene gedanke verräth auch sofort nachgahilitischen ursprung.

sirbun, was al-Asma'î durch gazellenrudel" und (dann übertragen) "jungfrauenschaar" erklärte, kommt Imrulk. Mu'all., v. 63 (siehe schon oben s. 263) von antilopen vor 2 - in der aussprache مَرْبُ (doch vgl.s.200, a.3) heisst das wort "kameltrupp", so Ham. ۱۲ — und endlich عُجْلً agʻlun (al-Aṣmaʿî: "rinderheerde" und "gazellenrudel") wenigstens im verbum denom. تأحّل Labîd Mu'all. v. 7 ebenfalls von den (jungen) antilopen (siehe schon bei طَلَّى). In wahrheit bedeuten eben سِبْب , رَبْرَب und أَجْل sowol "antilopen-" wie auch "gazellenrudel"; dass auch sonst in den alten gedichten einige wörter sowol für die grössern antilopenarten wie für die gazellen gebraucht werden können, also nicht immer (wenigstens nach den angaben der commentatoren und lexicographen) eine strenge scheidung stattrand, haben wir schon hie und da bei dem artikel بَقَحُ الْوَحْش zu sehen gelegenheit gehabt; wenn ein solches schwanken, wenn es nicht wie ich fast glaube überall<sup>3</sup> auf rechnung der viel späteren erklärer zu setzen ist, wirklich zugegeben werden muss, so sind die antilopenarten, welche Kazwînî unter  $zabju^n$  (siehe schon s. 251) zusammenfasst, und zu denen wir uns nun wenden, einzig und allein die niedlichen reizenden thiere, die in der zoologie

ا so Imrulk. Diw. ه م و (dort sind سرب und م synonyma), بر به به به (in demselben gedicht v. ۳۳ رَبُوبَ ), ۴، ۱۸ und ۳۹, ۳ (vgl. Ahlw., Ch.-A., s. 142).

² ausführlich spricht auch über سِرْبِ al-Mubarrad im Kâmil, p. ۳۹۸; über die etymologie D. H. Müller a. a. o., s. 39=271.

<sup>3</sup> mit ausnahme vielleicht von وَحُوش (pl. وَحُوش) und einigen der oben aufgezählten epitheta (z. b. غَيْطَلَة شادِن , خُذُول.

# 2. antilope dorcas genannt werden, die

#### Gazellen.

Diese schmucken, zierlichen thiere, graziös in allen ihren bewegungen, bei jedem schritt und in jeder wendung die verkörperte anmuth, sind dem orientalen von jeher das urbild weiblicher schönheit gewesen. "Eine gazelle in der wüste (sagt Brehm) i ist ein so ansprechendes bild, dass schon seit alten zeiten die morgenländischen dichter mit aller glut ihrer seele sie besungen haben. Selbst der fremdling aus den ländern des abends, welcher sie in ihrer freiheit sieht, muss es verstehen, warum sie gerade den morgenländern als ein so innig befreundetes wesen erscheint; denn auch über ihn kommt ein hauch jener glut, welche zu den feurigsten lobliedern dieses thieres die worte läuterte und die reime flüssig werden liess. Das auge, 2 dessen tiefe das herz des wüstensohns erglühen und erblühen macht, vergleicht er mit jenem der gazelle; den schlanken weissen hals, um den sich seine arme ketten in trauter liebesstunde, weiss er nicht schmückender zu bezeichnen, als wenn er ihn dem hals jenes thieres gleichstellt.3 Die gazelle übt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thierleben, III, s. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. ebenfalls Brehm, a. a. o., s. 208 "die schönheit der augen dieser thiere ist unter allen morgenländischen völkern so vollständig anerkannt, dass schwangere frauen gazellen nur aus dem grunde zu halten pflegen, um ihrer frucht die schönheit des thieres einzuprägen. Oft setzen sie sich längere zeit vor das thier hin und sehen ihm in die schönen augen, streichen ihm mit den fingern über die weissen zähne, berühren dann die ihrigen und sagen dabei verschiedene sprüche her, denen sie noch besondere kraft zutrauen."

<sup>3</sup> dass auch die oryxantilope (رَفَعُرُ الوَحْش ), coll. بَغُرُ الوَحْش ) hier miteingeschlossen werden muss (ja zuweilen auch die bergziegen oder steinböcke, wie weiter unten am betreffenden ort gezeigt werden soll), davon möge man sich durch die aus den altarabischen dichtern von mir im

art. بَقَرُ الوَّحْش gegebenen beispiele überzeugen. Immerhin aber gilt das von Brehm bemerkte in erster linie von den gazellen, die ja an

einen zauber aus auf jedermann. Ihrer anmuth halber weihten sie die alten Aegypter der erhabenen gottheit Isis; ihre schönheit muss dem dichter des hohen liedes zum bilde dienen: denn sie ist "das reh" und "der junge hirsch", mit denen der freund verglichen wird, das reh oder die hinde des feldes, bei denen die töchter Jerusalems beschworen werden. Für die schönsten reize des weibes nach morgenländischen begriffen hat jener dichter nur den einen vergleich: sie sind ihm "wie zwei junge rehzwillinge, die unter den rosen weiden". Die arabischen dichter aller zeiten finden nicht worte, sie zu schildern; die ältesten werke dieses volkes preisen sie, 1 und die minnesänger auf den strassen rühmen sie noch heutigen tages"".

בביא, aram. בביא, aram. בביא, aram. בביא, assyr. sabiu, <sup>2</sup> also ursemitisch tabju. Die möglichkeit der entlehnung entweder bei Hebräern, oder Aramäern, oder, was man der nördlichen lage des landes nach noch am ehesten vermuthen könnte, bei den Assyrern, ist schon durch die regelmässige lautvertretung (arab. z, hebr. und assyr. s und aram. t ausgeschlossen, ausserdem aber durch die bildlichen darstellungen auf den ass. skulpturen, wo die gazelle <sup>3</sup> wie auch der hirsch <sup>4</sup> deutlich erkennbar vor augen treten. Die geographische verbreitung der gazelle erstreckt sich also nicht allein auf Nordostafrika, sondern sogar bis in die nordöstlichsten und nördlichsten bereits zu Assyrien gehörenden ausläufer der arabischsyrischen wüste. Der in den indischen liebesgedichten die

anmuth der formen und bewegungen die grössern antilopen noch weit übertreffen; was die schönheit der dunkeln sanften augen anlangt, so mag wol schwer zu entscheiden sein, welche von beiden den preis davontragen würden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hier gilt ebenfalls das s. 269, anm. 3 bemerkte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe schon s. 35, anm. 1 eine belegstelle.

<sup>3 (</sup>neben steinböcken) photogr. des Brit. Mus. no. 482 (catalogue p. 41) sculptur aus Asurbanipals zeit, im katalog als "wild goats and young"; vgl. auch G. Rawlinson, Monarchies, vol. II, p. 142 (m. bild).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ebenfalls aus Asurbanipals denkmälern: phot. des Brit. M. no. 496 (catal. p. 41) "attendants with nets trapping deer on borders of forest<sup>4</sup>.

gleiche rolle wie die gazelle in den arabischen einnehmende ¬¬¬ ist eine andere antilopenart.] Ham. inte (schon oben bei

antilopenrudel" mitgetheilt), ۲۸۸ (du schützest deinen, زَبْرَب gastfreund so wenig, dass man ihn mit dem fleisch der gazelle [کُم طَبْی], welche von allen gejagt wird und also schutzlos ist, vergleichen kann), 2 ppp (Kab ibn Zuhair rühmt "und nicht wurden im stamme Ka'b gazellen [statt der gelobten schafe]3 ظِبَآهِ من رَبِيعَة عَامِرٍ عِذَابُ الثَنَايَا geschlachtet" und ٩١٧ gazellen (= mädchen) von dem stamm, مُشْرِفَاتُ الْحَقَائِب Rabî'a 'Amir, zahnduftende und hochhüftige"; Labîd Mu'all. v. 6 "und es erheben sich die zweige der aihakân-staude 1 und es haben junge (اطفلت) an den beiden flussufern die gazellen und strausse (ظبَآءها ونَعَامُها), und es lagern die antilopen bei ihren jungen u. s. w." (siehe schon oben bei أُعْيَنُ, v. 14 "die gazellen von Wagra" (siehe schon bei رئم), Imrulk. Muʻall. v. 39 أَسَارِعُ طَبْي die rothköpfigen kleinen weissen würmer (im fuss) der gazelle (mit denen die gefärbten fingerspitzen der geliebten verglichen werden)", ebendas. v. 59 أَيْطَلَا ظَبْع "die beiden weichen einer gazelle" (mit welchen er die seiten

seines rosses vergleicht) und Hârit Mu'all. v. 69 "wie wenn um

¹ daher मृगद्भ (nach der gewöhnlichen übersetzung "die gazellenäugige") ein ständiges epitheton der mädchen.

<sup>2</sup> daher das sprichwort Meid. I 311 جَارُهُ كُمْ طَبْعي, sein nachbar ist das fleisch der gazelle".

 $<sup>^3</sup>$  eine sprichwörtl. redensart für "eine ausflucht für die erfüllung eines gethanen gelübdes suchen".

<sup>4</sup> comm. "- girgîr d. i. wilde ranke.

schafstall zu schonen gazellen (الظِبَآء) geschlachtet würden" (vgl. das oben zu Ham. ff in der anm. bemerkte); und endlich in den sprichwörtern Meid. I 134 آمَنُ من الظَبْي sicherer (vor verfolgung) als die gazelle im heiligen, بالحَرَم gebiet bei Makka", كَأَتْهُ تَرْكَنَّهُ تَرْكَ الظَبْي ظِلَّهُ 209 "ich werde ihn (so gänzlich) verlassen, wie die gazelle ihren (einmal vom jäger aufgestörten) schlupfwinkel verlässt", 220 تَرَكْتُهُم في ich habe sie im netz der gazellen (d. i. in كَصِيصَةِ الطَّبْي grosser gefahr) gelassen", 748 أُصَحُّم من الظَبْعي, gesunder als die gazelle" (vgl. auch به دَآء ظبى "er hat die krankheit der gazelle" d. i. "er ist kerngesund"), 881 الحَذِيثُ أَنْزَى من ظَبْي "die erzählung ist mehr als die gazelle zum springen machen geeignet (d. i. bewirkt, dass auch andere erzählen, weil eine gazelle durch ihr springen auch die andern zum springen reizt)", die flucht einer gazelle, die keinen, نفُور طَبْي ما له زُوَيْر 771 führer hat" (die schnellste wildeste flucht), 184 أُغَرُّ من ظَبْي "sorgloser als eine gazelle beim mondschein" (weil sie da geblendet wird, so dass sie der nahenden gefahr nicht achtet), 1 762 أَبْعَارُ ظِبَآءٍ "misthaufen von gazellen" (so nannte Garîr die verse Dū-'r-Rumma's), 761 الظِبَآء على البَقَر, die gazellen (zog ich vor) den antilopen (scil. الرَحْشِ)" d. i. den frauen (dieser

r vgl. Meid. II 788 أَنْشَطُ من ظَبْيٍ مُقْبِرٍ, munterer als die gazelle beim mondschein".

ausspruch galt in der Gâhilijja als eine form der ehescheidung), 791 الكييث المن والمناخ (vgl. oben الكييث المناخ المناخ

ı ob etwa das urspr. خ den a-vokal in u verwandelt hat, würde sich wol näherer untersuchung lohnen; vgl. einstweilen urniķu غَرْفِيق (kranich) und andere wörter.

gazelle (غَزَالٌ) mit schwarzen augen (چَيلُ المُقْلَتَيْن), ' eine wol aufgezogene", 444 "und in den zeltgemächern haben wir mädchen, welche den jungen gazellen gleichen (کالغِزْلَان), grossäugige (جُنُونُ عَيْونُها)", in allen diesen stellen übertragen = "junge mädchen", und ۱۲۲ (in einem schmähgedicht) لها رَكَبُ sie hat einen venusberg (so hart) wie die بِمِثْلُ ظِلْفِ الغَزَالِ klaue der gazelle"; 'Antara Mu'all. v. 60 بجِيدِ جَدَايَةٍ رَشَاٍ من sie sah sich um) mit dem hals eines zickleins, eines, schon zum laufen kräftigen, von den jungen gazellen" (ein vers der in der übersetzung matt werden muss, da wir die feinen nüancen dieser drei wörter, die alle gazellenjunges bedeuten, nicht wiedergeben können) und Urwa Diw. (ed. Nöldeke) 17, 1 عَزَالُ eine verhüllte junge gazelle" (ebenfalls von einem mäd-, مُقَتَّع chen gesagt); endlich in den sprichwörtern Meid I 499 الذِعْبُ der wolf lauert der jungen gazelle auf" und II يَأْدُو للغَوَالِ 790 أَثْوَمُ من غَزَالِ "mehr schlafend als eine junge gazelle"; vgl. auch noch das neuere sprichwort Meid. I 205 "wie kann ein land, dessen gazelle du bist (بَلَنَّ أَنْتَ عَزَالُهُ) von Gott heimgesucht werden?". — Das deminutiv lautet يُخَرِيِّل "gazellen-

ı vgl. آَحُمُّ المقلتين Ham. ۱۷۹ "und manche schwarzäugige (gazelle)" in einem gedicht Du-'r-Rumma's.

<sup>2</sup> hierher wird mit recht das syr. List als ein rest nordsemitischer deminutivbildung gezogen, vgl. Nöldeke, Orient und Occident II, s. 176; dass deswegen, weil die gazelle vorzugsweise in der arab. steppe

böckchen" Meid. II 181 غَزَلٌ فقد طَلًا, wozu zu bemerken ist, dass عَزَلًا فقد علله (siehe schon oben s. 248, a. 3) auch vom gazellenjungen gebraucht wird, und zwar bevor es غَزَال genannt wird, welches letzteres wort bereits das ausgewachsene junge thier bezeichnet.

هُذَايَة ģadājatun (die etymologie siehe schon s. 248 bei "zickchen") "weibliches gazellenjunge" 'Ant. Mu'all. v. 60 (siehe schon bei غَزَال).

satt ist (so dass sie kein wasser mehr braucht)" in einem vers des dichters al-Aḥṭal (bei Meid. II 148) مَطْلَبُ سِرِّها (Freytag: "ex dorcadibus nigris oculis praeditis, quarum secretum quaeritur").

أَحْوَرُ aḥwaru, pl. أَحْوَرُ hûrun (daher die uns aus der muhammedanischen paradiesbeschreibung so wolbekannten Ḥûri's) "schwarzäugige (gazelle)" so in dem eben citirten vers al-Aḥṭal's, gewöhnlich aber fem. عَوْرُ (pl. عَوْرُ ) in übertragener bedeutung "gazellenäugige (jungfrau)", so Kur'ân 44, 54 "und wir werden sie vermählen mit schwarzäugigen, grossäugigen² (عِينِ )", 52, 20 (ebenso), 55, 72 مُعِينِ "(in den paradiesesgärten

heimisch ist, der name derselben im syr. arabisches lehnwort sein müsste (Blau in Z. d. D. M. G. XXVII, s. 296), wird allein durch die assyr. gazellennamen widerlegt.

<sup>1</sup> Lane: "a doe-gazelle".

² siehe s. 266 beim عَينُ, بَقَرُ الرَّحْش ,grossäugige\*, ständiges epithetum der antilopen).

befinden sich) schwarzäugige (mädchen)" und 56, 22 عين "und schwarzäugige, grossäugige ([noch in den muscheln] verborgenen perlen gleichend, werden ihnen zur vergeltung dessen, was sie [auf erden gutes] gethan)", wie in einem vers Mutammim's (Nöldeke, Beitr., s. 111, v. 15) الخرز الروائع "die gazellenäugigen herrlich schönen (frauen)".

كُدُول <u>hadûlu</u>n "ein gazellenweibehen, welches seine jungen verlassen hat" Țarafa Mu'all. v. 7 (siehe schon s. 265 beim art.

(syn. جَشَّ raša'un "junge (schon zum laufen kräftige) gazelle" (syn. مُصَّ تَعْمَعُ und خِشْفُ hišfun) أَ Ant. Mu'all. v. 60 (siehe schon oben bei عَرَالُ ; Ṭar. Diw. ه , v (بِحَدَّى رَشَالٍ).

genauer Lane, p. 1547 "it is said by more than one of the Arabs of the desert that the young one of the gazelle is called عَلَى ; then, عَشَى ; and when his horns come forth, شَافِي ; and when he has become strong and active, هَصَ ; then عَلَى ; and then عَنَى ; (vgl. schon beim kamel und pferd), which name he continues to have until he dies. An das wort هَفَ knüpft sich ein fehler in Freytag's lexicon, der meines wissens noch nicht verbessert wurde, nemlich هُفَ "pullus dorcadis. Domair." (soll heissen Damìrì); kein nationallexicon kennt dies wort هُفَ und auch bei Damìrì sucht man es vergebens. In der quelle, aus der Freytag schöpfte, stand entweder هُمُ مُنَى , oder wenn er wirklich dort safarun fand, so war es ein druckfehler statt des allein richtigen und möglichen هُمُ مُنَى . Es ist daher auch in Delitzsch's ass Studien, I, s. 49 das wort هُمُ بَعَنُ , was er als etymologischen beleg zu sapparu "gazellenbock" anführt, zu streichen (wie auch die anführung des gleichen wortes in dieser

رَمِيّ ramijjun "vom pfeil getroffene (gazelle oder bergziege)"
Ham. من مَن دُتُ كَبَا صَدَّ الرَمِيُّ nach Rückert's übersetzung dieses reizenden kleinen liebeslieds: "(Als ich sahe, dass dein herz zu dem feind sich neigte ab von mir, und kein ersatz mir für dich sich zeigte,) gieng ich von dir wie das reh, das der pfeil getroffen; ¹ (hin sich schleppen mag sichs noch, doch den tod nur hoffen)".

sadinun "gazellenjunges" Tarafa Muʻall. v. 6 (siehe schon beim بَقَرُ الْوَحْش, s. 265).

رَّهُ عُوْرٌ a' faru (pl. عُوْرٌ) "staub- oder erdfarbene gazelle" (von عَفَوْ "staub"; Lane übersetzt: buck-antelope) Ham. هما لَكُوْنُ "(soll ich meinen bruder nie wiedersehen,) so lang die staubfarbenen gazellen mit dem schwanz wedeln?" d. i. "soll ich ihn denn nie mehr wiedersehen" (da die gazellen stets dies thun), 2 Diw. Hud. p. ۱۴۸ (neben عين und اَرَام und in den

meinerarbeit, s. 35); zum glück wird die bedeutung des assyr. wortes dadurch in keiner weise alterirt, da sapparn in der bedeutung "bock vom gazellengeschlecht" durch das in der sumerischen kolumne stehende SIKKA. BAR vollständig gesichert ist (vielleicht "der glänzende", hebr.

kit. ul-farķ, s. 32=264; ta = assyr. ruššu ("mächtig, herrlich", so von

kleidern, vom gold und einem wilden thier) wie junge gazelle" = hussu (syn. von russu) Delitzsch, Ass. Stud. I, s. 58 ist hinfällig, da russu wie hussu sumerische lehnwörter sind und auch nur von wilden thieren gebraucht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> wörtlich: da wandte ich mich ab wie sich abwendet die vom pfeil getroffene (gazelle).

<sup>2</sup> vgl. das beim nächsten epithetum (فُورِ) mitgetheilte sprichwort (wo عُورِ) word den gazellen, nicht von den oryxantilopen gesagt wird).

sprichwörtern Meid. I 383 مَالَةُ عَلَى قَرْنِ أَعْفَر "er hat ihn aufs horn der staubfarbenen (gazelle) d. i. in grosses unglück¹ gebracht" (vgl. den daselbst citirten, auch von Lane p. 2091 übersetzten vers al-Kumait's) und I 148 بعد لا بطبي اعْفَر "bei ihm, nicht bei einer (unschuldigen) gazelle, einer hellfarbenen, (liegt der fehler)".

Die ortsnamen Wagra (siehe oben bei رُحُّمُ) und بركَّمُّنَّ und بركَّمُّنَّ (ظُبْیَ ), Tūdih (siehe bei رُحُّمُّنُ) und Haumal (siehe oben bei شاقة), Tūdih (siehe bei رُحُّمُّنُ) und Haumal (siehe oben bei شاقة), Tūdih (siehe bei رُحُّمُّنُ und Haumal (siehe oben bei شاقة), Tūdih (siehe bei رُحُّمُّنُ und Jakūt's geogr. lexicon sämmtlich in Nagd in der sandsteppe, welche man auf der karawanenstrasse, die von Baṣra nach Mekka führt, passiren musste, und zwar speciell Wagra 40 meilen von Baṣra, Haumal, Dahūl, Mikra'a und Tūdih zwischen Immara (welches ebenfalls als zwischen Mekka und Baṣra gelegen angegeben wird) und Aswad al-'Ain (ein berg in Nagd auf dem weg zwischen M. und B.). Damit ist zugleich das vorkommen der oryxantilope auch für das innere Arabien unumstösslich bewiesen.

Lane: meaning "upon the head of a spear"; aus diesem vergleich, wie aus der farbenbezeichnung ("of a whitish dustcolour") scheint hervor zu gehen, das عُوْمُ urspr. ein epithetum der oryxantilope (رِحُم) gewesen ist.

B. (vgl. oben s. 254; no. 9 der eintheilung Kazwînî's: فيال berg- oder wilde ziegen, oder was dasselbe ist)

### Steinböcke.

Das wort ايّل ijjalun, unter welchem Kazwînî alle steinbockarten zusammenfasst, ist ein sehr später zoologischer terminus, den z. b. al-Aṣma'ī noch nicht kennt (er hat dafür الْرُوَى). arabischen lexicographen erklären إِيَّا einstimmig durch وَعِل "steinbock"; bei alten dichtern wie in der classischen periode der arabischen literatur kommt es nie vor, und die einzige belegstelle, welche ich gefunden habe, ist der von ibn-Duraid 1 citirte vers eines späteren ragazdichters: كَأَرْنَ فِي أَذْنَابِهِنَّ es ist wie wenn sie, الشُوَّلِ من عَبَس الصَيْفِ تُوْونَ الْإِيَّلِ (die kamele) an ihrem schwanz, dem aufgehobenen (pl. von "aufhebend" und "aufgehoben") steinbockhörner vom hartgewordenen mist des sommers hätten". Ich halte demnach schon der seltnen, wahrscheinlich dem altarabischen ganz unvon welch letzterem إِمَّر wie إِيَّل halber, إِمَّر dies wol niemand bestreiten wird) für aramäisches lehnwort im arabischen [chald. אֵיְבָּא, syr. עוֹן, beide aus einem vorauszusetzenden אַכַּלָא, עוֹבָּא, neben dem wirklich vorkommenden מַיֵּלַש, auch im aram. wahrscheinlich "bergbock", "steinbock", wie dies für das äth. UPA: die einzig mögliche, für das hebr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كتاب الاشتقاى, ed. Wüstenfeld, p. ۴v.

يولّع "ziegenböckchen" Meid. II 606 ist schwerlich altarabisches sprachgut.

die sicher nachweisbare bedeutung ist; ¹ das assyrische ailu allein könnte "hirsch" sein, da die Assyrer die hirsche auf ihren denkmälern abbilden, ² obwol die nationallexica das sumerische DARA.BAR, was eher "gazelle" bedeuten muss ³ dem ass. ailu gleichsetzen]. — Das gewöhnliche arabische wort für "steinbock" ist

sprüngliche, wie die verwandten sprachen zeigen: hebr. καταπ. μέζ, ass. jά ilu dass.; äth. **Φ-δΛ:** dem wort πύγαργος der Sept. in der äth. bibelübersetzung entsprechend, doch ursprünglich ebenfalls "steinbock" — demnach bereits ursemitisch wa ilu "steinbock" (urspr. der "klettere") ] in den sprich-

ı vgl. vor allem die verbindung von تَغُوُّر (=) تبَّة (steinbockjunges") mit אֵיֵלִים (sämmtliche stellen siehe unten bei בُשׁלָ mitgetheilt), dann Cant. 2, 17 den ausdruck "auf zerklüfteten bergen", was allein schon die bedeutung "hirsche" ausschliesst, die in wäldern, nicht aber auf felsgestein leben; endlich W. M. Thomson (thirty years missionary in Syria and Palestine) "the Land and the Book" (London 1870) [eines der besten bücher über das heilige land], p. 172, wo in dem satz , the sacred writers frequently mention gazelles under the various names of harts, roes and hinds" nur noch "mountain goats" zu "gazelles" hinzu zu fügen ist. — Die falsche übersetzung "hirsch" für איל ist ein alter, aber leicht erklärlicher fehler, scheinbar autorisirt durch die wiedergabe ἔλαφος bei den Septuaginta (so Psalm 42, 2 = ψ 41, 2 und überall sonst, wo im grundtext steht); dass sie aber falsch ist, geht schon daraus hervor, dass dieselben Sept. das von allen von jeher durch "steinbock erklärte wort 5, (2, 5, Φ. 104, ja ilu) ebenfalls (z. b. ψ 103, 18 = Ps. 104, 18) durch ἔλαφος wiedergeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der von einem löwen gepackte hirsch auf dem schwarzen obelisk (cat. of phot., no. 405), vor allem aber die treibjagd Asurbanibals (cat. of phot., no. 496: "attendants with nets trapping deer on borders of forest [und zwar, wie es nach der abbildung scheint, eines palmenwaldes]").

<sup>3</sup> DARA ist sonst turahu "antilope", BAR sabiu "gazelle".

י von وَعَلَ, was auf dieselbe wurzel 'al wie das gemeinsemitische verbum ولام , aufsteigen" zurückgeht.

wörtern Meid. I 595 من وَعِلْ من وَعِلْ "stolzer als ein steinbock" und II 840 أَوْقَلُ من وَعِلْ ومن غُفْرٍ "höher die berge ersteigend als ein steinbock und als ein steinbockjunges"; pl. أَرْعَال من رَسِّ أَرْعَالِ ه , اله "am brunnen der steinböcke" und أُوكَال الوُعُولِ ه , ١٠ وُعُول سلط وُعُول بي "die jungen der steinböcke".

getheilten ragazgedicht وَضَهَا بَكَتِ الْعِقَابُ جِدِى الْخِقَابُ عِقَامُ serschien, während sie und den alten steinbock der berg al-Hikâb enthielt: streng dich an (und fang den steinbock) u. s. w.", und im sprichwort Meid. I 241 الْمَدَى وَسِيمَاهَا الْمِدَى وَسِيمَاهَا الْمِدَى وَسِيمَاهَا الْمِدَى وَسِيمَاهَا الْمِدَى وَسِيمَاهَا الْمِدَى وَسِيمَاهَا الْمُدَى وَسِيمَاهَا الْمِدَى وَسِيمَاهَا الْمُدَى وَسِيمَاهًا الْمُدَى وَسِيمَاهُ وَالْمُعَلِّى وَسِيمَاهًا الْمُدَى وَسِيمَاهًا الْمُدَى وَسِيمَاهُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَلِيمَا الْمُعَلِّى وَلَمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمَعَلِيمُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعِيمُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِّى وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَ

sprichw. Meid. I 567 أُرُويَّةٌ تَرْعَى بِقَاعٍ سَبْلَقٍ "eine bergziege, welche auf niedrig gelegenem grunde weidet" (also ihren gewöhnlichen aufenthaltsort, den berg, verlassen hat), und dazu als plural gebraucht das collectiv

ass. pl. arvî aber (wie arabisch) "steinböcke"; dazu gehört

i eine belegstelle wurde schon in der anm. zu

auch hebr. אַרָהָה, syr. אַרָהָה, mandäisch אַרְהָה , kjöwe" 1—
im ursem. scheint demnach das wort die ganz allgemeine bedeutung "wild" gehabt zu haben] in einem gedicht des zur zeit des Ommajjadenchalifen Merwân ibn al-Ḥâkim lebenden beduinendichters al-Kattâl al-Kilâbi Ham. 44 comm. 

تَضَمَّنَتِ "es versorgten uns (mich und meinen höhlengenossen, den pardel) mit gebratenem fleisch die steinböcke", Nabiġa Diw. v, אַר וּשִׁבּׁשֹׁר וּשִׁבּׁשֹׁר וּשִׁבּׁשֹׁר וּשִׁבּׁשֹׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּׁשׁׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁבּשׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִׁבּשׁׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִׁב וּשִׁר וּשִּׁר וּשִׁר וּשִּׁר וּשִׁר וּשְׁר וּשׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִּי וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִׁר וּשִּי וּשִׁר וּשִּי וּשִּי וּשִׁר וּשִּי וּשִׁר וּיִי וּשִּי וּשִׁי וּשִּי וּשִּי וּשִּי וּשִׁר וּשִׁב וּשִׁי וּשִׁב וּשִּי וּשִּי וּשִּי וּשִּי ו

getheilt; eine andere steht Sanh. 3, 77 (kima arri ana zukti sahūti siruššun ili "wie st. auf hohen felsen [Norris: schlupfwinkel] so stieg ich auf sie").

ا Nöldeke, Mand. gramm. s. 167 anm. — Ein assyr. aria, wie man früher das ideogramm LIK.MAH las, gibt es nicht, sondern die richtige lesung ist nisu, wie schon Friedr. Delitzsch in der 1. aufl. seiner assyr. lesestücke s. 14 das ass. ideogr. des löwen umschreibt, und was durch z. 13 und 14 des in demselben buch mitgetheilten Istarhymnus Sm. 954 documental bezeugt ist; meine identification dieses nisu mit dem arab. löwenepithetum عند المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة إلى المنافعة المنافعة

<sup>2</sup> vgl. בְּרֵח Cant. 8, 14 "fleuch (בְּרָח) mein geliebter und thu es gleich einer gazelle oder einem jungen der steinböcke auf würzigen bergen!"

تَكُلُّم مَّا يُرَى "fürwahr er ist wie der querfeldeinrennende der steinböcke, den man kaum sieht (so schnell rennt er vorbei)", 113 أنْتَ كبارِ الأَرْوَى أَلْهُ أَنْتَ كبارِ الأَرْوَى أَلَّهُ أَنْتُ كبارِ الأَرْوَى أَلَّهُ أَنْتُ كبارِ الأَرْوَى أَلَّهُ أَنْتَ كبارِ الأَرْوَى أَلَّهُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَلَى إلَى اللَّهُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ اللَّهُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ اللَّهُ أَنْتُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ اللَّهُ أَنْتُ أَنْتُ كبارِ اللَّهُ أَنْتُ أَنْتُ كبارِ أَنْتُ اللَّهُ أَنْ أَنْتُ أَلِكُ أَنْتُ أَنْتُ

עלבר און לעבר און לעבר און לעבר און לעבר און לעבר און אוויין אייין אוויין אוויין אוויין אייין אוויין אוויין אוויין אוויין אייין אווייין אייין איייין איייין אייין אי

gafrun urspr. allgemein "lamm" oder "zickchen"; 2 vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delitzsch, Ass. Studien, I, s. 59.

<sup>2</sup> genauer "lamb or kid, whose sides have become widened or distended (جَفَر)" Lane.

steinbock Meid. I 168 im sprichwort بَالَ فَادِرٌ فَبَالَ جَفْرُهُ "es pisste der steinbock, da pisste auch sein junges".

steinbock" (siehe eben bei جَفْرُ), pl. غُلُوْ in einem vers des ibn-Mukbil (bei Lane unter فُكُرُ الْيَمَامَةِ :(تَكَثَّرَ des metrums halber aus فُكُرُ verkürzt ist).

sadá un "mittelgross, untersetzt aber kräftig gebautes thier" von steinböcken, gazellen, wildeseln und kamelen; von ersteren Ham. المُعْ الله عَلَيْهُ مَلَكُ عَلَى رَأْسِ شَاهِقَةٍ "als ob er ein steinbock auf dem gipfel eines berges sei ('unter welchem den raubvögeln die nester sind)". Bei dieser höhe können natürlich nur steinböcke gemeint sein.

أَوْمُولَةٌ أَوْمُولَةٌ uzmûlatun "meckernder (nach andern "beim laufen die eine seite neigender") steinbock" im sprichwort Meid. I 592 "ein (solcher) steinbock auf unzugänglichem glattem felsgestein" (d. i. so sicher wie ein steinbock).

s bahzagun, urspr. allgemein "kälbehen, lämmehen", dann von den steinbockjungen pl. بخازج Meid. I 171 (siehe schon oben bei فروى). — Eins der gewöhnlichsten steinbockepitheta endlich ist

مُعْمَمُ "usmun, pl. von أَعْصَمُ "mit weissen vorderfüssen, weissfüssig" (nach den lexicographen auch von gazellen und pferden) Ham. ويَقُولُ يُحِلُّ العُصْمَ سَهُلَ الأَباطِمِ «du fiengst mich, o geliebte) mit einer rede, welche (sogar) die weissfüssigen

(steinböcke) in die niederung (sich dort zu lagern) lockte" und 1999 "und wenn sie (das böse weib) auf den gipfel eines berges stiege, wo sogar die steinböcke (الغثرة) herabgleiten, so würde sie nicht herabgestürzt", Imrulk. Muʻall. v. 75 "(der regenguss) entlud sich über al-Kanân¹ und trieb die weissfüssigen steinböcke (الغثمة) von allen seiten herab" und im lied eines juden (bei Nöldeke, Beitr., s. 85, v. 6) عُصْمَ رُوسِ الشَطَا "dié weissfüssigen (steinböcke) der felsspitzen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ein berg im gebiet der Banû Asad.

<sup>2</sup> die lexicographen gehen wol zu weit, wenn sie تَيْس und see (vgl. Lane daselbst) auch als auf die gazellen übertragen angeben.

<sup>3</sup> Abu-l-Hasan an-Naçr ibn Sumail († 204—820), ein berühmter philolog der schule von Baṣra, welcher verschiedene tractate über thiere schrieb, aber von rein sprachlichem interesse aus, und sie mit dichterstellen belegte, vgl. Ibn Challikân no. 774 und Flügel's Gramm. Schuld. Arab. s. 58 ff., wo s. 61 als no. 11 ein buch von ihm: كتاب الوحوش.

alten lexicographen) und Abu-Haira (siehe bei Lane unter فتعل) eine besondere steinbockart mit kleineren hörnern bezeichnet, i nemlich

taitalun, was einige lexicographen auch durch "alter steinbock" wiedergeben; mit diesem wort nennen heutzutage die nubischen Araber die in Arabien fehlenden antilopenarten bubalis alcephalus und strepsiceros Kudu (siehe schon s. 251, anm. 3). Der assyrische antilopenname ditanu, zu welchem Friedr. Delitzsch unser تُنتل vergleicht, gehört nicht hierher. Eher wäre zu ثَيْتَل woneben ja auch تَيْتَل von den lexicographen überliefert wird, das äth. OLMA: "gazelle" zu vergleichen, neben welchem eine form tena: (vgl. amh. OB6.3: "junger stier" neben äth. 1.86.3:) recht gut existirt haben mag; es wäre dann zum arabischen namen der stamm رييل, zum äthiopischen die härtere nüancirung desselben (بطل) in ziemlich gleicher bedeutung verwendet worden, während die identität von ditanu und تُنْتَل dem etymologischen gewissen eines nüchternen sprachvergleichers doch etwas zu viel zu glauben zumuthet. Da aber im arabischen die form فَيْعَل so gewöhnlich ist, und تَيْتَل nicht تَيْتَل, die von den besten und meisten autoritäten überlieferte form, so ist auch die oben in vorschlag gebrachte identificirung von نَيْتَل und عَيْنَا und عَيْنَا للهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِكُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ

dessen existenz unter and. Damîrî (artikel الدِهّ) bezeugt, noch hinzuzufügen ist.

<sup>1</sup> ob etwa mit dieser gattung تَيْتَالُ (vgl. auch s. 228, anm. 3) eine der von einigen lexicographen unterschiedenen zwei steinbockarten بَقَرُ (siehe s. 253 bei no. 9), vielleicht die erstere, gemeint ist, lässt sich kaum mehr entscheiden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> assyr. Studien I, s. 49.

problematisch, und בَّيْتَلُ noch am wahrscheinlichsten eine fai al-bildung von ביגע, dem in den nordsemitischen sprachen ein ein entsprechen müsste.

Bei Kazwînî folgen nun den lastthieren (siehe s. 44) und den wiederkäuern (s. 139)

e) die wilden thiere السِبَاعُ p. ۳۸۷–۴۰۵, de Chézy "les carnassiers" p. 410 f., wo blos "der bär" übersetzt ist. 2

1. اَسَدُ (asadun) p. ۳۸۹ der

### Löwe.

Das gewöhnliche wort ist أَسَدُّ (nur noch im himj. أَسَدُ (se kommt in der Hamâsa zwölfmal (z. b. السَّدُ مَزِيرُ ١٥٠ أَسَدُ مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ (dort المَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ المَّهُ مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ وَالسَّرَى مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ وَالسَّرَى مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ وَالسَّرَى مَزِيرُ ١٠٠ أَسَدُ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ اللهُ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ المُعْمَلُونُ المُعْمَلُ اللهُ مَنْ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ اللهُ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ اللهُ مَنْ مَنْ مَرْكُونُ أَسُلُونُ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ مَنْ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ مَنْ مَرْكُونُ أَسُولُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ أَسُلُونُ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ أَسُولُ اللهُ الله

<sup>1</sup> vgl. 'Antara Diw. A, P.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> bei Kazwînî nach dem arabischen alfabet geordnet.

<sup>3</sup> as-Šarû das sumpfige und mit rohrdickicht bedeckte ufer des Eufrat an der arabischen grenze, nach andern aber ein berg in Nagd oder Tihânm (so Jakût) im gebiet des stammes Tai, und letzteres scheint manchen das richtige (doch vgl. unten Hafijja und Haffân); andere gegenden, in denen löwen erwähnt werden, sind عُوْدَ 'Attaru, ein zehn tagreisen von Mekka entfernter ort in Jaman (Jakût III Чю, wo auch ein vers citirt ist عَفِرَين (لَيْثُ بِعَنَّ الْحَالِيَةُ 'Ifirrîn (Ham. ۱۳۱), عَفِرِين (الْكُوفة)

bes. viele wörter für die höhle oder das versteck des löwen, so I 705 عَرِيسَ , I 252 عَرِيسَ , II 927 عَرِيسَ , I 329 عَرِيسَ , I 329 عَرِيسَ ausserdem z. b. Zuh. Mu'all. 38, Hâr. Mu'all. 58, 'Ant. Mu'all. 6, 75, 'Urwa Diw. 19, 4 vor.

Die für uns wichtigsten wörter sind folgende zwei:

يُرِث laitun [hebr. الْجَرِيّ , ch. جَرِيّ , ursem. 2 also laitu; urspr. "der kräftige, starke", vgl. arab. وَالْمَا يَعْنَى "stärke"], pl. الْمُرِثُ عَابِ "stärke"], pl. الْمُوثُ عَابِ "leuen des dickichts" siehe schon s. 147 ann., ج٩٩ أَصْلِ عَالِمِ أَصْلِ عَالِمِ 3 wie in der sprichwörtersammlung des Meidâni öfter (z. b. II 13, 714), doch im allgemeinen in der prosa seltener als in der poesie— und

אָבָׁנִי labu'atun [hebr. לָבִיא, pl. לָבִיא, "löwe", häufiger לָבִיא, pl. לָבִיא, "löwe", häufiger לָבִיא, "löwin" — so gesichert Hez. 19, 2 — umgeändert werden zu müssen scheint; ursem. labi'atu "löwin" (so benannt von der ersten milch, die

und Affann (Meid. I 334) ebenfalls in dieser gegend. Dadurch ist geographisch bewiesen, dass in alter zeit wenigstens im äusseren norden wie süden Arabiens (am westl. ufer des Eufrat, nemlich an der arabisch-irâkischen grenze, wie in Jaman) löwen gehaust, wenn sie auch heut in diesen ländern ausgerottet und nicht mehr zu treffen sind; für Babylonien und Assyrien sind sie schon in den allerältesten zeiten aus bildlichen darstellungen wie aus den inschriften selbst nachgewiesen.

י "rohrdickicht", vgl. talm. איין "vogelnest", ass. hîsu (von den nationallexicis erklärt durch kinu sa issuri) dass.

 $<sup>^2</sup>$ allein schon durch das bekannte lautgesetz  $\mbox{$\dot{w}$} \not \simeq \mbox{$\xi$}$  für das ursemitische gesichert.

<sup>3</sup> vgl. den vers 'Alî's bei Lane I 1444 (كَلَيْثِ غَابَاتٍ) und oben die namen für den schlupfwinkel des löwen.

<sup>4</sup> vgl. die ausführung in Ges. Thes. p. 738, col. a.

Diese beiden wörter sind schon deshalb wichtig, weil sie uns beweisen, dass die Ursemiten bereits den löwen gekannt haben müssen; der laut t einerseits (in laitu) wie der constant erhaltene im inlaut nur den semitischen sprachen in jener festigkeit bekannte consonant alif (in labi'atu) andrerseits thun das unwiderleglich dar. Aber noch viel wichtiger und interessanter ist der letztere der beiden in anderer hinsicht. Bisher hat man oft behauptet, das griech.  $\lambda \tilde{\iota} - g$  sei aus hebr.  $\psi \rightarrow$  entlehnt, während man an einen zusammenhang des andern griech. namens für löwe  $\lambda \dot{\epsilon}' ov \tau - og$  (gen.) wie des lat. leon-is mit

<sup>2</sup> ibn-Duraid كِتَابُ ٱلْإَشْتِقَاقِ p. 199, z. 14.

<sup>3</sup> die literatur am besten bei Pauli "die Benennung des Löwen bei den Indogermanen" (Münden 1873) und bei Curtius griech. Etymol., 4. Aufl., s. 369; vgl. auch Schade's altd. wörterb. unter dem namen des löwen.

unserm labi'a-tu entweder gar nicht dachte oder einen solchen zurückwies. 1 Ersteres, dass  $\lambda \tilde{\iota} - \varsigma$  entlehnt sei aus wit (denn nur vom hebr. konnte eine solche entlehnung in diesem fall ausgehen), wird, so unwahrscheinlich es schon von vornherein aussieht, durch den nachweis Pauli's (in seiner unten angeführten broschüre) widerlegt, wonach λί-ς, λέων, leo wie alle andern löwennamen in den europäisch-indogermanischen sprachen auf einen grundstamm liw (daraus direct mit anfügung des nominativ-s lic, dann erst durch guna der dem griech.2 wie lat. zu grund liegende stamm laiva) "der graugelbe" zurückgehen, womit nothwendig "die herausbildung eines ausdrucks für den löwen in die wurzelperiode der indogermanischen sprachen" d. h. also in die urindogermanische zeit fällt und das fehlen eines ähnlichen wortes im Sanskrit oder Zend nur als zufälliges aufgeben betrachtet werden muss.<sup>3</sup> Letzteres. nemlich einen zusammenhang zwischen urindogermanisch liw, laiva oder ljava "löwe" und ursemitisch labi'atu, lib'atu "löwin", 4 wird doch wol niemand leugnen können. 5 Nun ist eine urverwandtschaft des indogermanischen und semitischen sprachstamms noch nie befriedigend nachgewiesen worden, ja wegen der allzugrossen verschiedenheit im grammatischen bau ganz undenkbar, oder sie verliert sich in solche urzeiten zurück, dass sie sich schon deshalb jeder wissenschaftlichen beweisführung entzieht; wenn nun aber doch jene löwennamen etwas miteinander zu thun haben -- wir haben überdies andere alte culturwörter, die auf keinen fall getrennt werden können und auch bereits den ältesten stufen des indogermanismus und semitismus durch ihre laute angehörig sich erweisen 6 - so

<sup>1.</sup> so Pictet origines indoeur. (1. aufl.) I 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. bes. λέαινα löwin neben λέων, was auch fürs griechische den stamm laivan voraussetzt.

<sup>3</sup> mit dem neuerdings angenommenen fehlen des l-lautes im urindogermanischen kann ich mich nicht einverstanden erklären.

<sup>4</sup> dazu noch altaeg. labu, koptisch laboi zu vergleichen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vgl. zumal den schluss der nächsten anm.

<sup>6</sup> ich nenne hier vor allem die wörter für den stier und seine waffe, das horn, nemlich urind. staura, karna, ursemitisch tauru, karnu.

sind nur zwei fälle möglich: entweder die Urindogermanen haben das wort von den Ursemiten entlehnt (dann ist der anklang an die indog. wurzel lu, liv "graugelb sein" nur volksetymologie, wenn überhaupt die existenz dieser von Pauli aus lat. liveo, lutum, lutens erschlossenen wurzel vor dem richterstuhl der indog. sprachwissenschaft besteht, was ich als semitist nicht entscheiden kann) und dann erst durch das suffix n und nt zu laiwan-, laiwant- weitergebildet, oder umgekehrt (wo dann die weiterbildung von law, das die Semiten in diesem fall wie lub gehört haben müssen, zu dem dreiconsonantigen stamm der letzteren, der letzteren, und zwar auch durch volksetymologie wegen des anklangs an jenes wort für biestmilch zu setzen ist). Welchen von beiden fällen wir anzunehmen haben, lasse ich zunächst dahingestellt, da ich ein anderes mal über diese ganze für die älteste culturgeschichte des orients so wichtige frage ausführlicher mich zu verbreiten gedenke. Es sei hier nur noch der schluss gezogen, dass natürlich, nehmen wir nun den ersteren oder den umgekehrten fall an, die ursitze der Semiten und die der Indogermanen nicht weit von einander gelegen haben können, weil ja sonst solche entlehnungen nicht möglich gewesen wären, und dass, wenn es der wissenschaft gelungen ist, durch die thier- und pflanzennamen die ursitze genau zu bestimmen, damit zugleich endgültig der beweis geführt ist, in welchem erdtheil, ob in Europa oder in Asien, wie dies bis jetzt noch der streitpunkt war, diejenigen der Indogermanen gelegen waren. - Das junge des löwen heisst

šiblun Meid. I 677 und II 71, ferner in einem bei

dann ursemitisch wainu weinrebe, urindogerm. waina (eine spätere entlehnung, wie das armen. gini und im semit. bes. das hebr. jajin beweist, vollständig ausgeschlossen) und vielleicht noch einige andere. Wenn diese wörter nicht existirten, dann könnte allenfalls bei indog. laiwu und ursem. lahi'a-tu der anklang blos für einen zufälligen (obwol auf merkwürdigem zufall beruhend) gehalten werden; so aber, da wir ohnehin schon sichere analogien von solchen uralten entlehnungen im indog und semitischen haben, wird auch der skeptischste anhänger der zufallstheorie hier seine zweisel hintansetzen.

Meid. II 881 mitgetheilten gedicht des 'Â'id und in dem späteren sprichwort Freyt. Prov. III 244 (no. 1461); sein eigenname (vgl. s. 68, anm. 3) ist

(5) أَسَامُةُ Usâmatu Meid. 334 (in einem dort citirten vers) und im sprichwort Meid. I 705. — Ein wort, das besonders in der späteren sprache allgemein für "löwe" gebraucht wurde, ursprünglich aber blos "reissendes wildes thier" hiess (vgl. oben die überschrift السِبَاعُ), ist

sabu un Meid. I 517. 649 (beide unter den prov. rec. stehend) und Freyt. Prov. III 216. Mehr zu den epitheta ornantia gehörig sind endlich folgende wörter:

מליבור (בייל barbârun (= "brüller", vgl. das verbum בּיבוּל barbârun (= "brüller", vgl. das verbum פּרָבוּל barbâru in dem sumerisch-ass. hymnus Sm. 954, z. 11+12¹ (wo sumerisch LIK.-BARRA entspricht, was andern orts² durch kalab paraši wiedergegeben wird). In einem noch unedirten täfelchen entspricht diesem barbaru als synonym ahu "schakal" (vgl. Jes. 13, 21 אַרִּדְים "schakale", wie die allein richtige übersetzung lautet), urspr. also auch der "brüller oder heuler". Das arab. wort عَرَا أَنْ أَنْ اللهُ إلهُ إلهُ اللهُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Delitzsch, ass. Lesestücke, 2. aufl., s. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. Delitzsch, ass. Studien I, s. 119.

 $<sup>^{3}</sup>$ danach wäre s. 35, anm. 1 $\it{barbari}$ mit "schakale" statt "raubleoparden" zu übersetzen.

<sup>4</sup> nach gütiger mittheilung Dr. Dav. Heinr. Müller's in Wien.

سِوْعَام س. عِوه ašwasu Ham. اعِمْ ašwasu الشَّوَسُ بوعْعام س. dirgamun Ham. 11. comm. (in einem dort citirten vers). daigamun Ham. ۱۲۳, ferner Meid. I 71 (vers) und im sprichwort Meid. I 376. — عَنْبَسْ 'anbasun' (= äth. وart dem gewöhnlichen wort für "löwe"), welches erst aus dem ebenfalls vorkommenden عَبَّاس "löwe" durch auflösung von bb in nb entstanden. Das wort wird zwar (wie auch das gleich folgende قَسُورَة) vom Tâg al-'arûs III, هنا für ursprünglich abesinisch erklärt, kommt aber, wie عَبَّاس, häufig schon in den ältesten eigennamen der Araber vor 2 (demnach südsemitisch 'aglabu Ham. ۱۲۳ und اغْنُكُنْ (15) - aglabu أغْلُبُ aglabu أغْلُبُ (urspr. "der mächtige" oder specieller = غَلِيطُ الرُقْبَة ). bemerkte) Kor'ân عَنْبَس kaswaratun (siehe das eben zu قَسْوَرَةْ 74, 50 (schon s. 124 oben mitgetheilt) مرين — مريين madinun (= ass. midinu wahrsch. "wilde katze", vgl. schon s. 35, a. 1) nur von den nationallexicis überliefert. — نَهُوسُ nahûsun (= ass. nîšu, dort das gewöhnliche wort für "löwe", vgl. schon s. 282, a. 1) vers ibn Zeidûn's bei Makkari, II, 2, p. 644. — 5,2 wardun in einem vers bei Meid. II 71 (vgl. den gleichlautenden pferdnamen auf s. 107 f.). — (20) هُويتُ harîtu<sup>n</sup> in هُويتُ

وَرُوِى عن عِكْرِمَةَ انّه قِيلَ له القَسْوَرَة بلِسَان الحبشة اللهُ الثَّسَد الأُسَد فقال القَسَوَرَة الرُمَاة والأَسَد بلِسَان الحبشة عَنْبَسَة

vgl. Kitâb al-aghânî, ed. Kosegarten, p. ۱۳ und ibn Duraid کتاب الاشتقاق, p. ۴۹.

<sup>3</sup> das einzige mal, wo der löwe im Kor'an vorkommt.

<sup>4 &</sup>quot;mit zerissenem mundwinkel"; das auch vorkommende epithetum ضوّات dagegen bezeichnet den löwen als "zerreisser".

الشِدْق Ham. اهجه und endlich هَمُوس hamûsun in dem schon erwähnten vers bei Meid. II 71.

Die "mähne" des löwen heisst يُبْدَةُ Meid. I 329 (dort der löwe selbst فِر لِبْدَةٍ Meid. I 329 (dort der löwe selbst مِثْفَر ), Freyt. Prov. III 498 (no. 2988); seine "lippe" مِثْفَر Meid. I 249, sein "brüllen" أَرَّ Nab. Diw. ه , ۴۱ = dem bei Meid. II 508 citirten vers Nâbiga's. Verschiedene wörter für die "höhle" des löwen, siehe schon oben.

2. نَبِوْ (namirun) p. ۴۰۴ der

## Pardel.2

יב (Cant. 4, 8. Jes. 11, 6. Jer. 5, 6; 13, 22. Hab. 1, 8), also ursemitisch namiru (ursp. der "glänzende"

<sup>1</sup> nachzutragen bei Müller كتاب الفرق s. 6 und 22 (resp. 238 und 254).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> das von mir s. 12, anm. 1 auf grund des conventiellen gebrauchs der meisten thiergartenbeamten behauptete habe ich nun wol nach den eingehenden historisch-naturgeschichtl. untersuchungen Brehm's (Thierleben, 2. Aufl. I, s. 422 ff. 437 f.) zurückzunehmen; es wird also vielmehr die afrikan. species mit gedrungenerem bau und hellerer grundfarbe denn das ist, wie ich schon s. 12 nach den mündlichen berichten von thierbändigern und in der hauptsache ganz im einklang mit Brehm, angegeben, der unterschied von der asiatischen - leopard, die asiatische aber panther zu nennen sein (nach dem gebrauch der lateinischen wörter leopardus und panther, für welche beide arten die Griechen nur das eine wort πάρδαλις gebrauchten). Da aber in den aeg. inschriften der Zeit Thutmes' auf den abbildungen thiere erscheinen, die ganz an die asiatische species erinnern (Dümichen bei Brehm, a. a. o., s. 438 oben), und es schwer sein wird, zu bestimmen, ob dieselben vom pharao aus dem pantherreichen Zweistromland mitgebracht oder wirkliche "panther des südens" (also demnach die asiat. species für das altertum auch theilweis in Afrika, und zwar Nubien und Aethiopien zunächst, voraussetzend)

wegen seines schönen felles, von namira glänzen), i während die aus namiru entstandene i form nimru ebenfalls schön für das ursemitische neben namiru angenommen werden muss, wie ass. nimru, arabisch schon zu Gawâlîķi's zeit

seien, so wähle ich von jetzt an, die frage noch offen lassend, den allgemeinen namen der ganzen species, pardel, als übersetzung sowol des äthiopischen namens **'fra** wie der arabischen und nordsemitischen wörter.

¹ siehe meinen Physiologus, s. XXVIII; die bedeutung "fleckig sein" ist erst denom. von namiru "pardel".

<sup>2</sup> so bes. im arabischen nach allgemeiner analogie, z. b. كِلْبَةُ neben بَكْبَدُ , كَبِلْ neben كِبْدُ , لَبِنُ neben لِبْنَ , كَلِبَةً neben كِبْدُ , لَبِنُ neben لِبْنَ , كَلِبَةً neben كِبْدُ , لَبِنُ neben فِعْل neben فَعْل neben فِعْل neben فَعْل neben فِعْل neben فَعْل neben فِعْل neben

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> schon in den uralten sumer.-ass. hymnen, z. b. IV R. 5, 18a im lied von den sieben bösen geistern (sal-su nim-ru "und der dritte von ihnen ist ein pardel") wie in der jagdinschrift Tiglat-Pilesar I c. 1100 vor Chr. (schon s. 35 anm. 1 mitgetheilt); vgl. noch Lay. 44, 19 ni-im-ri...ina ali-ja lu ak-sur "pardel.... brachte ich in meiner stadt zusammen".

also im 11. jahrh. nach Chr.; obige angabe steht im العوام, ed. Derenbourg, s. 146 der sammelsschrift "Morgenländische Forschungen" und zwar bei den wörtern, die vom gemeinen volk fälschlich mit kasra (statt fatha) gesprochen werden; trotzdem wir gerade im arab. die analogie zu der erleichterung der form فعل عنو له المعادلة على المعادلة المعا

يم "pardel" beweisen] in der alten poesie äusserst selten (so in der Hamâsa wie den Mu'allakât gar nicht vorkommend) z. b. in einem vers des Hidâs ibn Zuhair al-Âmirî (rauḍatu 'l-adabi, p. ۱۳۱۱) جِلْدُ الْأَسَاوِدِ أَ وَالْمَارِدِ اللهِ (wir hüllten uns) in das fell der schwarzen schlangen und des pardels", Imrulķ. Diw المنافر و على آثار على النافر (er ist des abends hinter den schafen her, عَيْرُوحُ على آثار على النافر (schon s. 66 mitgetheilt), ferner Tarafa Diw. م بالمنافرة و بالمنافرة و المنافرة و المنافرة

Wenn man nun noch hinzunimmt, dass die heutige thiergeographie von pardeln in Arabien fast gar nichts weiss,<sup>3</sup>

brüdern vom norden nach Arabien gekommenen semitischen schaaren den reichtum an pardeln in ihrem mesopotamischen stammland frisch im gedächtniss hatten (vgl. äth. **75°C:**, maghribinisch nach Cherbonneau best nach "N. die wenigen pardel did eie in ihren neuen webreiteen

heut noch نَعْرِين); die wenigen pardel, die sie in ihren neuen wohnsitzen noch zu gesicht bekamen, liessen sie diesen namen bis kurz vor Mohammeds zeit noch festhalten, während, als derselbe allmählich immer mehr in vergessenheit gerieth, die Araber aber ihre herrschaft über Syrien, al-Gazira und Irâk ausdehnten, der pardel dann mit der dort gebräuch-

lichen form (نِبْر ,ثعثرٌ) genannt wurde.

ا des metrums und vorhergehenden reims (نَجُرِى) halber statt والنَورِ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> das gedicht no. 14 ist unächt und späteren ursprungs, vgl. Ahlwardt, Bem., s. 76.

<sup>3</sup> nach Ritter gäbe es welche nur in den bergen der Banu Harb bei Bedr Honein (zw. Mekka und Medina), in den bergen von Nedschrân (bei Badr), im südlichen Jemen (wo Botta am hellen tag einen durch ein dorf laufend gesehen haben will) und eine kleine art (vielleicht den weller unten zu nennenden 🕹 4.5, das gepard) in Oman; vgl. Arabien

dass die eine stelle aus dem Diwan des Imrulkais (tv, r.) im gebiet der Bani Jarba in den nah an Hîra gelegenen bergen (also beinah schon in Irâk) spielt, während die andere aus einem unächten gedicht ist, und dass in allen angeführten stellen im endreim steht, also vielleicht nur deswegen von den dichtern — und Tarata wie Imrulkais kannten Arabien über seine grenzen hinaus 1 — hergesucht wurde, so ist es mit der zugehörigkeit des pardels zur arabischen fauna des 6. nachchristlichen jahrhunderts ziemlich schlimm bestellt.

Das vorkommen des wortes in stamm- und personennamen (z. b. Namir ibn Taulab, siehe s. 30; pl. أَنْار im namen des zu den stämmen der banu Mazin gehörigen stammes Anmâr) würde zwar auf ein ehemals reicheres vorkommen der pardel in Arabien (wenigstens im norden der halbinsel) 2 schliessen lassen, aber es ist sehr zu beachten, dass ibn Duraid in seinem kitābu 'hi-'stikāk den namen des ebengenannten dichters النَّنْ vokalisirt und das wort nicht von عَنْال بِهُ عَنْال بِهُ عَنْال اللهُ عَنْال اللهُ عَنْال اللهُ عَنْال اللهُ اللهُ

II 196. I 1013. 808. 484; vgl. noch Heuglin, Syst. Uebersicht etc., s. 19=555 "In Felsgebirgen des petr. Arabiens und in Hedjas, doch daselbat selten und ausschliesslich auf Felsen anzutreffen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tarafa lebte bekanntlich am hofe des königs von Ḥira 'Amr ibn Hind, vom andern, dem الملك الضِلِيل hier ganz zu geschweigen.

² das himjarische , was allerdings gewöhnlich , was allerdings gewöhnlich gesetzt wird, aber ebensogut auch sein kann, beweist demnach nichts dagegen; jene stämme (Namir und Anmâr) sassen vielmehr im norden Arabiens, der stamm Namir sogar nördlich vom königreich Hira am westl. Eufratufer.

<sup>3</sup> a. a. o., p. 111, z. 11.

<sup>4</sup> a. a. o., p. 17A, z. 6 von oben; ebenso leitet er z. b. die stamm-

hernahme von ursprünglichen thiernamen ohne weiteres zugibt. Vergleiche zu dem nahliegenden schluss hieraus für die ursitze der Semiten die anm. zu der oben genannten späteren form ينبو wie das von mir am schluss des artikels "bär" bemerkte.

Das denominativ تَنَهُ "(buntscheckig) wie pardel aussehen" steht Ham. ۱۲ (wo die panzer mit pardelfellen verglichen werden); andere wörter für pardel sind:

s. 64 جُوْن som pferd, wo es "schwarzröthlich" heisst) in einem spätern gedicht (und zwar des zur zeit des Ommajadenchalifen Marwân ibn al-Hâkim lebenden beduinendichters al-Kattâl al-Kilâbi) Ham. 44 comm.; der dort als aufenthaltsort der pardel genannte berg 'Amâjatu lag nach Jakût! zwischen Nagd und Bahrain im land der banû Ka'b.

arkatu (eigentl. "der gesprenkelte, gefleckte", sonst auch von ziegen und schafen gesagt) in einem vers der kasida aš-Šanfarâ's: 2 "und ich habe zur abwehr von euch einige angehörige: einen grimmen wolf (سَيْنُ عَبَاتُسُ), einen glatten pardel (وَأَرْقَطُ لَا يُعَالُولُ) und eine hyäne mit zottigem nacken (وَأَرْقَطُ وَعُرُفَآء جَيْأُلُ)

هَا يَنْتَاةُ sabantâtun (neben مَا سَبَنْتَاةُ "pardelweibchen" (urspr.

namen ا كُلْبِ s. الله von كَلْبِ und nicht von كَلْبِ s. الله von كُلْبِ ab.

<sup>1</sup> kitab mu'gam al-buldan III, s. vft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de Sacy, Chrest. II, 134; vgl. auch Fleischer, Beiträge 1870 s. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> sonst von den kamelen gesagt.

<sup>4</sup> auch سَبَنْدُاقٌ und سَبَنْدُاقٌ kommen vor (siehe die national-lexica), was die ursprüngliche form zu sein scheint.

"die kühne oder lange", auch von der löwin gesagt) in einem sprichwort Meid. I 631 مَبَنْتَاةٌ في حِلْكِ بَخَنْتَاة "ein pardelweibchen in der haut eines schönen (vollen) mädchens".

3. وَعُدُّ (fahdun) p. ٣٩٩ der

## Gepard2 oder Jagdleopard.

Das wort fehlt in der alten poesie gänzlich; erst bei den dichtern der Abbasidenzeit im 'Irâk (Abu-Nowâs, Muslim al-Anṣâri) und in Syrien (Mutanabbi und Abu Firâs) begegnet es oft in den zu dieser zeit immer mehr beliebt werdenden jagdgedichten. Es ist daher mit wahrscheinlichkeit zu vermuthen, dass auch die sprichwörter, in denen der خهد vorkommt,

ı auch hier ist كَانْكَ die gewöhnlichere form; als urspr. bedeutung wird angegeben "die volle fingergelenke (قَصَبُ) hat".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die übersetzungen "lynx, lupus cervarius" (Lane), "loup-cervier" (Ell. Bocthor) sind falsch; allerdings sollen auch die luchse Vorderasiens, die sogenannten Karakals oder Wüstenluchse, früher zur jagd abgerichtet worden sein (Brehm I, s. 489) aber das sonst wilde, unbändige wesen dieser thiere (h. wüstenbewohner", z. b. Jes. 13, 21 neben den ass. ah ul den schakalen) passt in keiner art zu dem, was die arab. schriftsteller (Kazwînî und Damîri) vom 🗸 z erzählen, auch nennen die afrikanischen Araber den Gepard (und nicht etwa die in Nordostafrika heimischen luchsarten, den Tschaus oder sumpfluchs und den Karakal) "fahhad" (wie Brehm transcribirt). Die zool, stellung des gepards neben andern katzenarten kennzeichnet folgender auszug aus Brehm's Thierleben (Band I, s. 354-517): Familie Katzen 1. Sippe Löwen, 3. Sippe Tiger (nur in Indien und nördl. von Indien; fehlt gänzlich in den semitischen ländern), 5. sippe Pardel, 7. sippe Katzen, 8. sippe Luchse (lynx) und 9. sippe Jagdleoparden (cynailurus), welch letztere (bes. durch ihr sanfteres gutmüthiges wesen und andere merkmale) schon den übergang zu der nun in der zoologie folgenden familie Hunde bilden.

<sup>3</sup> siehe darüber v. Kremer, Culturgeschichte des Orients, II (Wien 1877), s. 371, und eine probe solcher lieder bei Ahlwardt "Ueber Poesie und Poetik der Araber" (Gotha 1856), s. 37 ff. und zwar ein jagdgedicht

Meid. I 197. 275. II 386. 790. 841 (الْ الْمُسَانُ وَأَسُلُ وَالْسَانُ الْمُسَانُ الْمُسَانُ أَوْتَابُ مِن فَهُدٍ d. i. "stinkender, schwerköpfiger, mehr auf gewinn erpicht, mehr zum schlaf geneigt, weitspringender— als ein gepard") erst der muhammedanischen zeit angehören. Das wort scheint von den ältesten zeiten an in den Eufratund Tigrisländern, wo dieses thier (wie auch in Syrien) häufig vorkommt, von den dort wohnenden Semiten gebraucht worden zu sein, denn bereits in den alten sumerisch-assyrischen nationallexicis steht ein pi-a-zu (lies wegen des hiatus pihazu) unter den namen von wilden thieren (II Rawl. 6, rev., z. 47), und in den nach thieren benannten sternen steht in der sternnamenliste II Rawl. 49, z. 41 ein kakkabu bi-a-zi (ungenau statt

des Abu Firâs (arabischer text in der Beirnter ausgabe, p. ۱۱۳, wo z. b. vers 4 der "kuppelmeister" فَهُاكُ , wörtl. übersetzt etwa guépardier von guépard, heisst).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d. i. "auf beute ausgehend", und zwar, wie der commentar erklärt, "weil immer mehrere alte thiere ein jüngeres haben, das für sie alle die zum leben nothwendige beute fängt".

<sup>2</sup> auf dieselbe sache scheint sich auch das "schwerköpfiger" zu beziehen; vgl. auch die stelle "und wenn er (nur weniges gefressen hat, so ist er satt und schläft in einer höhle" in dem capitel "pardel" (况而)) des äth. Physiologus (s. 15 und 62 meiner ausgabe). Es ist hierzu zu hemerken, dass das mit dem wort πάνθηρ im griech original des in Alexandria entstandenen eben genannten naturbuches gemeinte thier nur der jagdleopard sein kann und demnach auch 况而): (im gegensatz zu ) [ "pardel") "gepard" bedeutet haben muss, denn dieselben hier vom πάνδηρ berichteten züge finden sich bei Kazwînî vom

k. pi-a-zi) neben kakkabu barbari und k. šaḥi.² Diesem pi azu würde arabisch عُهِنْ entsprochen haben; die Araber entlehnten aber das wort wahrscheinlich zunächst von den Aramäern, wo es ارْعَمَةُ gelautet haben müsste, und so haben wir عُهُنْ mit dental.

4. ثُنُّ (dubbun) p. ۳۹۳ (de Chézy, p. 410 f.) der

#### Bär.

Ein den alten Arabern ebenso wie der gepard unbekanntes thier ist der den spätern Arabern vom norden her unter dem namen Ži [äth. R-n:, hebr. zz, ursem. dubbu, daneben wahrscheinlich auch schon ursem. dibbu (vgl. syr. [2]) und dabbu

i siehe oben die anm. zum arabischen löwennamen barbarun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe Delitzsch, Assyrische Studien, I (Leipzig 1874), s. 35 und 56 (auf letzterer seite ist SI.IH für SI.AH und NU.DUG.GA für NU.HI.GA zu corrigiren, vgl. Z. d. D. M. G. XXXII, s. 186). Die übersetzung "tiger" ist definitiv aufzugeben, da es in den Eufrat- und Tigris- wie überhaupt in semitischen ländern diese thiere nie gegeben hat; die Engländer übersetzen jetzt das in II R. 6 durch sahu erklärte ideogramm ŠAH durch "bär" (so überall, wo Smith in der chald. Genesis "bär" übersetzt; vgl. auch die von mir schon s. 116 anm. 1 besprochene arbeit Houghton's "on the mammalia of the assyrian sculptures" II, [in Transact of bibl. Arch., V] p. 330. — Vgl. auch Sb, frg. 1, rev. 15 KIS piazu (syn. z. 14 PIŠ humsirum)?

<sup>3</sup> dort der einzige übersetzte artikel der سِبَاءِ.

<sup>4</sup> wenn nicht auch für בּבּי (vgl. targ. noch mit u: תּהְבָּא) ein ursem. dubbu anzusetzen ist, da das syrische auch sonst in solchen fällen meist kurzes e für urspr. kurzes u hat eintreten lassen; vgl. nomina wie ursem. udnu "ohr", syr. בַּיוֹ (targ. noch אַבוּרָא) und viele andere, und beim verbum das fast gänzliche verdrängt werden der form בּבּבּ (dazu Nöldeke in der Mand. Gramm., s. 218) bei den intrans. verbis im syrischen (wo wiederum das westaramäische noch das alte u aufweist). Hie und da kann man dies noch am impf. u (statt a, wie

(vgl. ass. dabu i in den sum.-ass. nationallexicis unter den namen der wilden thiere)] bekannte sog. "syrische bär", dem schon dem ganzen charakter der arabischen fauna nach dort von jeher alle bedingungen seines daseins fehlen mussten. Die stelle Ham. ۱۲۱ يا شَبيهَ الدُت ,du, einem bären gleich (, was machst du dich hervor)"? gehört einem spätern gedicht an, 2 und wo نَّتُ in sprichwörtern vorkommt, da sind es ebenfalls lauter spätere, die Meidâni nicht in seine sammlung aufnahm (Freyt. Prov. III s. 149. 232. 237. 350. 387. 526); Meid. II 565 ist من رُبّ nur eine spätere lesart für من رُبّ Das wort مخرس hiģrisun Meid. I 138 u. ö.), was die commentatoren bald durch "bär", bald durch "affe" (so die meisten), andre aber auch durch "fuchs" erklären, scheint mir keines von den dreien, sondern, da die betreffenden sprichwörter alle auch vom "kater" (ضَيُون) gebraucht werden, eher diesen zu bedeuten; auf keinen fall bedeutet es aber den bären.

In dem umstand, dass der in den nordsemitischen ländern heimische bär wie wir sahen der arabischen fauna fehlt, im abesinischen alpenland aber, wenn auch selten, sich findet und dort mit einem namen benannt wurde, welcher auf dasselbe ursemitische wort wie die nordsemitischen namen zurückgeht, liegt zugleich ein neuer schlagender beweis dafür, dass in

die echten verba من القرن haben) erkennen, z. b. على القياص impf. على القياص u. a., doch oft hat sich auch schon a eingeschlichen على القياص , wie z. b. على القياص; (bibl.-aram. noch جمنة), impf. ثمو; es wäre gewiss lohnend, wenn von kennern des aramäischen hiefür vollständige statistische tabellen aufgestellt würden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. auch die getreue darstellung eines bären auf einem in Nimrud gefundenen assyr. bronze-becken in van Lennep, Bible Lands, I, p. 260 und G. Rawlinson "five gr. mon." II, p. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe s. 25 und s. 125, anm. 2

<sup>3</sup> siehe später bei den äthiopischen säugethiernamen.

Arabien nicht die ursitze der Semiten gewesen sein können. Vergleiche auch das von mir zu dem seltenen vorkommen des pardels in Arabien bemerkte, wie die zusammenfassung am schluss dieser arbeit.

5. نِثْبُ (di'bun)) p. ٣٩٥ der

#### Schakal. 1

ı vgl. Brehm, a. a. o., I, p. 544; wölfe hat es in den südsemitischen ländern wol kaum je gegeben. Wenn ich im folgenden nach hergebrachter weise فَرُحُّنِ doch mit "wolf" übersetze, so ist das insofern begründet, als eben der schakal in ganz Arabien nach allen seiten hin die stelle des wolfes der nördlicheren länder, besonders auch nach den schlimmen eigenschaften dieses thieres hin, eingenommen hat. Mein hauptgrund, im altarab. فِحُبُ den schakal zu erblicken, ist übrigens nicht der, dass Brehm a. a. o. sagt, "bei den Arabern heisst er (der Schakal) Dieb oder Dib d. i. der Heuler" (letzteres ist übrigens falsch, siehe oben im text), denn das könnte vielleicht ja nur eine übertragung von seite der ägyptischen Araber sein und würde für Arabien selbst im 6. nachchristl. jahrh. nichts beweisen, — sondern vielmehr der, dass die ganze altarabische poesie dies für die arabische fauna so charakteristische thier nicht nennen würde, wenn wir "wolf" übersetzten (das

wort البن آوَى spricht hiegegen nichts, da es in den vorislamischen gedichten nie vorkommt); dem wolf fehlen die hauptbedingungen seines daseins und treibens in den sonndurchglühten sandwüsten und kahlen bergwänden Arabiens. In Habesch wird der schakal vom schakalwolf (c. lupaster, bei den dortigen Arabern auch نحتُب) vertreten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. Fleischer in den Ber. d. k. Gesellsch. d. Wiss., Bd. I (1846/47), s. 430 f.

Ham. ۱۳۹ (in einem spätern gedicht). همه (hyäne und wolf freuen sich über die leichen der erschlagenen; das gedicht wird dem alten recken Ta'abbaṭa-Scharran zugeschrieben). ٩٩٠ (siehe schon bei عَنْفُ s. 232); pl. عَنْفُ in den schon s. 173 mitgetheilten versen, ferner Ham. ۱۴٠. هم (كَتْبُ العَرْبُ "wüstenwölfe", vgl den ausdruck عَنْبُ البَرِّ "hund der wüste" für den wolf) u. ö., und passim (sing. wie plur.) in den sprichwörtern.

— Die wölfin heisst عَنْبُ Freyt. Prov. III, s. 31, auch عَنْبُ الْمَرْبُ لَا لَمْ اللهُ ا

Sonstige epitheta des wolfes sind: مُوْمُ عُلَاهُ أَبُو جَعْكُ قَالَةً ausun (siehe bei den himjar. säugethiernamen); (5) عَنْ عُلَاهُ عُلَاهُ عُلَاهُ عُلَاهُ عُلَاهُ عُلَاهُ عُلَاهُ عُلَالًا عُلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

dasselbe عسبار; dasselbe wort, nur in der erweichten اسبور, soll für den bastard von hund und hyäne, مسبور für den von wolf und hund gebraucht worden sein.

¹ vgl. die schon s. 96 citirte stelle Imrulk. Diw. +, o, wo statt "der wolf von Gada" vielmehr der wolf des gadan strauches", dieser bes. in Nedschd häufig vorkommenden euphorbienart, zu corrigiren ist. Die so benannten wölfe (resp. schakale) sollen besonders gefährlich gewesen sein.

<sup>2</sup> dies wort kann auch den raben bedeuten, daher الأَصْرَمَانِ "wolf und rabe" Meid. I 168 (vgl. مَرَمَ abschneiden, trennen, daher Lane zu الأصرمان: because their separating themselves from mankind).

wie es scheint, in einem späteren gedicht; vgl. auch Muslim, Diwan (ed. de Goeje) p. ۱۷۹ v. ۳۹ (wozu der commentar العَبَاَّسُ الذِئَّبُ

روكذلك السَمَعْمَعُ والسِيدُ أَسْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَمَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

in der schon erwähnten schilderung des wolfes (v. ۴4–۴0);

المَّ مُنْ مَنْ مَا مَا مَعْهُمُ našhalun Ham. ۴۴ (dort name eines dichters, doch vgl. den commentar) und (20) وَزُقَاءَ auraķu, fem. وَزُقَاءَ (siehe s. 192, anm. 2).

Von fabeln vergleiche die vom wolf und lamm (ein bei Meid. I 637 wie II 66 mitgetheiltes gedicht) und die vom raben und wolf (ebenfalls in einem gedicht, Meid. II 366 zum sprichwort كالغراب والذير "wie der rabe und der wolf"; siehe auch die hübsche übersetzung in Rückert's Hamâsa II, s. 52), welch letztere an die so bekannte fabel vom fuchs und raben erinnert.

6. اِبْنُ آَوَى (ibnu âwâ d. i. "sohn des geheuls") p. سمع der

## persische Schakal,

ein wort, mit welchem die späteren den schakal der nordsemitischen länder, vor allem Syriens und des Irâķ (wie dann
auch des benachbarten Persiens),¹ wo diese lediglich eine variation des arabischen schakal (altarab. زُعُّبُ) repräsentirende
schakalart neben dem wolf (von den syrischen und irakischen
Arabern نِعُب genannt) vorkommt, bezeichnen. Das wort be-

ا warum fügt sonst Kazwinî gleich auf der ersten zeile der beschreibung dieses von den alten dichtern nicht gekannten thieres hinzu ويُقَالُ له بالفارسية شَغَالُ ؟ Auch die gleich folgende erzählung von den hühnern (الدجاج), die sich ruhig vom ابن آوى fangen und fressen lassen, stammt aus Kazwîni's heimat ('Irûk al-'agam), wie ja auch die namen für hahn und hühner عجاج على المعالية والمعالية والمعالية على المعالية والمعالية والمعال

gegnet in der vormuhammedanischen periode nicht; der vers bei Damîrî إِنَّ آبُنَ آرَى لَشَدِيدُ الْمُقْتَنَصِ \* وهو اذا ما صِيدَ الْمُقْتَنَصِ \* وهو اذا ما صِيدَ وَقَصَ (ohne angabe des dichters) "fürwahr der ibn âwâ ist ein starker jäger, und wenn er (selbst) gejagt wird, (so ist er wie) ein wind in einem korb (der, auch wenn man ihn in einem käfig oder korb gefangen zu haben meint, doch wieder sofort durch das geflecht durchwischt)" gehört jedenfalls der späteren zeit an. — Vergleiche auch عُرْسُ عِرْسُ عِرْسُ

7. غَبْعُ (ḍabuʿun) p. ٣٩٨ die

## Hyane.

לביב dabu un [äth. vereinzelt noch **อกอ**:, was dann von dem urspr. "wolf" bedeutenden ארח: verdrängt wurde; hebr. עבונים und plural בבונים, aram. בבונים (aus בבנים) alle dasselbe; ursem. dabu u³ "hyäne"] Ham. ארס (vgl. schon beim wolf,

י אבתים Jer. 12, 9 מֹת. גבּיָר בְּרֵבֶּי ) in einer noch nicht genügend erklärten stelle (Sept. צמוים, andere, so schon Hier. "discolor"); aber der pl. אַבְּיִּבְּיִ im ortsnamen בַּרְבִּיִּב "thal der hyänen" (targ. אַבִּיבָּי "thal der hyänen" (targ. אַבִּיבָּי "thal der hyänen") ist in dieser bedeutung gesichert, wie überhaupt das vorkommen der hyänen in Palästina (Tristram, Nat. Hist. of the Bible, 3d ed., p. 108 "we met with hyaenas in the Jordan valley, near Beersheba, at Jerusalem, Nazareth, Mount Carmel, and Tabor", vgl. auch Tristram, Land of Israel, 3d ed., London 1876, p. 240. 273. 320). Jenes "hyänenthal" haben wir im gebiet des stammes Benjamin, nördl. vom todten meer am westl. Jordanufer zu suchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. Dietrich, Abh. z. semit. Wortforschung, s. 297.

<sup>3</sup> im assyrischen ist das entsprechende wort bis jetzt nicht gefunden und fehlt wahrscheinlich ganz, da ein zu erwartendes sabû oder sibû mit andern wörtern (sabû "gazelle", sabu "krieger", sibû "eintauchen, benetzen") lautlich zusammengefallen wäre, und so wahrscheinlich schon

artikel schakal). ١٩٢ (رُخَبَرُ وُنَعَيْلِبَا) المجاهرة ورَلَيْثَا هُذَبَة وثُعَيْلِبَا). ١٩١٨ (in einem spätern gedicht), pl. خَبَرُ Ham. ٣٥٢ und برا, 'Urwa ibn al-Ward, Diw. 27, 5 "und ich lasse des gegners leiche in der vertiefung liegen, an eine stelle gefesselt, wo die hinkenden hyänen (الضِبَاعُ الْخَوَامِعُ) ihn nacheinander hinnehmen". Ferner begegnet مَنْبُعُ in den sprichwörtern (in bd I von Meidani 5 mal, in bd II 6 mal, ohne die hie und da in Meidâni's sammlung citirten verse, wo ضَبُعُ vorkommt). — Häufig vorkommende epitheta der hyäne sind:

macht) Freyt. Prov. III p. 118; أَمُّ عَامِر ummu tarîkin (weil sie die landstrasse unsicher macht) Freyt. Prov. III p. 118; أَمُّ عَامِر ummu 'âmirin Ham ۴۴۴, vers bei Meid II 333 (und die dort erzählte geschichte), Meid. I 431 (und das dort zu diesem sprichwort bemerkte), Freyt.

früh von der sprache aufgegeben und durch wörter andern stammes ersetzt wurde. Was aber der ass. name der hyäne war, wissen wir noch nicht; ob barbaru (siehe s. 292 und ann. 3), jenes synonym von ahu "schakal", wie Haughton (a. a. o., p. 328) will, hyäne hiess, ist sehr zweifelhaft, zumal nach H. auch ahu hyäne bedeutet haben soll (und zwar wegen des heulens -- er vergleicht אַקִּים Jes. 13, 21 -- was doch vielmehr auf die schakale geht). Ich erinnere hier daran, dass der sum. name von barbaru, nemlich LIK (d. i. hund). BAR.RA auch durch kalab paraši wiedergegeben wird, und dass BAR (allein, wie mit andern sumwörtern zusammengesetzt) der name der gazelle (von der farbe?) ist. Dass das ursem. dabu'u die "gestreifte hyäne" ist, braucht wol kaum besonders bemerkt zu werden. Das gebiet der hyaena striata der zoologie ist Nordafrika, Palästina, Syrien, Persien und Indien (Brehm, Thierl. Il, s. 10); von semitischen ländern ist es nur Abesinien, wo auch die gefleckte hyäne, und zwar neben der gestreiften zugleich, vorkommt (Brehm, a. a. o., s. 7).

ا vgl. وَصَبْعَة خَمُوع in einem vers Kalhab's (bei Meid. II 671) und das verbum عَرْفَآء unten beim epithetum

Prov. III p. 118 und 298; امّ هِنْدِ ummu hinbirin (siehe s. 126, anm. 1); (5) = g'a'a'ri' in einem vers bei Meid. II 88 wie in den sprichwörtern Meid. I 239, II 88 und 154; أَجْيَالُ ģai alun in der kaside Šanfarâ's (siehe schon beim pardel-epithetum نْقَطُ; 'Antara Diw. ۷,۲۵ (siehe Ch. al-Ahm., s. 229) und in einem vers bei Meid. I 371 wie im sprichwort Meid. II 789; خِيمٌ dâḥun Meid. I 509; حَضَاجِرُ Ḥadâģiru (eigenname der hyäne, vgl. s. 68, anm. 3) Meid. I 432; عَرْفَاتَة 'arfâ'u (urspr. "langmähnige") in der charakteristischen schilderung in einem gedicht Mutammim's (Nöldeke, Beitr., s. 140, z. 9, v. 11) "o weh mir ob einer langmähnigen (مِن عَرْفَآء) mit einem dicken haarbüschel (ذات فَلِيلةٍ), welche einst auf drei füssen hinkend (على ثلاثٍ تَخْمَعُ) zu meiner leiche herankommt" und in der أبن فَرْتَنا (10); s. 298); أرقط ķaṣîdeSchanfarâ's (siehe schon bei ibnu fartanâ in einem alten vers bei Meid. I 371; فَرُعُل fur'ulun Meid. II 186, pl. فَرَاعِلُ iu einem bei Gauhari citirten verse al-Kumait's; قَشْعُ ķaš'un (in dem schon zweimal erwähnten vers bei Meid. I 371). Der name für bastard von wölfin und hyäne, wurde schon beim wolf (artikel schakal) notirt.

<sup>1</sup> zur form vgl. Fleischer, Beiträge, 4. forts. (1874), s. 130 f.; بنار (letzteres in einem vers bei Lane I 429) heisst die (weibliche) hyäne wegen der menge und des übeln geruches ihres mistes (بَعْرُ).

## 8. ثَعْلَتْ (taˈlabun) p. ٣٩١ der

#### Fuchs.

י בּׁבּבּׁל taˈlabun [hebr. neben dem gewöhnlichen נירָיבּל taˈlabun (ursem. tuˈâlu, von dem taˈlabu nur eine weiterbildung ist) nur noch im ortsnamen שׁיֵעלבִּים Richt. 1, 35, assyr. šílibu IV R. 11, 46 u. ö. "fuchs", 1 ursem. tallabu dasselbe, und zwar die in der zoologie unter dem namen des syrischen fuchses bekannte Arabien, Palästina, Syrien und Mesopotamien bewohnende species, während der zierliche "grossohrfuchs" (canis famelicus) der jedenfalls öfter (so in der geschichte Simsons) unter dem hebr. namen שׁרֵדֵל (auch dem arabischen בَعُلُب) mitverstanden wurde, speciell auf arabisch عَنَكُ fanakun (allerdings erst später in der poesie vorkommend) heisst Imrulk. Diw. 4,74 (siehe schon s. 68), Ham. ۳۲۰. ٩٠٠ comm., pl. تَعَالِب Urwa Diw. 19, 4, dem. ثُعَيْلِب Ham. ٩٣٢ (siehe schon bei der hyäne); ferner (sing. und plural) oft in der sprichwörtersammlung Meidâni's (dort auch die fabel vom fuchs und den trauben II 158, eine andere vom fuchs und der hyäne I 89), wo besonders seine schlauheit eine grosse rolle spielt.

ישׁרֶבֶּל tu âlun [hebr. שׁרָבָל, aram. נְעֹל בָּל, ursem. tu âlu (urspr. "der herab-, in die tiefe gehende") "fuchs" (so genannt, weil er sich seinen bau in die tiefe gräbt); da das wort von ta labu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in einer thierfabel; dann jedenfalls auch in den von Smith (Chald. Gen., s. 137 f.) mitgetheilten fabelfragmenten (wozu das original noch unedirt ist). Schon in den ältesten zeiten also war Reineke der hauptheld der thierfabel.

<sup>2</sup> Ham. ۱۳۴, wozu man das auf s. 125, anm. 2 (wo "ohrenfuchs" statt "marder" zu setzen) und s. 25 bemerkte vergleiche; vgl. auch Lane (p. 2450) zu

nicht zu trennen ist, und beide schon für die ursem. zeit angesetzt werden müssen, so ist der gleichklang mit dem pers. هُغَال šajāl (unser "schakal"), was skt. çrigāla ا lautet, zufall; wenn man vergleichen wollte, müsste man die wörter in den ältesten erschliessbaren formen tu âlu (neben ta labu) und çargâra oder cargâla (so die arische grundform) neben einander stellen, und wer einen zusammenhang zwischen beiden dann noch zu statuiren geneigt ist, der müsste eine ähnliche entlehnung in uralter zeit hier annehmen, wie ich sie bei andern thiernamen s. 291 aufgestellt habe. Dass man unter öfter den schakal verstanden hat, hat allein seinen grund in jener oberflächlichen vergleichung und entbehrt sonst jeden bodens in einem sprichwort Meid. I 555; viel gewöhnlicher ist das neben ذُوَّالُةُ (siehe s. 68) zum eigennamen des fuchses gewordene تُعَالَة Tu'alatu, so in einem vers bei Meid. II 158, dann in den sprichwörtern, Meid. I 517, II 153 u. ö.

Das weibchen heisst تَوْمُلَة turmulatun Meid. I 328 und das junge تَتْفُل tatfulun Imrulk. Diw. جم مه (siehe schon s. 76) = Muʿall. v. 59, wozu man das von H. D. Müller kitâb al-fark s. 37 (= 269) f. bemerkte vergleiche.

9. كُلُّبُ (kalbun) p. ۴۰۳ der

## Hund.

Obwol der hund oft in der alten poesie, noch öfter in den sprichwörtern vorkommt, hat er doch nur den einen namen عَنْ اللهُ kalbun [äth. han:; heb. جَرْتُ ; aram. عَنْ فَعْ: ; ass. kalbu — ursem. kalbu "hund" (urspr. "packer, greifer", vgl. Ges., Handwörterb., 8. Aufl., unter عَنْ اللهُ إِلَى اللهُ الله

<sup>1</sup> das P. W. schreibt srigâla mit dentalem s.

der sieben schläfer, der mit ihnen in der höhle einschlief); Ham. passim (bes. oft in dem بَاب اللَّضْيَاف والمَدِيح, den gast- und ehrenliedern) 1 und unzähligemal in sprichwörtern. Wenn auf der einen seite der hund als wachsam (Meid. I 413. II 334 u. ö.), 2 scharfen blicks (Meid. I 194), feinen geruchs (Freyt. Prov. III no. 1549) und gehörs (ebendas., no. 1417), als dankbar (Meid. I 701), tapfer (Freyt. Prov. III no. 1472) und folgsam (Meid. II 51) gerühmt wird, und die Araber seine guten eigenschaften als wächter ihres eigentums,3 als schutz in gefahr und vor feindlichen besuchern, 4 wie seine brauchbarkeit bei der jagd 5 wol zu schätzen wussten, 6 so gilt er doch

ihre hunde").

<sup>&#</sup>x27;s so Ham. 900, 900. 990, vet, vee; vgl. auch vin das part. denom. النستنيخ, wie der nüchtliche reisende genannt wird, der durch nachahmung des hundegebells die hunde einer in der nähe vermutheten siedelung zum bellen reizt, um so ein gastliches zelt in der dunkelheit zu finden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meid. II 810 wird die wachsamkeit vom comm. auf das sorgfältige bewachen der jungen bezogen.

<sup>3</sup> so auch als hüter der heerden Ham. 119 (siehe schon s. 152) u. ö.

<sup>4</sup> vgl. Mu'all des 'Amr ibn Kultûm v. 29 ("die wächterhunde des feindlichen stammes bellten uns an"), Meid. II 558 (er verfolgt heftig durch bellen), Ham. منشلي عليه الكَلْبَ ,und wir lassen auf ihn den hund los", wenn wir ihn uns fernhalten wollen), Ham. 118 comm. (anbellen anderer fremder hunde) u. a. stellen mehr. Gegen freunde ihres herrn dagegen sind sie zutraulich (vgl. den schönen vers اذا عَابَ عنها بَعْلُها لم أَكْن لها \* زَوُوراً ولم 1269 bei Iane, 1 1269

wenn ihr gatte fern von ihr ist, bin ich kein, تَأْنَسُ إِلَيَّ كِلَابُهَا häufiger besucher von ihr, und nicht werden dann zutraulich gegen mich

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> vgl. Mu'all des Labid, v. 48 (die langohrigen jagdhunde); ein vers Abu Du'eib's (bei der wildeseljagd, siehe schon s. 128); Freyt. Prov. III 1150 - u. ö. (so bes. auch in den späteren jagdgedichten der Abbâsidenzeit; vgl. z. b. das schöne von Ahlw., Ch. al-A., s. 205 übersetzte und "Beschreibung eines Hundes" überschriebene jagdlied des Abu Nowas).

<sup>6</sup> vgl. auch Freytag Einleitung, s. 249.

andererseits auch bei ihnen wie von haus aus, so scheint es, bei allen Semiten, im allgemeinen als verächtliches thier (Meid. II 566, noch öfter allerdings in den späteren sprichwörtern Freyt. Prov. III), 1 und wie schon in den hist. büchern des A. T. es geschah, gebrauchen auch die Araber seinen namen häufig als schimpfwort (vgl. z. b. Ham. vf , ); so wird besonders oft seine gier beim fressen als ein merkmal von ihm hervorgehoben (vers bei Meid. II 8 wird eine schlimme folge davon geschildert), ja, während er sonst dankbar genannt wird, wird in andern sprichwörtern (Meid. II 364, II 609 nebst dem dort citirten vers 'arafa's) gerade das gegentheil von ihm gesagt.

Sonst ist noch von zügen, die die Araber am hund beobachten, hervorzuheben, dass er sehr rasch seine nase ableckt Meid. I 644 ("schneller als der hund seine nase ableckt") = Freyt. Prov. II 1338, dass sein schwanz gebogen (Freyt. Prov. 1039, dort: mit keinen mitteln in eine gerade form zu bringen) und ohne fett (Meid. II 210) ist, wie der originelle zug, dass die hunde die wolken anzubellen pflegen (weil diese mit ihrem regen sie plagen) Meid. II 489 ("nicht schadet der wolke das bellen des

<sup>1</sup> das mochte besonders in seiner unreinigkeit seinen grund haben, denn er frisst abfälle und aas [Meid. II 754, I 355. 409 u. a., vgl. auch I 585 das sprichwort رَمَانَ أَرَبَتْ بِالْكَلَابِ النَّعَالِبُ, "eine zeit, wo die hunde mit den füchsen (deren feinde sie sonst sind) freundschaft halten" (neml. wenn es leichen von gefallenen kamelen in der wüste zu fressen gibt)], beriecht gern frischen koth (Meid. I 412) und anderes uns ja von unsern hunden bekanntes mehr (vgl. z. b. noch Meid. II 455, wo deshalb der السُّتُ الْكُلُنَةُ in böses omen heisst).

<sup>2</sup> مَنَبَعَ das gewöhnliche verbum für bellen der hunde; sonst kommt auch فُسَاح vor Ham. المَاهَرَّتُ كِلَابِياً). Neben فُسَاح (dem geheul des fuchses) steht نُبَاح Meid. I 263.

<sup>3</sup> Rückert, Ham. I, s. 227, anm. (so auch der comm. zu Meid. II 893).

hunds", vgl. dazu Ham. ۱۹۱ comm.). Die schüssel, woraus der hund trinkt (und in welche er beim trinken seine zunge vor gier tief zu strecken pflegt Meid. II 839), heisst عَنْ فَرْ , er selbst daher عَنْ فَرْ , mit dünnen haaren bedeckt" (solche sollen besonders bissig sein) Meid. II 793, أَنْقَعُ , schwarz- und weissgescheckter hund" Meid. II 142, شَاغِر (siehe schon s. 174, anm. 2) und "blutgierig" (siehe die belegstellen bei Ahlw., Ch. al-A., s. 123) von den auf die beute losgelassenen jagdhunden (vgl. dazu auch das verbum أَنْشَبَ Imrulk. Diw. ١٩, ٢٢ vom jagdhund, der seine tatzen in den schenkel der beute hineinhaut, und عَلْ اللهِ الل

### Katze.

Dies wort kam, wie die nebenform شَنَارَى šunârâ beweist, direkt aus dem aramäischen (هُمَنِيُّ šunârâ, syr. اَعْنَا أَنَّ ins arabische, und ist dort durch volksetymologie dem onomatop. stamm سنر "schnurren" und zwar in der sonst im arab. vorkommenden form عَامُور (vgl. عَمَّوْل u. a. wörter) angeglichen worden; das aram. wort aber ist griechischen ursprungs (σαίνονσος, "schwanzwedler" urspr.) und von Byzanz her zu den Semiten

gekommen. <sup>1</sup> Eine bestätigung des soeben nur aus der sprache erschlossenen finden wir denn auch im vorkommen des wortes in der literatur, denn nur in späteren (von Freytag mit prov. rec. bezeichneten) sprichwörtern findet sich , so Meid. I 138. 141 (katze und maus). 275. 652; II 404.

Die gezähmte katze ist demnach auch auf semitischem gebiet — fürs indogermanische ist das kapitel in Hehn zu vergleichen — eine sehr späte kulturentlehnung; weder Urindogermanen noch Ursemiten dürfen wir ein wort für dieses thier zuschreiben. Dass ursem. dimmu, dummu nur die wildkatze bedeutet haben kann, werden wir gleich unten sehen.

ı vgl. auch Hehn, a. a. o., 2. aufl., s. 531 zum wort catus, das von den Römern nach Byzanz, von dort zu den Semiten (spätarabisch يُقِطُّ kittun) wanderte.

vgl. auch noch v. Kremer, Culturentlehnungen, s. 32 f. (wo auch angeführt wird, dass die arab. lexicographen selbst, so Ibn Duraid, يُقِطُ kittur als fremdwort [natürlich von lat. catus] bezeichneten).

# 11. سِنَّوْرُ البَّرِ (sinnauru 'l-barri) p. ٣٩٧ die

#### wilde Katze.

Nur diese kann 'Antara Mu'all. v. 29 und 30 gemeint sein, wo sie مُعزِينُ الْعَشِيّ hazigu 'b'ašijji "miauer des abends" heisst, denn èine zahme katze springt nicht auf den rücken des kamels und macht sich da einkrallend dieses wild und scheu. Die gleiche situation wird uns Imrulk. Diw. ۴., ۴. und ۴., ۱. geschildert, wo die wilde katze

¹ die erklärung der commentare "die katze sei in den wüsten, wo die kamele sind, ein ungewöhnliches thier, das sie daher scheu macht, wenn sie es einmal erblicken" verräth vollständige unkenntnis der sache.

² die übersetzung Freytag's "magis pius", der ohnehin das sprichwort عُمَقٌ مِن الهِرَة "crudelior in proliem qu. felis" (was Meid. II 153, wie aus I 195, no. 153 comm. hervorgeht, dort nur ausgelassen und

"er kann nicht die katze von der wüste unterscheiden"(?), ¹ nemlich wegen der ähnlichen farbe, da die wildkatze der Araber jedenfalls die sog. "falbkatze" ² war, die eine dem wüstensand ähnliche farbe gehabt haben mochte; ferner Meid. I 37 (vers), wo von der schnelligkeit der wildkatze die rede ist, II 603 (anspielung auf eine geschichte; das sprichwort scheint späteren ursprungs, beweist aber, wie auch in späterer zeit den Beduinen die hauskatze — denn diese ist hier mit عقوق gemeint, als etwas seltenes und fremdes vorkam) und endlich Freyt. Prov. III, no. 1460 ("geiler als eine katze" من عوّق und بيرة عيّق , vgl. unten من عوّق .

gesagten sich nur auf das männchen der wildkatze beziehen kann, in den sprichwörtern Meid. I 595, II 191, I 645, II 791, I 748 und 491 "mehr hurerei treibend (أَنْنَى), "geiler (أَنْنَى), "mehr auf die jagd ausgehend (أَشْنَدُ) und "mehr sich (an die ins auge gefasste beute) heranschleichend (أَنْنَى) — als ein (wilder) kater (رأَنَ أَنْ "")".

also nachzutragen ist) entgegenstehen würde, ist falsch; vgl. Lane zu أَجَوُ

setzung ,,maus" (dann: ,,er unterscheidet nicht einmal eine katze von einer maus") erst aus der spätern zeit zu stammen scheint, wo mit dem bekanntwerden der gezähmten katze auch von der feindschaft der hauskatze und maus oft die rede ist. Oder es ist das ganze spriehwort erst in späterer zeit entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe Brehm, a. a. o., I, s. 459 f.

<sup>3</sup> hierzu führt der comm. einen vers an: إِنَا بِالليل لِجَارَاتِهِ

يڤجرس higrisun nur in den sprichwörtern Meid. II 191, I 645. 594, II 791 und I 328 "wollüstiger (أَعْلَمُ , "geiler (أَسْفَلُ), "mehr der hurerei ergeben (أَزْنَى), "losspringender scil. zum coitus) und "furchtsamer (أُجْبَنُ) — als ein (wilder) kater (مِنْ هِنْجِرس; in den ersten beiden sprichbei من ضَيْوَن unmittelbar من هجرس bei Meidâni, und die andern sind mit ausnahme des letzten auch nur, wie ein blick auf die belegstellen zu ضَيْرَ lehrt, varianten zu den dort mitgetheilten sprichwörtern. Die spätern arabischen gelehrten in den irakensischen städten kannten die bedeutung von هجرس nicht mehr, wie sie überhaupt im geraden gegensatz zu den alten Arabern nur die zahme hauskatze kannten, von der wilden aber gar nichts wussten, 1 und so riethen sie für هِنْجُوس zwischen affe, bär und fuchs hin und her. ist es jetzt sicher, das هِجُرس nur die wildkatze bedeutet haben kann.

Ein name bleibt noch übrig, zu dem ich zwar keine belegstelle gefunden, der aber das ursemitische wort für die wildkatze repräsentirt, nemlich

يْ dimmu<sup>n</sup> [äth. **جمع:** dĕmmat zwar nicht in der bibeļ-

eine springmaus قَرْنَبِ syn. von يَرْبُوع , ebenfalls ein wüstenthier heranschleicht").

r vgl. auch die schon oben mitgetheilte erklärung, die sie zu den stellen, wo عبر in den alten gedichten vorkommt, gegeben haben.

übersetzung — denn im A. T. kommt das wort "katze" überhaupt nicht vor —, aber an sechs andern von Dillmann im Lexicon mitgetheilten belegstellen; assyrisch dumamu (synvon mandinu, midinu, was nur die wilde katze sein kann) والمن يكسر الدال السِنَّوْرُ حَكَاهُ في النَّحْكَم عن ad-dimmu ist gleich as-sinnauru (siehe oben); er überliefert es im lexicon Muhkam von an-Nadr im buch der wilden thiere".

12. خِنْزِيرُ (hinzîrun) p. ۳۹۲ das

#### Schwein.

ı vgl. die belegstellen s. 35, anm. 1; mandinu (form فنعل) und midinu kommen von einem stamm مان مان , hier wol ursprüngl. vom "lauern" (vgl. auch s. 293 مَارِين "löwe").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dass in den sumer.-ass. nationallexicis II R. 6, wo dumamu und mandinu auf einander folgen, diese beiden wörter wirklich synonyma sind, beweisen einmal die im sumerischen entsprechenden wörter (GUG man-di-nu; GUG.KUD DA du-ma-mu, z. 6 und 7) und dann die eben diese zwei zeilen 6 und 7 von den andern (von z. 1—5 einer- und 8 ff. andrerseits) abtrennenden horizontallinien.

<sup>3</sup> siehe schon s. 285, anm. 3 (wozu noch das schon in der einl., s. 34 ff., bes. s. 36, anm. 5 bemerkte zu vergleichen ist).

von مَرْ ,das in der erde wühlende, bohrende",1 vgl. خَزْ und andere stämme der W. خزى "enggeschlitzte augen haben" ist natürlich erst denom. von إخِنْزير)] Kor'ân 2, 168; 5, 4; 6, 146; 16, 116 (überall لحم الجِنْزير "schweinefleisch", was Muhammed den Arabern, dem vorgang der Juden folgend, verboten hat); Ham. ٩٩٨ حِيفَةُ الخِنْزير) ,das aas des schweins" duftet verglichen mit deinem athem); Meid. II 296 abscheulicher als ein schwein"; Freyt. Prov. أَتْبَكُم من خِنْزير III no. 234 ("früher auf —) und 568 ("gieriger als ein schwein"). Der plural lautet خَنَازِيرُ Kor'ân 5, 65 "welche Gott in affen كَرِهَتِ 1334 und schweine verwandelt hat"; Meid. II كُرِهَتِ es hassen die schweine das heisse الْخَفَارِيرُ الْحَبِيمَ النُّوعَرَ wasser" (worin die Christen sie zu brühen pflegten, damit die heare besser heruntergiengen) und Freyt. Prov. III no. 2041 (alass nicht den schweinen ehrerbietung und lob angedeihen!")

بِعْفُو 'ifrun Freyt. Prov. III no. 1794 عِفْرِ in Meid. II 49 (عَفْرِ أَطْيَشُ مِن beziehen einige hierher, andere auf den teufel oder 'einen dämon. Die bedeutung von عَفْرِ "im boden herumwühlen", an die man sofort bei عُفْرِ denkt, ist wahrscheinlich erst denom. von عَفْدَ "staub".

<sup>1</sup> wahrscheinlich auch ursemitisch nur "wildschwein" bedeutend.

# 13. أَزْنَبُ (arnabun) p. ٣٨٨ der

#### Hase.

wort مُسَّدُ مَسُّ الْخَوْر, the feel of him is like the feel of the male or young hare" Lane I 731; pl. خزّان Imrulk. Diw. هه, ۴ ه

¹ ohne assimilation vielleicht noch erhalten in dem länder- oder ortsnamen *Arnabanu*, von wo die Assyrer sich weine holten; vgl. die interessante weinliste aus II R. 44, col. I bei Delitzsch, Ass. Lesest., 2. aufl., s. 106 (dort *Ar-na-ba-ni*, var. *A-ra-na-ba-nim*).

ء steht in Ġâḥiz kitâb al-ḥaiwân (Wiener handschr.) 394a; Slane liest كَفِّدِ Āhlwardt سَاقِع.

(wo die "hasen von al-Unai" im ¹ und die füchse von Aurâl" erwähnt werden).

رَّأَلْيَنُ) hirnikuu "junger hase" Meid. II 559 "lenior (أَلْيَنُ) quam pullus leporis"; pl. خَرَانِقُ (z. b. bei Mutanabbî).

Ein wort, für welches Kazwînî keine besondere rubrik hat nemlich وَثُومَ wabrun, sei hier aufgeführt, weil die meisten es mit kaninchen übersetzt haben; Meid. I 493 ("vilior quam animalia wabr appellata"). Die Araber beschreiben es als "ein thierchen, kleiner als die katze, braun, mit schönen augen, ganz kurzem schwanz, welches in häusern gezogen und gegessen wird, weil es das gemäse abfrisst; es gehöre zum geschlecht der wiesel (من جنس بنات عرس) und die leute nennen es ganamu banî Isrâ'îl (kleinvieh der kinder Israel)"; nach Heuglin (Syst. Uebers. etc., s. 48—584) heisst heute der im petr. Arabien und den sinaitischen gebirgen in felslöchern und alten wohnungen vorkommende "hyrax syriacus" (klippschiefer) dort وَبُر und dies ist jedenfalls auch für die alte zeit das allein richtige.

14. عَنَاق ('anâkun) p. ٣٩٩ der

## Wüstenluchs oder Karakal (?).

Das wort heisst sonst "junge ziege"; ist aber obiges thier damit gemeint, so kann man zwar auch schlechthin عَنَاتَ damit gemeint, so kann man zwar auch schlechthin sagen, doch gewöhnlich wird عَنَاتُ الْأَرْضِ 'anâku 'l-ardi "erdzicklein" gebraucht; so steht das wort auch in der einzigen mir bekannten belegstelle Meid. II 123

<sup>1</sup> bei Slane as-Sarabba.

meles ego sum, si crimen meum investigatum, si crimen meum investigatum erit", weil nemlich dieses thier die klauen zusammenzieht und so keine spuren hinterlässt, so dass der sinn ist: ihr werdet kein verbrechen an mir finden, da keine spuren davon bei mir zu sehen sind). Lane bemerkt (nach den arabischen lexicographen, die er ja alle in seinem lexicon in einer vor ihm nicht erreichten vollständigkeit excerpirt hat) zu unserm wort folgendes: عَنَاتُي الارض is now applied to the badger; ursus meles; if correctly, app. because it burrows in the earth; but this application does not well agree with the following descriptions: "a certain beast, of the beasts of the earth, like the (siehe s. 299), about the seize of the dog, an animal of prey, that hunts, smaller than the فهن long in the back, also called التُفَعُ at-tufahu, or by some, النُفَعُ an-nuffahu, and sijāhi سِيَاه كُوش or سِيَاه كُوش sijāhi الفُنْكُلُ gûš i. e. "black ear", if meaning the badger, app. because of the black mark on each earl"; said to be a foul beast, that is not eaten, and that does not eat anything but flesh"; another says rit is above the size of the Chinese dog, hunts like as does the فَهُن (fahdun), eats flesh, and is of the beasts of prey; and is said to be the only beast that conceals its footmarks when it runs (siehe oben das sprichwort), except the hare" and the same says also "I have seen it in the desert (البادية), and it was black in the head, the rest of it being white". -Ueber die genauere bestimmung mögen nun die zoologen entscheiden; das Ritter I 808 erwähnte raubthier Tahesch gibt hier kaum einen anhaltspunkt: eher der umstand, dass in Nordostafrika der Luchs tiffeh تفع heisst; und wirklich passt das oben von den ohren gesagte fast nur auf dieses (in Arabien seltene, aber doch vorkommende) thier.

## 14. فِيلٌ (fîlun) p. ۴۰۰ der

#### Elefant.

غيلُ fîlun [pers. غيلُ pîl; das thier und das wort dafür kamen nach Westasien von Indien. Für indische culturent-lehnungen sind nur zwei wege möglich, einmal über Persien nach den Eufrat- und Tigrisländern; auf diesem weg lernten schon im 9. jahrh. vor Chr. die Assyrier unter Salmanassar II. die elefanten, das nashorn, affen und andere thiere, die alle auf dem berühmten obelisken 1 abgebildet sind, durch ihren feld-

¹ die dort die aufzählung der tributgegenstände des landes Musri enthaltende inschrift vertheilt sich auf die abbildungen folgendermassen (vgl. dazu die photographien des brit. Museums, von mir nach dem schon öfter genannten "catal. of phot." citirt):

| <i>Ma-</i> | da-tu sa mat Mu-us-ri (PAS).A | AB.BA. | Se ša šú-na-ai si-ri-si-na al- |
|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|
|            | (Abildung:) Zwei baktrische   |        | Jakochs, Rhinoceros            |
|            | Kamele                        |        | und Kavelantilope              |
|            | Br. M. 405 (A 3)              |        | Br. M. 408 (B 8)               |

| -ab | nahar Sa-ki-í-ja su-ú-su pi-ra- | a-ti | e ba-zi-a-tiú-du-mie am-ḥar-šú |
|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|
|     | Elefant und Affen               |      | Affen (grössere als auf C 13)  |
|     | Br. M. 412 (C 13)               |      | Br. M. 417 (D 18)              |

d. i. Maddattu ša mat Musri: gammali (oder vielleicht besser anakāti) sa šunai irisina al-ab (oder al-ap) nahar Sakija sāsu pirāti baziāti udumī amharšu "Tribut des landes Musri: kamelinnen, deren rücken (— höcker) doppelt war, al-ab (entweder st. c. von alpu "ochs" [doch dann erwartete man das ideogramm oder die schreibung a-lap] oder das wort für elefant) vom fluss Sakija, sūsu, pirāti (pl. fem.) baziāti (wie es scheint, ein adj. zu pirāti, da kein pluralzeichen bei baziāti steht; nach Sayce und Haugthon "elefanten"; man beachte indessen, dass bloss ein elefant

zug ins land Musri kennen, auf dem gleichen weg kam im siebenten jahrhundert nach Chr. zu den Arabern der name Lind,— andrerseits zur see nach dem uralten stapelplatz des phönizisch-indischen handels an der südarabischen küste; auf diesem weg kam das sanskritwort TII någa zu den Semiten, äth. 12 nagê, was die semitischen Abesinier demnach schon von Südarabien, ihrer früheren heimat, mitgebracht haben müssen; mit diesem urspr. indischen wort benannten sie nun den in Habesch vorkommenden afrikanischen elefanten. Das

auf der abbildung ist) und udumi (pl., nach den meisten das wort für "affen") nahm ich entgegen (wörtlich "ich nahm es entgegen")."" Zu al-ap beachte man altaeg. āb elefant, skt. ibha (schon in Jâska's Nirukta, dann in Manu und bei Bartrihâri; sonst allerdings ein seltneres wort) dass., hebr. sen-hablîm (aus sen-halbîm nach Ges. Handw., 8. Aufl. 1878) "elfenbein" (1. Kg. 10; 2. Chr. 9) und griech. έλέφας (der gen. -αντος gewiss erst nach analogie anderer nomina auf -ac nominativ). - Mit diesem material kann vielleicht die frage nach der herkunft von שנהבים der lösung näher gebracht werden. Zur erklärung obiger ass, thiernamen ist noch zu bemerken, dass ja allerdings für die bestimmung dieselbe folge wie die der abgebildeten thiere zu gelten hätte (und sicher ist, dass auch in der inschrift die kamele zuerst, wahrscheinlich, dass die affen zuletzt kommen); dann wäre al-an nahar Sakija der jakochse. Aber dass die inschrift sich nicht streng an die ordnung der abbildung (oder umgekehrt) richtete, lehrt ein blick auf die zwischen udumi und alap n. S. stehenden namen und die ihnen entsprechen sollenden bildlichen darstellungen; sûsu [nicht "pferd"?, siehe Haupt in Delitzsch's ass. lesest., 2. aufl., s. 30 oben; PAS.KUR.RA.? = sûsi ist blos conventionelle lesung, die wir vor der hand, da der ass, werth des ideogr. für pferd noch nicht bekannt ist, beibehalten müssen; wahrscheinl, war doch sûsi die aussprache, und die Assyrer fassten das rhinoceros als pferd (vgl. das einhorn der mittelalterl. kunst) auf muss eines der auf dem feld B 8 dargestellten thiere sein, für den nur einmal dargestellten elefanten würde dann ein entsprechender sing, in der inschrift fehlen, ebenso für das dritte der auf feld B 8 befindl. thiere. Ich glaube also, die ordnung darf nicht maassgebend sein.

¹ Aegypten dagegen heisst in der regel Musur (so im st. const gewöhnl., auch wenn kein gen. folgt), hie und da auch Musuri; die fälle, wo es Musri heisst (also in der keilschrift nicht von unserm obigen Musri zu unterscheiden) siehe Schr., K. G., s. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. s. 20, anm. 1 (und dazu s. 231, a. 4), auch schon s. 19 unten; ferner meinen Physiologus, (einleitung) s. XVI.

sanskritwort पाल् pîlu, das blos bei den indischen lexicographen in dieser bedeutung vorkommt, ist entweder erst aus dem persischen entlehnt, in welchem fall das dem pers. سيل urspr. entsprechende sanskritwort erst erschlossen werden müsste, oder stammt vielleicht aus den sprachen der ureinwohner Indiens; jedenfalls ist es nicht, wie Boehtlingk im Petersburger Lexicon meint, vom arabischen فيل entlehnt Kor'ân 105, 1

י ob das von Pictet ("Lettre sur les origines de quelques noms de l'élephant" im Journ. As., Sept-Oct. 1843, p. 133—166) am eben angef. ort, p. 158 dafür gehaltene אורי עליני עלי

s. 74, a. 2) anschliesst, sprachgeschichtlich unmöglich ist, denn ist ist (wie and im buch Esther) erst ein persisches lehnwort im arabischen, und aben nur hebräisch und phönizisch, und ausserdem ist ja êlégas von wie altäg. āl (das assyr. al-ab nahar S. zunächst ganz bei seite zu lassen) kaum zu trennen. Ibha heisst im veda allerdings nur "hausgesinde", Jäska aber hat an der betreffenden stelle, wo er ibha erklärt, schon die bedeutung elefant dabei (so wenigstens nach P. W.), auch beweist das fehlen im veda, wo der elefant überhaupt noch mit keinem eigentl. namen auftritt (mrga hastin ist nur epith.), hier weniger; kapi "affe" z. b. (= griech. zīnos etc.) kommt auch nicht im alten Rig-Veda vor, denn die hymne 10, 86 ist ein ganz spätes, deshalb von Grassmann auch in den anhang versetztes lied. — Zu dem von A. Weber citirten vgl. jetzt noch dessen Ind. Lit.-gesch., 2. aufl. (1876), s. 2, anm. 2 (wonach z. b. auch der südind ursprung des hebr. tukyîm nun nicht mehr anzuzweifeln ist).

die leute des elefanten" (wie die armee des , die leute des äthiopischen fürsten Abraha, der im geburtsjahr Mohammeds einen angriff auf die ka ba machen wollte, und dessen elefant, als er mit ihm vor die ka ba kam, niederfiel, später noch von den Arabern genannt wurde); lobgedicht Ka'b ibn Zuhair's auf Muhammed (siehe s. 24), v. 41; Ham. Alv (in einem späteren gedicht); 1 Meid. I 133 ("gefrässiger als der elefant"). 646 (مُشْرَعُ) على الغِيل). 701 ("stärker als der elefant"; den dazu citirten vers siehe schon s. 195), ferner noch 518 ("es erinnert sich der elefant an seine heimat"), II 557 und 943 (letztere drei sprichwörter ausdrücklich von Freytag als proverb. recent. bezeichnet). - Eine menge von versen späterer dichter (al-A'râbî, Ru'ba, 'Amâra ibn Walîd, Marwân ibn Muhammad abû š-Samakmak u. a.) stehen im kitâb al-haiwân des al-Gâhiz (Wiener handschr.), fol. 391b (wie auch einige andere fol. 393a, 394a und 396b).

der kamele, so 'Alkama Diw. البه , والالم urspr., sonst ein epithetum der kamele, so 'Alkama Diw. الله , والالم und auf s. 182 deshalb noch nachzutragen) in einem von Gauharî citirten vers des al-Ahtal, eines zeitgenossen der dichter Farazdak und Garîr² ("sie haben beim treffen Usâma zugerichtet, als ob über ihn mit seinen füssen der elefant [العَيْنُومُ] gelaufen wäre").

16. گُوْکُکُنْ (karkadannun) p. ۴۰۲ das

## Nashorn.

Das wort kommt nur in der späteren literatur vor (z. b. bei Mutanabbi, Diwan v. p., p.p., wo von Aegypten die rede ist).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe s. 25 und s. 125, anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe s. 179, anm. 3.

<sup>3</sup> siehe Socin's ausgabe des 'Alkama, s. 31.

Obwol es von den Arabern (so an der angeführten stelle) aus dem pers. كُرك erklärt wird, und so einleuchtend die etymologie khadga-dhenu "rhinoceroskuh" von skt, khadga "rhinoceros" und dhenu "kuh", die Gesenius Thes., p. 1249 nach Pott mittheilt. auf den ersten augenblick erscheint, so scheint doch beides zurückzuweisen zu sein. Khadga-dhenu steht nur im lexicon Medinîkosha (= rhinocerosweibchen) und khadga "rhinoceros" (im Mahâ-Bhârata "schwert"; dann "rhinoceroshorn" in den lexicis, z. b. im Amarakosha) kommt nur im Raghuvanca uud in einer der Puranen, also späteren literaturdenkmalen, vor. Bedenkt man nun, das die assyrischen nationallexica dasselbe lehnwort (denn semitisch klingt es nicht) in der form kur--ki-za-an-nu (= kurkizannu) einige zeilen vor ma-ak-ka-nu-ú (makkanu) d. i. dem thier von Südägypten 1 (wahrscheinlich dem nilpferd) nennen (beide namen haben in der sumerischen columne das vorgesetzte determinativ für wilde thiere), dass wir ferner von relativ sehr frühen feldzügen der Assyrer nach Aegypten 2 wissen, und das ja nur die wahl zwischen Aegypten und Indien bleibt, so wird wohl eher anzunehmen sein, dass die Semiten dieses lehnwort von Afrika haben, und zwar die Araber wol von Abesinien, da die dortige bibelübersetzung einmal das μονοπέρως der LXX durch hch3 &: karkand wiedergibt. Wenn Kazwînî im 13. jahrh. nach Chr. erzählt. dass das nashorn ein indisches thier sei, und so stark, dass es den elefanten auf sein horn nehmen könne, so kann das nichts dagegen beweisen, ebensowenig, wie das fehlen des wortes kurkizannu auf dem schwarzen obelisk gegen seine bedeutung "nashorn" sprechen kann, da die ersten feldzüge nach Aegypten erst nach der zeit Salmanassar's II. stattgefunden haben, in

¹ vgl. Asurban. Annal. 1, 51 a-na mat Mā-kan u Mi-luh-hu lu-u al-lik "nach Makan und Meroë fürwahr zog ich" und dazu noch Delitzsch, ass. Stud., I, s. 57 f. — Zur ursprünglichen bedeutung von Makan vgl. Schrader, KG. (1878), s. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der erste ägyptische feldzug, der die Assyrer wirklich nach Aegypten führte (die kriege Sargons und Sanherib's wurden nicht in Aegypten selbst ausgefochten), war der des Asarhaddon (681 bis 668 v. Chr.).

dessen tagen jener name für nashorn den Assyrern eben noch nicht bekannt war. — Ob ursprünglich nicht mit einer vermischung, die bei lehnwörtern ja analogien hat, κροκόδειλος (bereits bei Herodot vorkommend) und kurkadann aus einer quelle flossen, ist freilich nichts als eine vermuthung, die aber doch hier platz finden mag; altäg. hiess das krokodil t-emseh (t ist feminin-artikel), daher das arabische τίmsâhun (Ham. λ14, wozu man s. 125, anm. 2 vergleiche).

#### Affe.

Dies wort kommt zwar vielleicht von einem semitischen verbalstamm קררן urspr. jedenfalls "zusammengedreht, (dann auch) zusammengepresst sein", woraus sowol die bedeutung "(dicht, fest,) stark sein", so ass. (karâdu "stark", impf. ikrid), als arab. قَرَى "zusammenraffen, sammeln", قَرَى "klein sein" (auf ein enges quantum reducirt sein), daher auch غَرَاك "kamellaus" (siehe s. 207); auf welche dieser bedeutungen يَوْرُه "affe" urspr. zurückzuführen ist, ist schwer zu sagen, vielleicht auch auf die des klein seins, da es in Südarabien - denn dort ist das wort, wenn überhaupt semitisch, entstanden -- ja nur kleine affen gabl, begegnet aber in der (nord-)arabischen literatur erst seit Muhammed, und selten, denn in Arabien mit ausnahme des äussersten Südrands und Oman's gab es wie in den meisten semitischen ländern (vor allem in Syrien, Palästina und den Eufrat- und Tigrisländern) keine affen. Im Kor'an kommt قِرَى (und zwar im pl. قِرَى dreimal vor (2, 61; 5, 65, siehe schon s. 320, und 7, 166), wo immer vom verwandeln in

affen die rede ist, in der Hamasa zweimal (444 in einem jedenfalls späteren schmählied gegen den stamm der banugehörenden بَاكُ مَكَمَّة النِسَآء gehörenden gedicht.2 welches sich sofort durch das rein persische wort "mannweib" als späteren ursprungs verräth), dagegen schon viel öfter bei dichtern vom zweiten jahrh, der Hidschra an (so oft bei Mutanabbî u. a.). Die sprichwörter Meid. I 414 ("mehr nachahmend als ein affe"). 594 (زُنعي من قِرْدٍ), was jedoch andre auf einen mann, der Kird hiess, bezogen), II 154 ("mehr dem spiel ergeben als ein affe"). 296 ("hässlicher a. e. a.") und 839 ("nachäffender als ein affe") sind demnach jedenfalls auch späteren datums, wie der vers, der Meid. I 396 citirt wird, ausdrücklich als aus Mu'âwija's zeit stammend bezeichnet wird. - Noch zwei andere namen für "affe" kommen in Meidâni's sammlung vor, nemlich رُبَّاحُ *rubbâḥun* (im sprichwort رُبَّاحُ ,furchtsamer als ein affe") <sup>3</sup> I 328, und kiššatur II 386 ("verschlagener als ein äffchen"); kird und rubbâh heissen noch heut im südl. Arabien die hamadryasaffen (vgl. Heuglin, Syst. Uebers. der Säugeth. N.-O.-Afrikas s. 5=541).

Ueber ein anderes (im arabischen nicht vorkommendes) uraltes indisches lehnwort im hebräischen, äegyptischen und griechischen für affe, das sich dem für den elefanten (āb, al-ab, ἐλέφας, שֵׁיִבְּדָּבִים) anreihen würde, zumal es ebenfalls über

mit anspielung auf die (wahrsch. auf talmudischer tradition beruhende) legende, dass David die Juden der stadt Aila (am ufer des rothen meeres) wegen sabbatschändung verflucht und in affen verwandelt habe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe s. 25 und s. 125, anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> wozu die dort mitgetheilte geschichte, dass die affen aus furcht nie anders als einen stein in der hand schlafen, vielleicht erst erfunden ist.

Südarabien von Indien gekommen sein muss, siehe schon s. 20, anm. 1 (in der dort übersetzten ägyptischen inschrift). 1

Nun folgen noch die übrigen säugethiernamen aus Kazwînî's aufzählung, für welche ich keine belege bis jetzt aus der (alt-)arabischen literatur (incl. die zeit kurz nach Muhammed). habe finden können:

- 19. عَنْزَة ('anzatu"), p. ۳۹۹ (sonst "ziege", hier aber) eine art "wiesel".  $^3$
- 20. وَكَق (dalaķun) p. ש٩٤ (vom persischen كُولَ dalah)  $^4$  "taubenwiesel".  $^5$
- 21. پىنْجَانْ (sinýûbun) p. ٣٩٩ (ebenfalls ein persisches lehnwort; heutzutag das) "graue eichhörnchen"."

י von dem dort genannten skt.-wort kupi (wovon äg. gafi, hebr. عَتِّة, griech.  $z\tilde{\eta}\pi o\varsigma$ ) kommt vielleicht auch das Asurban. Sm., p. 56 (K. 2675, rev. z. 3) vorkommende ukupi; es heisst dort:  $(ba-\hat{t})\cdot za\cdot a-ti$  pa-gi-i  $i\cdot ku-pi$  tar-bit sadi- (geschr. KUR-di)-su-un d. i. ,,-zdti, pagi i und ukupi, die zucht (od. hervorbringung) ihrer berge (brachte ich von Theben nach Ninive)". Ist etwa pagi i = ,,elefanten" (vgl. arm pigh für pers. ..., was allerdings auf älteres pil = urspr. pir zunächst hinweist)?

<sup>?</sup> ein anderer name ist دُعِل du'ilu", wozu man s. 68 (unter

رَجُول vergleiche.

<sup>3</sup> Lane (nach den arab. lexicographen): "a certain beast, found in the desert, slender in the muzzle, smaller than the dog, of the beasts of prey, that seizes the camel in his rump, and is seldom seen; asserted by the Arabs to be a devil": or according to other: "it is like the weasel in size: it approaches the shecamel, when she is lying down, then springs, and enters into her vulva, and conceils itself therein, until it reaches the womb, whereupon the shecamel dies".

<sup>4</sup> vgl. schon s. 24 unten.

<sup>5</sup> nach andern ist نَهْس der نَهْس (nimsun) oder "ichneumon".

<sup>6</sup> nach den arab. lexicographen (bei Lane): "a certain animal, of the length of the jerboa (يَرْبُوع), siehe unten bei den الْهَوَامِّ), larger

22. سِيرَانِس (sinâdur) بِيرَانِس (sinâdur) بيناه (sinâdur) بيزانِس (sinâdur) بيناه (sirânis)

سَادَة وَارِ . "Av und 24. شَادَة وَارِ (šâdeh-wâr) p. ٣٩٨ (letzteres auf den ersten blick als rein persisch sich kund gebend) sind zu unbestimmbare und tabelhafte thiere, als dass es überhaupt sich verlohnte, sie hier näher zu besprechen. Kazwînî sagt vom sinâd, dass es kleiner als der elefant, aber grösser als der stier sei; andre sagen, es sei eine art rhinoceros (vielleicht von Sind = Indien benannt?); sîrânis soll ein thier sein, das in Kabul und Zabulistan lebt und mit seinem schnaufen eine musik macht, die alle andern anlockt (natürlich urspr. = σειοηνες; es liegt hier die aus dem Physiologus dem spätern orient bekannt gewordene fabel von den Sirenen zu grund) und sâdeh-wâr endlich (persisch = "freudebringer") finde sich in den äussersten grenzen des landes Rûm (byzant. reich), und habe ein vielästiges geweih; auf gleiche weise wird von diesem thier erzählt, dass die andern thiere, seine stimme zu hören, sich um dasselbe schaaren.

Nun bleiben bei Kazwînî noch zwei wörter übrig, die bereits aus andern semitischen sprachen bekannt sind, aber die trotzdem den Arabern ebenso fabelhafte begriffe sind wie die drei vorigen wörter. Dies sind

25. ڪَرِيش (harîšun) p. ٣٩٢ und 26. ڪَرِيش (ja mûrun) p. ۴٠٠. Ersteres wort ist = äth. harîš (Job 39, 9 dem μονοκέρως der LXX entsprechend und demnach wol, wie hch? κ:

= "nashorn"); nach Kazwînî ist ڪريش

grösse eines ziegenbocks, von grosser stärke und schnelligkeit im lauf, mit einem einzigen horn auf der stirn wie das horn des kurkudunn, seine heimat Sidschistan<sup>2</sup> und Bulgarien. Da

than the see (ebendas.), the fur of which is of the utmost softness; furred garments are made of its skin; and the best skins of this animal are the smooth and gray".

<sup>1</sup> sonst "starkhöckerige (kamelin)", siehe s. 172 unten.

<sup>2</sup> Kazwînî: جستيس, also wol = مجستان Drangiana, östlich von Persien?

andre lexicographen (vgl. Tâg al-'Arûs unter حريش) es sogar für ein seethier, andere geradezu für das nashorn (كَرْكَكُنَى erklären, so geht daraus hervor, dass, obwol der name echt arabisch der form nach sein könnte, die Araber gar nichts näheres davon zu sagen wussten, und das wort äthiopisches lehnwort ist. Merkwürdig ist die identificirung mit dem den Arabern ebenso dunkeln هِرْمِيسٌ (ebenfalls im Tâg al-ʻarûs), ¹ waş auch äth. lehnwort (äth. **ሀርማስ:** *harmâs* "der wilde afrik. elefant") 2 ist. — Das zweite, يَأْمُور (ja'mârun), ist lehnwort aus dem hebräischen יחמור (urspr. "der röthliche"), was Deut. 14, 5 unter den gazellen-, antilopen- und steinbockarten (unter dem بَقَرُ الوَحْش, würde ein arab. commentator sagen), deren fleisch verboten wird, steht und ausserdem nur noch 1. Kön. 5, 3 neben der gazelle (צבר) und dem bergbock (אַיָּל) vorkommt. So bestimmt denn auch Kazwînî die أُحُوال dieses in der alten und classischen arab. literatur nie genannten تشبع أَحْوَال البَقَر الوَحْشِيّ . تشبع أَحْوَال البَقَر الوَحْشِيّ Im Tâg al-Arûs im freien oder besser) دَابَّة بَرِيَّة in der wüste lebendes thier), dann aber وقيل هو من دَوَابّ (es gehöre zu den seethieren), wie oben vom haris gesagt wurde; endlich kommt das richtige: او جنس من اللاوْعَال (oder eine art von den steinböcken), was noch durch die autorität des alten zoologen Gâhiz bekräftigt wird, der also auch داب الاوعال الجبلية schon vom jahmûr gehört hatte und es im داب الاوعال (bei den bergziegen- und steinbockarten) aufführt. Dann schliesst der artikel im Tâg al-'Arûs mit dem

<sup>1</sup> هِوْمِيس hirmîsun wird auch durch مُوْكِكُنَى,,nashorn" erklärt.

 $<sup>^{2}</sup>$  die nachweise für diese bedeutung siehe bei den äthiopischen säugethiernamen.

satz وهو آسم الجنس منها (nemlich von den أَوْعال), wozu er noch وهو آسم الجنس منها, was mit dem von andern lexicographen angegebenen يَعْبُور ja nur variante ein und desselben wortes ist, fügt. 1

Da Kazwînî die fledermaus naiver weise unter den "vögeln" aufführt, die maus, den igel und einige andere kleinere säugethiere aber unter den "reptilien und insecten", und da es doch auch ausserdem, schon der vollständigkeit halber (vgl. s. 43 f.) am platz ist, noch den schluss seiner eintheilung kennen zu lernen, so nehme ich den s. 139 mit e: die wilden thiere السَبَاغ abgebrochenen faden wieder auf, und wir kommen nun zu

f) den Vögeln الطَيْرُ p. ۴٠٥ – ۴۲۷, de Chézy [welcher ausser der einleitung p. 411 f. von den 56 aufgeführten arten nur 6 übersetzt hat, nemlich بلبل bulbulun nachtigall, خَبَارَى hubârâ trappe, خَطَّاف hubârâ trappe, خُطَّاف

الله فَيُّاش (huffâšun) p. ۴١١ die

## Fledermaus,

synonymum وَطُوَاطٌ watwâtun dass, Meid. I 194 أَبْصَرُ مِنَ schärfer sehend als die fledermaus bei nacht"

¹ vgl. darüber schon meinen Physiologus, s. XXVI, wohin ich auch wegen der von Kazwînî weiter erzählten geschichte von diesem thier, das bei den Arabern jenen fabelhaften "antholops" (den vater des zool. t. t. antilope, siehe ausführl. meinen Physiol. XXIV ff.) repräsentirt, hiemit verweise.

und Freyt Prov. III, no. 381 أُجْبَنُ من وَطْوَاطٍ "furchtsamer als eine fledermaus" —,

jawwâsun "taucher" und قَطًا katan "katâ-vogel" إ p. 410—416.

g) die Reptilien الهَوَامُّ und Insecten الحَشَانُ p. ۴۲۷-۴۴۸, de Chézy (welcher ausser der einleitung folgende artikel übersetzt hat: floh بُوغُون, schnake بعوض, seidenwurm بقاض, spinne عَنْكَبوت, lichtmotte (nachtfalter) und biene نحَال also nur 6 von den 36 angeführten) p. 416-426 (schluss).

Zu diesen rechnet nun Kazwinî auch folgende säugethiere, mit denen ich die arabischen säugethiernamen beschliesse:

1. ظَرِبانْ (zaribânun) p. ۴۳۸ der

### Stinkmarder.

In den sprichwörtern Meid. II 206 "es hat unter ihnen gefarzt der stinkmarder" (scil. und sie dadurch fortgetrieben, denn der geruch soll geradezu unerträglich sein), 226 "farzender (افْسَى) als ein stinkmarder", 795 dasselbe (nur اُنْسَى) statt عند الطربان) und 864 (عند "das fell des stinkmarders"). Der von Lane I 1910, col. a angeführte vers des 'Abd-Allah ibn Ḥaģģāģ az-Zabīdi (dort "ich habe ihn geschlagen am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. über ihn und sein vorkommen in der alten poesie ausführl. Ahlwardt, Ch. al-Ahm., s. 183-201.

 $<sup>^2</sup>$  vgl. die beschreibung dieses thieres nach den nationallexicographen bei Lane, I 1909, col. c.

schlagungsort des stinkmarders", مَضْرِبَ الطّرِبان; der stinkmarder hat nemlich eine linie oder einen langen strich auf seinem gesicht, und mit diesem vergleicht der dichter hier die beule, die er dem betreffenden durch das schlagen beigebracht hat) gehört wol jenem "der 2. Imrulkais" genannten ibn Ḥagʻgʻagʻan, welcher im 4. jahrh. der flucht lebte.

2. عُلُّو (fa'run) p. ۴۴۰ ff. die

#### Mäuse und Ratten

[nom. unit. قَارَةٌ أَوْ جُدْجُدُ , so Ham. vt٩ (verwahre den butter, dass ihn nicht nasche فَارَةٌ أَوْ جُدْجُدُ , so Ham. vt٩ فَارَةٌ أَوْ جُدْجُدُ , so Ham. vt٩ فَارَةٌ أَوْ جُدْجُدُ , so Ham. vt٩ فَارَةٌ أَوْ جُدْجُدُ , seine maus oder eine grille") und in den sprichwörtern Meid. II 567 ("diebischer als eine maus"), 384 ("gewinnsüchtiger als eine maus"), 582 ("es bringt eine maus eben nur wieder eine maus zur welt"), Freyt. Prov. III no. 81 ("gefrässiger als eine maus") und 2303 (پَوَارَةٍ فِي كُوَارَةٍ فِي كُوَارَةٍ وَي بُوارَةٍ , eine maus in einem bienenstock"), wovon die letzteren drei zu den späteren gehören] mit ihren unterarten.

a. قَرْنَبُ karnabun nach einigen maus oder ratte, nach andern eine bes. art der springmaus (وَيُرْبُوعُ) Meid. I 491 (vers zu no. 61, siehe schon s. 317, anm. 3); die form قَرُنْبَى karanbâ (oder karanban?) in welcher Kazwînî das wort bringt, ist nicht

י das früher zu של verglichene בָּהָה ist gar kein hebr. wort, denn an der betreffenden stelle (Jes. 2, 20) ist vielmehr מְּמַבְּבָּרוֹת "maulwürfe" oder "ratten" (von בּהַם "graben") zu lesen.

richtig, denn تَرَنْبى bedeutet eine art käfer (es kommt z. b. vor Meid. I 491 in einem dort zu no. 62 mitgetheilten vers).

b. בּלֵב huldun "maulwurf" [= hebr. הֹלֶד dass. (die alten übersetzungen: "wiesel"), aram. אַבב "maulwurf", demnach ursem. huldu, von einem stamm הלד "graben"] bei Mutanabbî u. a.

Statt der an dritter und vierter stelle von Kazwîni genannten mausarten فارّة البيش (gürtelmaus?) und فارّة البيش (bîsh-maus, siehe unten beim fabelhaften thier samandal)<sup>2</sup> setze ich die von ihm übergangenen

c. كَبُ gْuradun "(grosse) feldratte" Meid. II 234 ("mehr zu grund richtend als die feldratte"), in einem Meid. I 731 eitirten vers (كالجُرَفِ السَبِين "wie eine fette feldratte") und Freyt. Prov. III no. 1351 ("diebischer als eine feldratte"), pl. جُرْفان Ham. ۱۹۴ ("ihr rühmt euch der speise von ratten", andere allerdings جُرْفان "das schamglied des esels", was dann s. 118 zu عَارَ غَرَابُها بِجُرْفَانِك der s. 136 zu طَارَ غَرَابُها بِجُرْفَانِك "es flog ihr rabe mit deinen feldratten fort") und

d. زَبَابَة zabâbatu<sup>n</sup> (nom. unit., coll. زَبَابَة "eine grosse röthlich behaarte ratte", welche von den hyänen in ihrem loch gesucht und gefressen wird vgl. die tradition von 'Ali bei

syn. von دُنْفَاسَآء Meid. II 673 vers.

<sup>2</sup> das noch genannte wort عَارَةُ الْمِسْكُ fâratu 'l-miski "moschusmaus" kann ich oben übergehen, weil dieser ausdruck ursprünglich den moschusbeutel des ja von Kazwînî schon bei den gazellen untergebrachten moschusthieres wegen der ähnlichkeit dieses beutels mit einer maus bezeichnet, und erst später aus misverstand zu einem kleinen der maus ähnlichen thier gemacht worden ist.

Lane I 1208, col. b) Meid. I 641 ("diebischer als diese rattenart" مَنْ مَن رَبَابَة ").

maus umher nach seinem loch" لَفَقَعُهُ, was durch "junges der springmaus oder der ratte" (andre sogar noch: "oder der katze, des igels, des hasen, wolfes oder hundes") erklärt wird, wol ursprünglich nur vom jungen der springmaus zu verstehen.

Als fünfte besondere art der mäuse und ratten figurirt bei Kazwini sonderbarer weise ein thier, مَنْنَدُ samandalun (nach Lane auch سَنْدُل sandalun) genannt, von welchem die Araber dasselbe berichten, was uns sonst vom phönix der physiologus erzählt, nur dass der سَنَدُل nicht als vogel erscheint; Kazwini fügt noch hinzu "er sieht aus wie eine ratte, ist aber (in wirklichkeit) keine, und er findet sich im lande غور Gür, östl. von

Herât in Chowarezm). Bei Damiri ist er denn auch wirklich ein vogel, und es wird von ihm auch erzählt, dass er die indische bîsh-pflanze (dort als eine in China wachsende pflanze erwähnt) frässe; wahrscheinlich ist mit dem oben von Kazwini genannten thier فَارَة النِّيش, bîsh-ratte" urspr. dasselbe gemeint wie mit dem samandal. Da der physiologus vom salamander ebenfalls erzählt, dass er im feuer nicht verbrennt, so ist es klar, dass samandal ursprünglich nur eine verstümmlung aus salmandar (so z. b. im äth. physiologus) ist; daher erklärt sich auch, warum er hier unter den mäusen, die ja Kazwini zu den reptilien zählt, aufgeführt wird.

3. كَنْفُنْ (kunfudun) p. ۴۴۴ der

## Igel.

vers wie Freyt. Prov. III, no. 792 (شيهَم شيهَم "rauher (wegen seiner stacheln) als der igel"; vgl. auch على ظَهْرِ

frau verglichen), 645 ("besser hörend als ein igel") und 726.

"auf dem rücken des igels" (= "in a state of fright or fear") in einem von Lane aufgeführten verse al-A'sa's.

أَنْقَلُ ankadu (vgl. s. 365, anm. 3 amh. ankasô eine wieselart?) "igel" Meid. I 164 und 312 (nach art des igels d. i. die ganze nacht hindurch wachen) und I 643 أَسْرَى من أَنْقَدُ ,mehr des nachts umherlaufend (scil. um zu huren und zu stehlen) als ein igel".

stacheln Meid. I 645 أُسْبَعُ مِن دُلْدُلٍ "schärfer hörend als ein solcher igel" (vgl. oben vom تنفذ dasselbe).

Kazwini beschliesst nun das thierreich mit

h) den Geschöpfen, deren Körperformen und Umrisse von denen der allgemein bekannten verschieden sind (ق حَبُوانات غَريبَة الصور والاشكال) p. ۴۴٨-۴٥١ (schluss), wozu monstra von menschen- und thierformen, zwittergeschöpfe etc. gehören. Hier schliesst zugleich der erste band seiner kosmographie, "die wunder der schöpfung" ab, dessen anordnung folgend ich den grössten theil der arabischen fauna nach dem vorkommen der namen in der alten literatur hiermit behandelt habe.

\* \*

Eine kurze recapitulation der resultate, zu denen ich in den nun beendeten untersuchungen über die säugethiernamen der Araber im sechsten jahrhundert gekommen, und damit zugleich in wenigen strichen ein gesammtbild der arabischen fauna dieser zeit werde ich unten am schluss des anhangs: "die säugethiernamen der himjarischen inschriften" geben. Es würde sich hier nun noch die s. 36 von mir versprochene übersetzung eines artikels aus Damiri's "leben der thiere" anzureihen haben, den ich jedoch des nur noch kurz zugemessenen raumes halber mit einem artikel Kazwini's vertausche, und zwar wähle ich hier den artikel 🕰 fahdun

"gepard" wegen der interessanten berührung mit dem vom πάνθης im äth. Physiologus berichteten; es kann sich nun jedermann überzeugen, dass unter letzterem und damit zugleich unter dem äth. wort κλήσ-: sâhέu (im gegensatz zu τρα: namr "pardel") ebenfalls nur der gepard gemeint gewesen sein kann.

""fahdun, d. i. der Gepard; er ist ein schmal gebautes thier, leicht zum zorn gereizt, springt weit und schläft viel; im gegensatz zum pardel steht er mit den menschen auf gutem fuss: einige behaupten auch, dass derselbe aus einer kreuzung von löwe und pardel hervorgehe, wie der maulesel aus der vermischung von pferd und esel; die wilden thiere lieben den geruch des gepards gar sehr; dieser anderseits geht den spuren des löwen der beute halber nach, und wenn der löwe seine mahlzeit beendet hat, dann kommt der gepard und hält nachlese. Al-Gâhiz sagt: Wenn der gepard fett geworden ist, kommt ihm zum bewusstsein, dass seine bewegungen schwerfälliger geworden und er selbst ein beliebter braten sei: er weiss auch. dass sein geruch bei löwe und pardel sehr beliebt ist; deshalb fürchten sich die geparde geradezu auf die zeit der fettleibigkeit; ja sie machen sogar allerlei manöver gegen die luftströmung, damit nicht der wind ihren geruch zu den raubthieren trage; 1 ist der gepard krank, so frisst er hundsfleisch und die krankheit bricht sich; von schönem gesang ist er ein grosser freund und spitzt die ohren darnach. Aus der vermischung von gepard und bär geht ein merkwürdig gestaltetes thier hervor, das man kaûšâl nennt. Was endlich die besondern eigenthümlichkeiten der einzelnen körpertheile des gepards betrifft, so vermischt man seine galle mit honig und salz und legt das ganze auf blutende wunden: wer ferner fortwährend gepardfleisch verzehrt, wird sehr beleibt und bekommt die fettsucht; das blut wird erfolgreich gegen gelenkschmerzen angewendet; wer aber davon trinkt, wird geistesschwach; wenn man das fleisch unter den klauen an einen ort hinlegt, wo mäuse sind, so fliehen diese sofort.""

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d. h. wol: sie suchen, wenn sie ein wild in der nähe wittern, in diejenige windrichtung zu kommen, wo ihr geruch nach der dem ort ihres feindes entgegengesetzten seite geweht wird.

## Anhang:

Die Säugethiernamen der sog. himjarischen Inschriften.

Das himjarische königtum der Tubba -dynastie in Südarabien, nach dessen aus der zeit nach dem 2. nachchristlichen jahrhundert stammenden inschriften man die überhaupt nur inschriftlich erhaltene sprache der Südaraber himjarisch zu nennen pflegt, ist lediglich auf den trümmern der alten dynastie, deren herrscher sich "könige von Saba" nannten und von denen wir ebensoviele ja noch mehr inschriften in der gleichen sprache überkommen haben, erstanden. Wenn ich daher die südarabische sprache himjarisch nenne, so ist das blos altes herkommen, der richtigere name dafür, den jetzt auch Capt Prideaux in seiner "Sketch of Sabaean Grammar with Examples of Translation" 1 angewendet, ist sabäisch, die sprache des volks von Saba, die allerdings auch, mit nur geringen dialektischen abweichungen, in den andern theilen Südarabiens, so vor allem in und östlich von Hadramaut, wo sie noch heut in einer tochtersprache, im Mahri und Ehkili (den dialekten von Mahra und Kâra), fortlebt, gesprochen worden ist.

Im zehnten kapitel der Genesis, der sog. völkertafel, treten die zwei bekannten auch sonst im alt. test. vorkommenden arabischen stämme Šěbā' (unser oben genanntes Saba, arab.

Sabâ, Luther: "Reich Arabien" d. i. reiches Arabien, Arabia felix) und Dedân als söhne des Ramah, eines sohnes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trans. of the Soc. of Bibl. Arch., vol. V, p. 437-224 u. 384-425,

des Hamiten Kusch, das heisst also als Kuschiten, auf, während im gleichen kapitel unter den söhnen Joktan's, des urenkels des Semiten Arpakschad, derselbe stammvater jenes südarab. volkes Šebā' figurirt (diesmal ohne Dedan, dafür aber mit andern bekannten südarab, stämmen, wie Hasarmot und Ophir). in der geschichte Abraham's dagegen Seba' und Dedan die söhne des Jokšan, des sohns des Abraham von der Ketura sind. Daraus geht hervor, dass, wenn man aus der völkertafel sprachliche oder ethnographische folgerungen machen will, man ihre angaben nur mit grosser vorsicht gebrauchen darf. Die Sabäer sind also nach ihr einerseits Semiten, was durch die sprache bestätigt wird, andrerseits ein zweig jener Kuschiten, welcher name (kürzlich noch in Maspero's geschichte des orients) schon zu so vielen verwirrungen anlass gegeben hat. Bedenkt man nun, dass zu jenen Kuschiten auch die alten (nichtsemitischen) Aethiopen (in der völkertafel Seba), 1 ferner. was vor allem wichtig, Nimrod, der repräsentant der vorsemitischen sumerischen cultur in den eufrat- und tigrisländern gerechnet werden, und dass als stammvater der vor den Phöniziern und Hebräern in Palästina ansässigen Kana aniter zwar nicht ein abkömmling, wol aber ein bruder jenes Kusch, von der völkertafel genannt wird, und dass wir alle diese, dem ursprünglichen nomadencharakter der Semiten entgegengesetzt,2 in festen städten und im besitz einer hohen, dann von den Semiten (so vor allem in Babylonien und Südarabien) angenommenen cultur sehen, so ergibt sich daraus, dass dies uralte erinnerungen sind, die uns hier die völkertafel aufbewahrt hat, welche eben nur durch die neuesten culturgeschichtlichen und ethnographischen forschungen erst ins rechte licht gesetzt werden. 3 So sind denn auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. zu der ähnlichkeit dieses Seba mit Sebā (Saba) die interessante bemerkung von Kremer's, südarab. Sage, s. XIV, anm. 2, nur dass das von ihm angeführte factum für die älteste nichtsemit. zeit anders zu erklären ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. vor allem die (arabischen) Beduinen, dann in der patriarchenzeit die Hebräer.

<sup>3</sup> es ist deshalb vergebliche mühe, herausbringen zu wollen, welches volk ursprünglich mit den biblischen Kushiten gemeint war (ein

die in der arabischen sage als urbevölkerung auftretenden 'A diten (unter welchem namen mehrere alte völkerstämme zusammengefasst wurden), welche ursprünglich in den an die Ahkâfwüste angrenzenden theilen Hadramauts gesessen haben müssen, sicher solche vertreter einer vorsemitischen in festen städten sitzenden cultur. Darauf weist auch die ihnen angedichtete zauberstadt Irem dåt al-'imâd (d. i. Irem, die säulenreiche) hin, die die orientalische phantasie mitten in die wüste versetzt und mit den glühendsten farben der romantik in dichtung und noch heut fortlebender volkssage ausgemalt hat. Schon in grauer vorzeit wurde nun diese nichtsemitische urbevölkerung von den ersten von norden kommenden schwärmen

bestimmtes volk müssen sie natürlich repräsentirt haben, und das wahrscheinlichste ist immer, dass es die alten hamitischen Aethiopier gewesen, vgl. Ebers Aegypten u. d. Bücher Mose's, s. 57 f.: was dort s. 58 ff. aus dem allgemeinen begriff der Kushiten in der Völkertafel weiter gefolgert wird, scheint nach dem oben von mir ausgeführten verfehlt zu sein); es genügt, dass die Genesis unter dem allg. namen Kush alle die alten culturvölker verschiedener abstammung und sprache zusammenfasste, welche vor den Semiten in den nachher von ihnen occupirten ländern sassen und in denselben bereits eine hohe cultur innehatten, die dann die Semiten adoptirten. Ein ehemaliger zusammenhang der afrikanischen (hamitischen) Kushiten, der Sumerier und etwa gar noch der drawidischen völker Indiens wird einfach durch die sprachgeschichte widerlegt, [das einzige, was mit grosser wahrscheinlichkeit vermuthet werden kann, ist, dass die urbevölkerung Südarabiens und die alten Aethiopier zu einem volksstamm gehörten und wenn z. b. Grau in seinem geistvollen buche "Ursprünge und Ziele unserer Culturentwickelung" (Gütersloh 1875) diese alle unter dem gesammtnamen Hamiten den Indogermanen und Semiten gegenüber zusammenfasst und ihnen gegenüber charakterisirt, so trifft wol seine charakteristik zu (und das ist ja der zweck seines buchs), statt des ausdrucks Hamiten aber, den natürlich jeder nach Grau's darstellung ethnologisch auffassen muss, ist überall etwa der ausdruck "vorsemitische culturvölker" zu setzen; will daher Grau mit Hamiten der kürze halber nur conventionell dasselbe ausdrücken, so kann "Hamiten" in seinem buch unbeschadet der historischen treue stehen bleiben. Man hat sich aber stets dabei zu erinnern, dass wir jetzt unter Hamiten zunächst speciell die ägyptisch-berberischen völker (zu denen z. b. alle die halbsemitischen välker Nordostafrikas; wie man sie jetzt oft nennt, gehören) verstehen, deren sprachen mit dem ursemitischen in einem entfernten zusammenhang gestanden haben müssen.

der semitischen rasse besiegt und wahrscheinlich ausgerottet, und es entstanden nun auf den ruinen der 'aditischen cultur mehrere alte königreiche, unter denen wahrscheinlich länger als ein jahrtausend hindurch das der Sabäer das mächtigste war. Ungefähr das jahr 1000 vor Chr. geb. ist es. in welches nach nicht gleichzeitigen berichten, nemlich den israelitischen königsannalen, jener besuch der "königin von Saba" bei Salomo zu setzen wäre; 1 der erste gleichzeitige bericht von der existenz dieses südarabischen königreiches aber findet sich in den ins ende des 8. jahrh. vor Chr. fallenden annalen Sargons, wo (vgl. die schon s. 21, anm. 1 mitgetheilte stelle) der assyrische grosskönig den tribut des Sabäers It'amara entgegennimmt. Erst kurze zeit vor Chr. geburt scheint ein allmählicher verfall der sabäischen macht, die ihren hauptsitz in der residenz der könige von Saba, Ma'rib (Marjaba der classiker) gehabt hatte. eingetreten zu sein, bis endlich, wahrscheinlich gegen ende des zweiten jahrhunderts nach Chr. in folge der deshalb schon seit länger nachlässiger betriebenen regelung des bewässerungssystems, die grossartigen dammbauten bei Ma'rib von einer überschwemmung durchbrochen und so weit und breit die gesegneten fluren des Sabäerlandes verwüstet wurden. der erinnerung der Araber unter dem namen sailu 'l-'arimi für immer bedeutungsvoll gebliebene ereignis war, wenn auch nicht die einzige, so doch die hauptveranlassung zu den zahlreichen auswanderungen südarabischer stämme nach dem norden, die wir in die ersten jahrhunderte nach Chr. geburt zu setzen haben.<sup>2</sup> In die ersten jahrhunderte vor Chr. geburt nun fällt

¹ dafür dass, so gut wie Abraham und Mose (Hartmann, Nigr., s. 227 f.), David und Salomo, auch die königin von Saba eine historische persönlichkeit gewesen (gegen Maspero). bringt R. Hartmann, a. a. o., s. 384, meines erachtens vollwiegende gründe bei. Sogar noch David (nicht blos Simson, von Abraham ganz zu schweigen) für mythus zu halten (Steinthal, Goldziher etc.), dazu gehört doch eine grosse phantasie und eine eigentümliche betrachtungsweise der orientalischen geschichte; leider hat der hang, alles frühistorische für sonnen- und gewittermythe zu erklären, jetzt viele sonst besonnene forscher schon angesteckt; vgl. auch schon s. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der eigentliche grund allerdings war wol zunächst eine übervölkerung Jaman's, der durch diese auswanderungen abgeholfen wurde, wie der dammbruch von Ma'rib, den die arab. historiker als die un-

das emporkommen der himjaritischen macht und wahrscheinlich unmittelbar nach der verwüstung Ma'rib's der beginn

mittelbare ursache des verfalls von Ma'rib ansahen, im gegentheil nur eine folge des schon vorher eingetretenen verfalls Saba's gewesen ist; vgl. von Kremer (dessen resultate ich überhaupt zum ausgangspunkt obiger darstellung der südarabischen geschichte genommen habe), Südarabische Sage, s. XIII f. Für die wanderung der sabäischen völkerstämme im 2. jahrh. dürfen die untersuchungen Blau's in d. Z. d. D. M. G., XXII, s. 654 ff. in den hauptsachen wol als massgebend betrachtet werden dürfen. Wahrscheinlich schon vor dem dammbruch wanderten aus die Kuda a mit den Tanûh (später ein hauptbestandtheil der bevölkerung I îra's) und Kalb; zu den Kudâ'a gehören ferner die banû Salîh und Bahrâ, ferner Sa'd (ein andrer stamm Sa'd gehört zu dem grossen nordarab. stamm Tamîm), Nahd (welche gegen ende des 2. jahrh. wieder nach Jaman zurückkehrten, wonach die s. 32, anm. 2 angeführte thatsache sich erklärt) und Guhaina. Kurz vor und nach den dammbruch setzt Blau die auswanderung der stämme von Azd (zunächst über Oman, wo mehrere blieben, daher der stamm Azd 'Uman), zu denen Huza'a u. a. gehörten; auch Ghassân ist ein gesammtname mehrerer azditischer stämme. Ein grosser stamm, der auch mit auswanderte, ist noch der stamm Tajj. [Nach diesen angaben ist die von mir s. 32 gegebenene aufzählung zu corrigiren (Tamîm ist kein jamanischer, sondern ein zweig des grossen nordarab. Mudarstammes, und Dârim wie auch Jarbû' sind unterstämme von Tamîm, wahrscheinlich ebenso der stamm Sa'd, von dem die dichter no. 40 und 62 stammen); meine dort zum theil irrig gemachten angaben hatte ich auf die autoritüt des herrn Abgarius hin, ohne noch eingehender die geschichte der arab. stämme verfolgt zu haben, niedergeschrieben; aus der gleichen quelle stammen mehrere falsche schreibungen, auf die mich Prof. Loth aufmerksam

zu machen die güte hatte: es muss neml. heissen no. 1 u. 34 al-'Ibâdî (عَبَاك)

sind die Christen von Hîra), 4. und 16. ac-Duba'î (von صُبَيْعَةُ), 6. Ijâdi, 8. 'Abdî, 10. Zimmâni, 11. Hâzim, 12. Fahmî, 19. Ganâb, 21. Gulâh, 22. Aglân, 25. 'Âmirî, 28. Zurâra, 30. Ar-Rabî' (الرَبِيعُ), 32. Nadba as-Sulamî

(von سُلَيْم), 41. Ijâs ibn Iabîşa, 45., 66. und 67. Muzanî (von مُرْينة), 48. al-Ḥagʻar, 49. ibn-Mukbil, 50. Aʻsã des Kais ibn Ṭaʻlaba (nicht Asad) vom gr. stamm Bakr, 60. aš-Šammah ibn Dirâr (der tod ist später anzusetzen), 61. Maʻdî-Karib az-Zubaidî, 63. 'Uklî und 75. das todesjahr 689 bezieht sich manf den in Kufa gestorbenen 'Adî ibn Ḥātim;

der sog. Tubba'-dynastie, die in Zafar i (viel später erst in San a) residirte und nun die oberhand in ganz Südarabien gewinnt, und hier haben wir zugleich einen anhaltspunkt für die ungefähre chronologische bestimmung der uns überkommenen südarabischen inschriften, von denen noch die meisten den königstitel "könig von Saba", dagegen schon einige (vor allem die in himjarischem gebiet bei Hisn Gurab gefundene) den titel "könig von Himjar" aufweisen. Wir dürfen also getrost für die entstehung der sog. himjarischen inschriften, wenn wir die späteste zeit ansetzen wollen, die ersten jahrhunderte nach Chr. geb. annehmen; genauer fixiren lässt sich mit den augenblicklichen hilfsmitteln der arabischen geschichtsforschung wol keine derselben. Um noch mit wenigen worten den weitern verlauf der geschicke des himjarischen reiches dessen sprache. wie schon oben erwähnt, ebenfalls die sabäische war) zu erzählen, so ist vor allem zu bemerken, dass im anfang der regierung der Tubba'-dynastie (ob schon früher unter den Sabäern, wissen wir nicht) die nord- und mittelarabischen stämme wenigstens äusserlich, indem sie tribut zahlen mussten, von den Südarabern abhängig waren. Hierin tritt nun im 5. jahrh. ein grosser umschwung ein: die Nordaraber (deren stämme sonst gegenseitig fast immer in fehde lebten) stehen gemeinsam unter der anführung des Kulaib, eines häuptlings des grossen stammes Rabi'a gegen die beeinträchtigung ihrer freiheit durch die himjarischen herrscher auf, und schütteln nach einer siegreichen schlacht bei Hazaza (Abulf, Hazar), die ungefähr um das jahr 500 zu setzen ist, glücklich für immer das südarabisché joch von ihren schultern. Schon vorher, am anfang des 5. jahrh., hatte

Abgarius hat hier vater und sohn in eine person zusammen fliessen lassen.] — Alle die obengenannten urspr. südarabischen stämme haben sich der sprache nach bald vollständig den Nord- und Mittelarabern assimilirt und höchstens lexicaliches mag sich hie und da erhalten haben (danach ist das von mir s. 32 aufgestellte in etwas zu modificiren). Hier kann natürlich erst ein lexicon der altarab. poesie mit belegstellen mehr licht verbreiten;  $\dot{\alpha}n\alpha\xi\lambda\epsilon\gamma o\mu\epsilon\nu\alpha$  von dichtern solcher stämme (die vielleicht dazu noch mit wörtern aus den himj. inschriften, der Ge'ezsprache oder dem Mahri sich decken) dürften dann als aus der urspr. südarab. heimat erhalten gebliebene Wörter zu gelten haben.

<sup>1</sup> jedenfalls schon vorher eine residenz zweiten ranges.

sich das spätere überhandnehmen "eines neuen elementes im südarabischen völkerleben" angebahnt durch eine grossartige einwanderung kinditischer (nordarabischer) beduinenstämme aus Bahrein (nördlich von Oman an der küste des pers. meerbusens) nach Hadramaut, und diesen 30000 mann stark angegebenen schaaren folgten allmählig immer weitere nachschübe von norden. Seit dem fünften jahrhundert war es auch, dass der nordarabische stamm Kuraiš, aus dem später Muhammed hervorgieng und dessen dialekt für die ganze arab. literatur tonangebend werden sollte, sich zum herrn und hüter des alten heiligtums der Ka'ba aufgeschwungen hat. Ferner fallen in dies für Südarabiens macht verhängnisvolle 5. jahrhundert mehrere kleinere kriege mit den semitischen Aethiopiern in Habesch, bis endlich der letzte besonders den Juden gewogene Tubba -herrscher Dû Nuwâs (485-529), der auch schon jene schlacht gegen die Nordaraber verloren hatte. von den Abesiniern gestürzt wurde, und die Tubba'-dynastie einer abesinischen in Jaman platz machen musste, welche das sechste jahrhundert hindurch ohne jeglichen einfluss auf Nordund Mittelarabien den Süden beherrscht hat; war ja dieses jahrhundert doch jene heroische periode (vgl. s. 23) der ismaelitischen 1 stämme, und nur einmal haben die Südaraber es

<sup>1</sup> so nennt man gewöhnlich nach vorgang der arabischen historiker, die hier von der biblischen darstellung der völkertafel und der genealogie Abraham's in der Genesis beeinflusst waren, die nord- und mittelarab. stämme, die ja allerdings den südarabischen zuerst in die halbinsel eingedrungenen gegenüber (die söhne Kahtan's von den Arabern genannt) eine zweite viell, etwas später stattgefundene einwanderung von Semiten nach Arabien repräsentiren; vgl. schon s. 48, a. 2, schl. Ob Kahtân gleich Joktan, d. h. nur aus dem hebr. wort verstümmelt oder eine variante desselben ist, oder ob es ein alter stammname der Südaraber war und dann später von den ar. historikern nur der ähnlichkeit mit Joktan halber dem Ismael gegenüber gestellt wurde, ist schwer zu entscheiden, ich glaube zunächst das letztere (die von Renan versuchte erklärung - siehe auch von Kremer, a. a. o. s. 115, anm. - würde höchstens dann passen, wenn der hebr. name יקשן statt אוי hiesse, in welchem fall es allerdings denkbar wäre, dass die Araber bei den Rabbinen das wort nach der spätern aram. aussprache des hebräischen wie Jochtan hätten sprechen hören). Andre benennungen der drei völkerschichten Arabiens sind:

unter Abraha¹ gewagt, bis Mekka vorzudringen, wurden aber vor der Kaʿba zurückgeschlagen und besiegt. Im anfang des 7. jahrhunderts endlich befreiten sich die Südaraber von den Abesiniern, und noch kurze zeit (605—634) herrschte eine himjaritische dynastie unter persischer oberhoheit in Jaman, bis von 634 ab, wo die muhammedanische eroberung Südarabiens stattfand, "das nordarabische element (vor allem in hinsicht auf die sprache) mit dem triumph des islam zur vollständigen herrschaft über Arabien (mit fast vollständiger absorbirung des südarabischen stammes)" gelangte.²

Ausser den südarabischen inschriften, welche unten auf die in ihnen enthaltenen thiernamen hin geprüft werden sollen, und der geringen ausbeute, die späterhin noch diejenigen der altarabischen gedichte ergeben sollten, welche von dichtern ursprünglich jamanischer stämme herrühren (siehe unten die anmerkung), haben uns noch die arabischen gelehrten einiges material hinterlassen, was aber entweder für jetzt zu unsern zwecken noch nicht verwendbar ist, oder überhaupt, der form nach in der es uns überkommen, von der südarabischen sprache kein bild mehr geben kann. Ich meine einmal die vereinzelt von arabischen lexicographen und commentatoren aufgeführten als jamanisch bezeichneten wörter, 3 unter welchen, auch für

عاربة 'Ariba, die 'Aditen oder die urbevölkerung Arabiens; عاربة Muta'ariba, die Südaraber oder Kachtaniten und endlich مُسْتَعْرِبَة Musta'riba, die Ismaeliten oder Nord- und Centralaraber.

<sup>1</sup> vgl. s. 326 beim elefanten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ich wiederhole hier am schluss dieses überblickes, dass ich in obigem nur den histor. kern aus dem uns von den Arabern überlieferten herauszuschälen versucht, und deshalb auch die weitern ausschmückungen arab. historiker (vgl. vor allem den abschnitt Jaman in Caussin de Perceval's heut noch unschätzbarem Essai sur l'histoire des Arabes, Vol. I, p. 39 ff.) ganz bei seite gelassen habe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> hier steht der forschung noch ein weites feld offen, und es wäre dringend zu wünschen, dass diese wörter einmal gesammelt würden, eine arbeit, die natürlich nur ein specieller und lang geschulter Arabist zu unternehmen im stande ist; so gibt z. b. wenn ich mich recht erinnere,

thiernamen einzelnes zu finden sein mag, und dann die von A. v. Kremer ans licht gezogenen interessanten überreste der südarabischen volksdichtung, aus welch letzteren, so grossen werth sie für traditionen der Südaraber haben und so uralte erinnerungen sie in dieser hinsicht bergen, für sprachliche forschung freilich deshalb nichts abfallen kann, weil "deren Sprache von der nordarabischen sich fast gar nicht unterscheidet, denn schon lang vor dem Isläm hatte der nordarabische Dialekt auch im Süden die Herrschaft errungen." <sup>2</sup>

In der sprachlichen stellung, welche unter den andern südsemitischen sprachen, die ja unter sich, besonders grammatisch, viel enger zusammenhängen, als die nordsemitischen weit getrenntere gruppen bildenden, dem sabäischen anzuweisen ist, schliesse ich mich im ganzen dem von H. v. Maltzan<sup>3</sup> gegebenen schema an. Am besten wird dies durch folgende tabelle <sup>4</sup> veranschaulicht:

einmal Sujūti in einem seiner werke über Koranerklärung eine liste von wörtern im Kor'an, welche südarabisch sein sollen. Was mag ferner in dem von dem arab. lexicographen Našwan, einem gebornen Südaraber (zugleich dem autor der von A. v. Kremer herausgeg. "himj. Kasideh") verfassten wörterbuch des hocharabischen, welches handschriftlich in Berlin sich befindet, noch zerstreutes material an südarabischen ausdrücken stecken, da es sich für sabäische orts- und personennamen als eine so reiche quelle bereits erwiesen hat (vgl. D. H. Müller, Z. d. D. M. G. XXIX, s. 620 ff.)! — Siehe jetzt auch noch weiteres in D. H. Müller's Südarabischen Studien, Sitz.-Ber. der Wiener Ak., April 1877, s. 103—182 (dort z. b. ausführlicheres über das leben Našwan's s. 171 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> in seinem schon erwähnten buch: "die südarabische Sage" Leipzig 1866 (dazu die "Textbelege" Leipzig 1867, und schon vorher "die himj. Kasideh" Leipzig 1865).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. v. Kremer, "Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen" Bd. II (Wien 1877), s. 359.

<sup>3</sup> A. v. Wrede's Reise in Hadhramaut, Braunschweig 1870, s. 32 f.

diber den unterschied von Tigré und Tigrine siehe Munzinger, Ostafrik. Studien (Schaffhausen 1864), s. 279 und über die hohe altertümlichkeit des ersteren ebendas, s. 144 wie Prätorius in d. Z. d. D. M. G. XXIII, s. 455, anm. 1. — Ueber zwei andre, wie es scheint, dem amharischen am nächsten stehenden, neuere semitisch-äth. sprachen, das Harari und Guraguesch, vgl. Prätorius, a. a. o., s. 453 ff. und Joh. Mayer "Kurze Wörtersammlung stc." (Basel 1878).

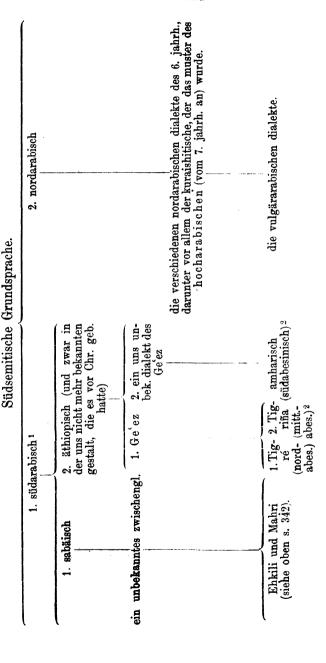

¹ und zwar, wie es die noch vereinigten Südaraber (also vor der auswanderung des Ge ezvolkes nach Habesch) gesprochen haben müssen.

<sup>2</sup> siehe die vorige seite, anm. 4.

Wie dem dürftigen inhalt der sabäischen inschriften nach zu erwarten ist, so gewähren sie für die säugethiernamen (wie für die thiernamen überhaupt) nur sehr geringe ausbeute. Durch die gütige mittheilung meines hochgeschätzten freundes Dr. David Heinrich Müller in Wien, eines der wenigen specialisten in diesem zweig der semitischen wissenschaft, bin ich in der glücklichen lage, hier in kurzem die bis jetzt auf den inschriften mit sicherheit erkennbaren thiernamen aufzuzählen. Ich umschreibe das sabäische alfabet mit arabischer schrift und drücke die mimation einfach durch —, ein kleines schräg über den betreffenden consonanten gesetztes mim, aus.

(welch letzteres auch bei arab. dichtern in der bedeutung "schakal" vorkommt), beide als personennamen, z. b. Prid. 8, 1.3; = ar. وقال المنافعة ال

ي ثعلب (taˈlabum?) "fuchs" vielleicht aus dem allerdings nur von Naswan überlieferten نو ثعلبان zu erschliessen; siehe Müller Z. d. D. M. G. XXIX, s. 623.

لكن kalbum Hal. 662, 1 und كليت kalbatum, beide als personennamen, = ar. كُلُبُةُ und عُلُبُةُ "hund" und "hündin" (vgl. auch den namen des urspr. südarabischen stammes Kalb, siehe oben s. 345, anm. 2).

ابل ibilum "kamel" scheint in der nicht gut leserlichen II. inschrift von Rehatschek, z. 7 vorzukommen; = arab. إيلًا (nâḥatum?) siehe den nachtrag zu s. 353.

بعر ba' îrum allg. "vieh" Prid. 18, 3 ("[eine tränke für] menschen und vieh" أنس وبعر انس أن u. ö.,¹ dagegen einmal, Prid. 14c, 3, scheint es بعير "kamel" zu sein, denn dort heisst es كل تُور وبعر (= arab. كل تُور وبعر) "alle ochsen und kamele". Ueber die etymol. siehe schon s. 143.

يُّورُ taurum "ochs, stier" in der eben angeführten stelle, dann .Os. 7, 5. 10, 3. 13, 9; Hal. 152, 10 u. ö. = arab. تُورُورُ

بقرن bakarum(?) vielleicht im ortsnamen بقرن Hal. 465, 3 "rindvieh" = arab. بَقَرَة لِهُمَة. Vgl. auch بَقَرَة لِهُمَة in der in den nachträgen aus Našwân mitgetheilten südarab. inschrift.

ني 'iglatum "kalb" einmal Prid. 19, 1; siehe s. 226 arab. عُجْلُو.

Zu diesen mir von Dr. Müller im frühjahr 1876 mitgetheilten wörtern füge ich ausser

ضانت da'natum "weibliches schaf" vielleicht in dem ausdruck بنت ضانت (das I ist unleserlich und erst ergänzt) Hal. 166² = مُأَنَّ (siehe s. 232). Ueber شاة "schaf", بغلق "maulthier" und عير "wildesel" siehe ebenfalls jene in den nachträgen mitzutheilende stelle (= D. H. Müller, a. a. o., XXIX, s. 611).

Ob in dem mir von Dr. Müller noch mitgetheilten ortsnamen نعر und dem personennamen انعر, welche öfter in den
inschriften begegnen, das wort برام namirun "pardel" steckt,
halte ich nach den analog von عدد gebildeten ortsnamen im

<sup>1</sup> vgl. D. H. Müller, Z. d. D. M. G. XXX, s. 674.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. H. Müller, Z. d. D. M. G. XXX, s. 672.

hebr., die jetzt allgemein durch "klares wasser" erklärt werden, wie nach dem von mir zu dem arab. personennamen und s. 297 bemerkten für sehr fraglich. — Auf die bildliche darstellung des pferdes auf einer südarabischen stele (woselbst auch ein kamel und ein stier abgebildet erscheint aber ohne darauf bezügliche wörter in der unterschrift) ist schon s. 47, anm. 4 hingewiesen worden.

\* \*

Fassen wir nun die gesammten resultate der in obigem (von seite 44 an) von mir auf grund der alten sprachdenkmäler angestellten forschungen über die fauna Arabiens zu einem kurzen übersichtlichen bild zusammen, so ergibt sich (mit zugrundlegung der zool. eintheilung in Brehm's thierleben, band eins bis drei) folgendes:

Erste reihe: Handthiere.

1. ordnung: Hochthiere (Affen).

Cynocephalus Hamadryas (Pavian), heut von den afrikan. Arabern رَبَّالِ عَلَىٰ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَا اللهُ مَالِيْ اللهُ مَا اللهُ مَالِيْ اللهُ ال

¹ dass in einer urzeit Nordostafrika und Arabien noch nicht durch ein meer getrennt waren, und also so die auffallende ähnlichkeit der fauna, flora wie zum theil des menschenschlags in Nubien und Habesch einer- und Südarabiens andrerseits leicht erklärbar wird, darin stimme ich mit Palgrave (vgl. z. b. seinen brief an Murray in dessen "distribution" s. 411 f.) und R. Hartmann (Nigritier, I, s. 394) vollkommen überein; ganz verfehlt dagegen sind die schlüsse, die Palgrave in seinem sonst so ausgezeichneten artikel Arabia in der Encycl. Brit. daraus auf die sprachliche und ethnol. stellung der Sabäer und ihrer heutigen nach-

3. ordnung: Flatterthiere. (Davon die 2. familie: Glattnasen, und dazu die \*Fledermaus (siehe s. 334).

Zweite Reihe: Krallenthiere.

- 4. ordnung: Raubthiere.
- 1. familie: Katzen.
- \*\*Löwe (siehe s. 287).1

[Tiger. Fehlt in den semitischen ländern.]

\*\*Pardel (siehe s. 294; in Arabien sehr vereinzelt. Dieses zu dichterischen vergleichungen so viel stoff gebende thier kommt in der alten poesie sehr selten vor, zumal im vergleich mit der rolle, welche der löwe, die hyäne, der schakal und der fuchs in diesen liedern spielen).

\*\*Wildkatze, identisch mit der in Kordofan und Ost-Sennaar vorkommenden von den dortigen Arabern کَلِيس الحَلاّ, wüstenkatze" genannten gelben katzenart (siehe s. 317); die zahme katze den Arabern, wie es scheint, erst nach Muhammed bekannt.

\*Wüstenluchs (?), siehe s. 322.

[Gepard. Den Arabern erst später von Syrien und den Eufrat- und Tigrisländern her bekannt geworden].

kommen macht. Dass das Ge'ez und seine tochtersprachen reines semitisch sind, weiss Palgrave wie es scheint, gar nicht; ganz falsch ist der satz, dass das himjarische fast identisch mit der (nichtsemit.) sprache der Somali-afrikaner sei. Die Südaraber sind sprachlich, seit wir von ihnen literaturdenkmäler besitzen, reine Semiten, wie das Ge'ezvolk in Habesch, und beide haben also ihre urheimat in Asien. Dass in Aethiopien wie in Südarabien vor den Semiten jedenfalls eine nichtsemit. urbevölkerung gesessen haben muss, welche ja ursprünglich afrikanisch gewesen sein kann, ist schon oben wahrscheinlich gemacht worden, und höchstens das eine kann Palgrave gegenüber zugegeben werden, dass manches anscheinend afrikanische in habitus und sitten der Südaraber auf rechnung einer ehemals — in welchen dimensionen, ist unbekannt — stattgehabten vermischung von semitischen Asiaten und der nichtsemitischen urbevölkerung oder auch später von Afrika herübergekommenen schon von nichtsemitischen elementen zersetzten Abesiniern gesetzt werden mag.

in folgendem bekommen die aus den altarab. gedichten für das 6. nachchristl. jahrh. nachgewiesenen thiere ein sternchen, diejenigen, welche auch für die ursemitische fauna nachzuweisen sind, aber deren zwei.

2. familie: Hunde.

[\*\*Wolf. In Arabien nur vertreten in der unterart:]

- \*Schakal (siehe s. 303).
- \*\*Haushund (siehe s. 311).
- \*\*Fuchs (siehe s. 310; vielleicht auch der)

Grossohrenfuchs (siehe s. 310 und anm. 2).

- 3. familie: Hyänen.
- \*\*Streifenhyäne (siehe s. 307).
  - 5. familie: Marder.
  - \*Stinkmarder (siehe s. 335).

Wiesel?

- 6. familie: \*\*Bären. Fehlen gänzlich in Arabien (siehe s. 301).
  - 5. ordnung: Kerfjäger.
  - 6. familie: Igel.
  - \*\*Igel (siehe s. 339).
    - 7. familie: Maulwurf.
  - \*\*Maulwurf (siehe s. 337).
- 10. familie: Stachelschweine. (Nach Palgrave ausdrücklich bezeugt; siehe Murray, distr., p. 411).
  - 6. ordnung: Nager.
- 1. familie: Eichhörnchen (in Nadschd und Jaman, siehe Palgrave a. a. o.).
  - 4. familie: Springmäuse.
  - \*Wüstenspringmaus (siehe s. 338).
    - 5. familie: Mäuse.
  - \*\*Feldmaus (siehe s. 337. 338).
    - 14. familie: Hasen.
  - \*\* Hase (siehe s. 331).

Vierte Reihe: Hufthiere.

10. ordnung: Einhufer.

Einzige familie: Pferde.

- \*\*Pferd (siehe s. 44) 1
- \*\* Wildesel (siehe s. 126).
- \*\*Hausesel (siehe s. 117).

¹ schon im 8. jahrh. vor Chr. in Südarabien bezeugt, wenn das wort sûsi in der s. 21, anm. 1 mitgetheilten stelle aus Sargon's annalen

[Maulthier. Seine züchtung erst nach Muhammed in Arabien von Abesinien aus eingeführt].

- 11. ordnung: Wiederkäuer.
- 1. familie: Schwielensohler.
- \*\*Dromedar (siehe s. 139).
  - 3. familie: Hirsche. Fehlen in Arabien gänzlich.
- 5. familie: Girafen. Den Arabern erst später von Abesinien aus bekannt.
  - 6. familie: Hornthiere.
  - (a. antilopen:) 1
  - \*\*Gazelle (mehrere arten, wie es scheint).
    - \*Oryxantilope (siehe s. 257 und 260).
      - (b. geisen:)
  - \*\*Bergsteinbock (siehe s. 279).
  - \*\*Hausziege (siehe s. 243).
  - \*\*Schafe (siehe s. 232).
    - (c. rinder:)
  - [\*\*Wildochs. Fehlt gänzlich in Arabien].

[Büffel. " " " " ; später den Arabern von Persien her bekannt].

- \*\*Hausrind (siehe s. 221; nach Palgrave auch der nur noch in Indien wie in Ostafrica vorkommende buckelochs oder "Bhaminee-ochs" [= भाभिनी "die glänzende, schöne"?]; vgl. auch R. Hartmann, Nigr., s. 394, anm.).
  - 12. ordnung: Vielhufer.
  - 1. familie: Rüsselthiere.

[Elefant. Den Arabern von Indien her bekannt geworden].

3. familie: Nashörner.

[Nashorn. Der später bei den Arabern dafür gebrauchte name ist abesinischen oder äg. ursprungs].

sich auf den südarab. tribut bezieht, ganz sicher aber für die ersten jahrhunderte unserer zeitrechnung, siehe s. 47, anm. 4. Vgl. auch noch die Thamudeni equides (Tamûd ein nordarab. stamm) im 3. jahrh. (Kremer, Südarab. Sage, s. 18)!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die zur sippe der antilopen gehörige gemse fehlt überhaupt ganz in Asien; vgl. schon die tabelle s. 252.

- 4. familie: Platthufer.
- \*Klippschiefer (hyrax). Ein sonst nur noch der abesin. fauna zugehörendes thier (siehe s. 322).
  - 5. familie: Schweine.

\*\*Wildschwein (siehe Ritter I, s. 484); Damîrî unterscheidet nur البَحْرِيّ und النَبْدِير البَرّيّ!

\*Schwein (das dafür gebrauchte wort wahrsch. ursemitisch \*\*Wildschwein wie das schon s. 319 erwähnte äth. wort; vgl. auch das eben zu wildschwein bemerkte).

6. familie: Plumpthiere.

[Nilpferd: den Arabern nur von Aegypten her unter den namen فَرَسُ البَحْر und فَرَسُ البَحْر bekannt].

Die kamele, rinder, das kleinvieh und die esel Arabiens werden schon im 8. jahrh. vor Chr. in assyrischen inschriften (noch früher, aber nicht in gleichzeitigen berichten, im alten testament) erwähnt, vielleicht auch die pferde (siehe über letztere die anm.).

Das gänzliche fehlen der hirsche, wildochsen (بَقَرُ sind antilopen!), bären und geparde innerhalb Arabiens wurde in dieser arbeit zum erstenmal zu beweisen versucht, ebenso die einführung der maulthierzucht erst aus

Abesinien (نَعْلَ äth. lehnwort!) und das seltene vorkommen des pardel, wie die wirkliche existenz der oryxantilopen, welche die zoologen bisher nur in Afrika kannten. Dass der wolf nur in der species schakal vertreten sei und die hauskatze vor Muhammed den Arabern noch nicht bekannt war, hoffe ich wenigstens wahrscheinlich gemacht zu haben. Welch wichtige schlüsse aber aus diesen neuen aufstellungen für die ursemitische fauna und die ursitze der Semiten sich ergeben, werde ich am schluss meines buches noch einmal kurz recapitulirend im zusammenhange zeigen.

## II.

# Die Säugethiernamen der Äthiopen

oder

die Fauna von Abesinien nach den Denkmälern der Ge<sup>c</sup>ez-Literatur.

Beim schluss unseres überblickes über die namen der säugethiere bei den südsemitischen völkern müssen wir den heimischen asiatischen boden verlassen, um der thierwelt eines ganz neuen erdtheils uns zuzuwenden, nemlich der Afrika's.

Wenn in späterer historischer zeit, wo längst die arabische sprache ausgebildet war, durch die siegreichen fahnen des islâm der ganze norden Afrika's von Semiten überschwemmt wurde, so wird uns das viel weniger befremden als wenn wir hören, dass ein semitisches volk von anfang seiner geschichte an in Afrika, im süden von Nubien, beinah an den quellen des Nil, seine wohnsitze hat. Und doch müssen die Aethiopen wie ihre traditionen sowol als die sprache untrüglich beweisen, über das rothe meer herüber von Südarabien bereits mehrere jahrhunderte vor Christus, wo ja bekanntlich über die still sich abwickelnde geschichte Arabiens ein geheimnisvoller schleier liegt, gekommen sein. Von höchstem interesse ist es nun, wie sie ihre alten semitischen thiernamen, welche sie zunächst von Arabien mitbrachten, der ihnen zum theil völlig fremden fauna Afrika's angepasst haben. So ist z. b. ዝአብ: zě'ěb im äthiopischen nicht der name des wolfes oder schakals, sondern der dort in Abesinien so zahlreich sich findenden hyäne, während in der bibelübersetzung für den (in Habesch fehlenden) wolf ein nicht semitisch klingendes wort +th: taknēlâ, was nur durch einen fehler der Septuaginta 2 auch einmal ( $\psi$  90, 13) dem השל "leu" der bibel entspricht, gebraucht wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vgl. die sprachtabelle auf s. 351.

<sup>2</sup> dort heisst es nach dem uns überlieferten text 'επ' ἀσπίδα καλ βασίλισκον (urtext, ps. 91, 13: מָלִּישַׁרֵל וּפָּתַן, ,auf einem leu und einer

Was nun zunächst das material betrifft, aus dem wir unsere kenntnis der dem alten Ge ezvolk bekannten thiere und ihrer benennungen derselben schöpfen, so bietet uns hier die reichste und wichtigste ausbeute wie zu erwarten die in die erste blütheperiode der äthiopischen literatur fallende bi bel-

otter"; äth., hyänenhund und schlange") επιβήση, και καταπατήσεις λέοντα ממ δράκοντα (urtext: בברל וקנין, junger löwe und drache"; äth. "löwe und drache"). Man sieht, der alte text der Septuaginta, der dem äthiopischen übersetzer vorlag, muss anders gelautet haben; denn die annahme. dass der Aethiope direct aus dem hebr. (wonach er allerdings zweimal löwe zu übersetzen gehabt und so das erstemal den goldfarbigen schakal zur aushilfe genommen hätte) übersetzte, verbietet sich durch die thatsache, dass erst in späterer zeit, im mittelalter, zu psalmen, pentateuch u. a. die hebräischen texte verglichen und die danach sich ergebenden änderungen in form von glossen über den text oder an den rand geschrieben wurden, in neuen abschriften allerdings dann auch leicht in den text selbst kamen [vgl. meinen Physiologus s. XXVIII, z. 14 ff.; zu den so von den des hebräischen kundigen mamehheran oder äth. gelehrten der 2. blütheperiode der ge'ezliteratur, des mittelalters, revidirten bibl. stücken, gehört z. b. der bekannte Pococke'sche psalter, vgl. ebendas, s. XLV, anm. 35]. Wir haben hier ein interessantes beispiel, von welchem werth in vielen fällen die äth, bibelübersetzung für die restituirung des ursprünglichen textes der Septuaginta ist, denn dass dort έπι λύχον (in freier übertragung für ἐπις) και ἀσπίδα κτέ, woraus erst später βασίλισχον verderbt wurde, gestanden, dürfte wol jedem unbefangenen einleuchten. Der Vulgata lag bereits die spätere lesart vor, denn sie gibt super aspidem et basiliscum, während die alte syrische übersetzung (welche direct aus dem urtext übersetzt), wenn sie an der selben stelle שׁרוֹל [was allerdings ursprünglich der form nach

ein nomen abstractum war, dann aber, — vgl. Luspr. nom. inf. "gerecht sein", dann concret "gerechter, gerecht", — die concrete bedeutung "brüller" — "leu" angenommen hat] mit lus (so stand jedenfalls im text statt [w; ) "gebrüll" wiedergibt, uns zeigt, wie man dieselbe fürs alte testament vorsichtig benutzen muss (da hier oft der syr. übersetzer sich durch die verwandte sprache zu ungenauigkeiten oder (wo das syrisehe den gleichen stamm nur in anderer bedentung hat) zu falschen übersetzungen verführen liess; desshalb hat die syr. übersetzung des neuen testaments (da hier, wie bei der äthiopischen bibelübersetzung aus dem griechischen in eine semitische sprache übersetzt wird, einen bei weitem höheren kritischen werth als die des alten (so geht z. b. aus der wiedergabe des hebr. wortes per durch syr. Lui2 allein noch

übersetzung, die bereits im 4. jahrhundert nach Chr. zu entstehen begann und uns in mehreren recensionen. älteren und jüngeren, welch letztere in die zeit vom 5. bis 7. jahrhundert zu setzen sind, vorliegt. Wie schon erwähnt, ist die äthiopische bibelübersetzung direct aus der griechisch-alexandrinischen version geflossen. In ihr kommen die allermeisten thiernamen, die die Aethiopier kannten, bereits vor. Dabei ist es von werth zu beachten, welche thiernamen sie in ihrer griechischen form herübernahmen, da man daraus schliessen kann, dass sie die betreffenden thiere entweder gar nicht oder blos vom hörensagen kannten: nur muss man mit solchen schlüssen in so fern vorsichtig sein, als ja auch möglich ist, dass sie die fremden thiernamen nur nicht verstanden oder für andere hielten und deshalb von ihrem eigenem wort dafür keinen gebrauch machten. Diese direkte herübernahme griech. wörter trifft man übrigens nicht nur in der bibel an, sondern in allen aus dem griechischen übersetzten, sämmtlich in die erste periode der äthiopischen literatur fallenden schriften. Besonders muss uns die grosse anzahl von vogelnamen auffallen, die sie hierbei aus dem griechischen (meist in der form, wie sie im text standen, sei es nun im nom., gen. oder acc.) beibehielten. Von den säugethiernamen, die ich weiter unten systematisch geordnet und mit gedrängter angabe der belegstellen nacheinander aufführen werde, haben die Aethiopen in ihrer bibelübersetzung blos das wiesel (γαλη, 20. gâlê), den δασύπους (= "rauchfuss" d. i. den "hasen", Alas, dâsîpôdâ), das "stachelschwein" (χοιφογούλλιος, h.CACA.P-h: kîrôgrelîjôs, im hebr. steht ישים, "klippdachs"), den oryx ("evs Deut. 14, 5; das voc. Aeth. erklärt dies lehnwort 16.7: ôrûgâ durch das amharische wort für girafe) und an einer stelle (Tob. 1, 5) sogar die junge kuh, δάμαλις (Long. damâlê; sonst in der bibel durch die echt semitischen geezwörter dratt, auch durch 1119: und 106-P:) griechisch wiedergegeben. Sonst übersetzen sie γοιρογούλλιος auch durch 94. was eine der abesini-

nicht hervor, ob dies letztere dieselbe bedeutung wie im hebräischen hatte oder ob es überhaupt ein syr. wort ist, dies muss vielmehr erst durch sein sonstiges vorkommen in der syrischen literatur belegt werden).

schen fauna eigentümliche klippdachsart ist und also so dem hebräischen mehr entspricht, vielleicht gar erst glosse der späteren revision nach dem urtext ist. Ob das von Ludolf ohne belegstelle angegebene መንተሉ: mantalê (Gl. Aeth. ጽንቸል፡ sential und ጥንቸል፡ tential) eine art von hasen oder kaninchen ist, wird durch die heutige nomenclatur entschieden, wo das gewöhnliche abesinische wort für die dort häufig sich findenden hasen noch mentele ist: dagegen ist ein anderes wort. ΦCR3: kĕrdân sicher nicht der hase; diese blos im pl. in dem buch Gadla Takla Haimanôt, allerdings einem äth. originalwerk (15. jahrh. n. Chr.), vorkommende benennung wird zwar nach Dillmann "mit hasen und kaninchen" (leporibus et caniculis, Lex. p. 429) zugleich erwähnt. Aber an dieser stelle steht gar nichts von hasen und kaninchen, sondern "klippdachse" (ግሔያት:) und "stachelschweine" (አክሪግልዮን: akrîqĕlĕjôn d. i. χοιρογούλλιος) heisst es dort, und unser ΦCAGT: wird, wie schon Dillm. vermuthete, arabisches lehnwort sein, nur nicht von dem wort أَجُونُ عُرُونَ girdaunun, was blos in der späteren den namen des altarabischen dichters Lukman tragenden im 15. jahrh. aus dem griechischen übersetzten fabelsammlung belegt ist2 und auch bei Damîri fehlt, sondern von dem schon

<sup>1</sup> vgl. M. Th. von Heuglin, "Reise nach Abesinien", Jena 1868, s. 237 (auch "Reise in Nord-Ost-Afrika", Gotha, 1857, s. 99) und "System. Uebersicht der Säugethiere Nordost-Afrika's" (in den Sitz.-Ber. d. Wien. Ak., Abth. I, Jahrg. 1866, Bd. 54, s. 577 ff.); am eingehendsten handelt über die abesinische hasenspecies A. E. Brehm, "Ergebnisse meiner Reise nach Habesch", Hamb. 1863, s. 64 (im "Verzeichniss der gesehenen Säugethiere" s. 56-68, wozu s. 71-202 als ausführlicher commentar gelten darf). Siehe auch R. Hartmann "Geographische Verbreitung der im nordöstl. Afrika wild lebenden Säugethiere" (Zeitschrift der Gesellsch, für Erdkunde, Bd. III, 1868, s. 28-69, 232-279, 345-368 und 404-420) s. 248 und W. T. Blanford "Observation on the Geology and Zoology of Abessinia", London 1870, p. 275 (in welchem werk jedoch die einheimischen namen nur gelegentlich mitgetheilt werden). - Wo im verlauf dieser seiten die heutige fauna Habesch's und ihre einheimische nomenclatur, die zum theil uralt ist, herangezogen wird, geschieht es auf grund dieses vortrefflichen materials, vor allem der angaben Heuglin's und R. Hartmann's.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> so im Pariser Codex; Rödiger hat dagegen in der 1. u. 2. aufl.

im altarabischen gang und gäben جُوْدًان 'gurdânu' (im ägyptischen arabisch fast wie gurdân gesprochen), plural von يُحَجُّرُ gْuradun "feldmaus" (siehe s. 337). Wenn obiges Gadla Takla Haimanôt wie so viele andere heiligenlegenden aus dem arab. übersetzt wäre, würde die entlehnung noch wahrscheinlicher sein; doch auch ohne dies ist bei dem damaligen geistigen verkehr mit den Arabern die herübernahme eines so gebräuchlichen arabischen wortes sehr wohl möglich. Kehren wir nach diesem excurs über den hasen und das lehnwort #4.454: kĕrâdînât "feldmäuse" zu obigen griechischen lehnwörtern zurück, so ergibt sich, dass hier jener schluss von der beibehaltung der griechischen form auf die nichtkenntnis, bezüglich nichtexistenz der damit bezeichneten säugethiere für die abesinische fauna nicht gemacht werden darf, denn nicht blos der hase, sondern auch das stachelschwein 1 und der orvx 2 sind in Habesch wie in ganz Nordostafrika heimische thiere, und kein grund liegt vor, für die frühere zeit ihr vorkommen daselbst zu bestreiten; nur das wiesel scheint in Abesinien wirklich von jeher gefehlt zu haben, wenn auch zoologisch verwandte thierarten bezeugt sind, 3 so dass also in diesem einen fall der grund zur beibehaltung des griechischen γαλη deutlich vorläge.

seiner ausgabe בֹלֹכֿים, "lacerta" (westaram. הרדונא, syr. בּלֹכֿים, amh.

ACLY: ardenô, welche ein neben جَرْفَرُون existirt habendes arab.

fordern) im text hergestellt (fabel ۴, 2. aufl.. p. 4).

¹ nach Heuglin, Uebers., s. 41=577 sogar "sehr gemein . . . in Abyssinien." Zu beachten ist, dass das thier im Tigré Ghonfes (natürlich dasselbe wort wie **Φ-36-11**: kuenfez, womit έχῖνος der LXX in der äth. bibel wiedergegeben wird) heisst; dass aber auch der igel in Habesch zoologisch bezeugt ist, siehe Heuglin, a. a. o., s. 29=565.

<sup>2</sup> in Habesch vertreten in der unterabtheilung oryx beïsa (\*\*Að†\*: be'ezå), vgl. schon s. 251, anm. 3, und siehe ferner Heuglin a. a. o., s. 62 f. = 598 f., für die andere oryxart ist dort deutlich der name bakar al-wah's (wie natürl. statt wachsch al-bager zu lesen) bei den nubischen Arabern bezeugt; vgl. übrigens auch R. H., a. a. o, s. 261.

<sup>3</sup> so "rhabdogale mustelina" (K?hfi: ankasô, k?hfi: ankes,

Noch interessanter sind diese untersuchungen bei den vögeln und den übrigen nicht zu den hier zu behandelnden säugethieren gehörigen thieren; nicht minder wichtig sind die im äthiopischen Physiologus vorkommenden griechischen lehnwörter, welche, sofern sie nicht in der griech. genetivform im äth. beibehalten wurden, schon vorher, sei es in der bibelübersetzung oder wie beim Wort îlbâs (ἐλέφας) vielleicht noch früher, in die ge'ezsprache aufgenommen worden waren. Dieselben sind in der einleitung zu meiner ausgabe! bereits ausführlich besprochen worden, und es seien hier nur kurz die säugethiernamen, welche unter ihnen sich finden, aufgeführt; auch im Physiologus sind die meisten der griechischen lehnwörter vogelnamen.

Beim 21. der dort aufgeführten thiere, dem wiesel (?) galên), s. 68 meiner ausg. (vgl. auch s. XXIII unten) heisst es in der überschrift noch: "dessen name υርλτιβτι (herstîjôs) ist"; dieser name kann doch nur ὕστριγγος (gen. von ὕστριξ, ὕστριγξ) "stachelschwein" sein, obwol man ihn dann eher in der überschrift des 14. kapitels, beim igel, erwarten sollte. Da alle solche erklärungen, die erst nach der ursprünglichen (auch im griechischen original bei Pitra sich findenden) überschrift folgen, glossen entweder des äthiopischen übersetzers oder eines späteren abschreibers sind, so wird auch dies hērstîjôs eine solche sein und also kaum schon im griechischen original gestanden haben, sondern den Aethiopen aus andern aus dem griechischen übersetzten texten bereits bekannt ge-

vgl. schon s. 340) Heuglin, Uebersicht, s. 563 (eine zibethkatzenart); ferner Hartmann a. a. o., s. 237 mutgigella (amhar. **PAPA:**), eine herpestesart.

¹ seite XXVIII—XXX; vgl. auch s. 164 f. das register der griechischen wörter, wo alle die. welche ins äth. als lehnwörter übergiengen, der bessern übersicht halber von mir mit einem sternchen bezeichnet wurden.

 $<sup>^2</sup>$ eine verstümmelung aus l'atic, gen. l'atlôo $_{\zeta}$  "wiesel" anzunehmen, ware zu gewaltsam.

<sup>3</sup> so cap. 19 (s. 66) nach gîpos, cap. 20 (s. 67) nach marmêrkûlêwôs, cap. 22 (s. 68) nach manôkerîtes, cap. 42 (s. 87) nach demântes und cap. 43 (s. 87) nach îlbûs.

wesen sein, und man begreift dann aufs neue, wie der name des eben in Habesch' fehlenden wiesels zu solchen verwirrungen anlass gegeben hat. 1 — Dass das wort Ch. P: re'îm, womit cap. 22 (s. 68 meiner ausg.) die überschrift "über den monôkerîtys (μονοχέρωτος einhorn) 2 erklärt wird, nicht etwa die form gabîr eines stammes Cho:, was neben dem gemeinsemitischen ri'mu ein ra'îmu voraussetzen würde, ist, sondern einfach die wiedergabe des hebräischen דָאָב (wie an der betreffenden bibelstelle im grundtext steht) und also eine jener von der im mittelalter gemachten bibelrevision herrührenden glossen,3 war schon an und für sich wahrscheinlich und wurde später vollends bestätigt durch die variante Ch. 90: re'êm, welche der Wiener codex bietet. 5 — Περὶ κάστωρος (biber) umschreibt der äth. Physiologus durch φζηζελ: kartârjôs (s. 69), περὶ ἐνυδρίδος (fischotter) durch 1.32 CAGD: înedredânôs (s. 70), ชื่องผลของ (Pitra's codex δόρχου) durch L.C. (s. 86) děrkôděs (gazelle) und ἐλέφαντος (elefant) durch λ. Δηδ: îlbâs (s. 87); von diesen fehlt der biber in Habesch wie es scheint gänzlich, 6 die fischotter ist wenigstens selten und jedenfalls der beobachtung der gemeinen leute ziemlich entzogen, 7 δορκάδος, was z. b. in der bibel mit @C.na: und andern namen der zahlreichen gazellenund antilopenarten Abesiniens wiedergegeben wird, ist aus keinem ersichtlichen grund in der griech, form beibehalten

¹ vgl. auch die äthiopisch-amharischen glossarien, welche ភ្នាះ gar durch ភាគ: (= አាគ: "schlange") erklären.

² dass die Aethiopen unter dem einhorn (eine übersetzung von "wilder ochs", welche bei den Septuaginta zuerst sich findet, also alex. ursprungs ist, und an die sich dann jene fabel des Physiologus und der christl. mittelalt. kunst anknüpfte) sich das nashorn dachten, beweist Hiob 39, 9, wo μονοχέρως durch das äth. wort für nashorn wiedergegeben wird.

<sup>3</sup> siehe schon oben s. 361, anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> vgl. meinen Physiologus, einl., s. XX und die anm. zu s. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> siehe die nachträge zu meiner ausg., s. 124.

<sup>6</sup> wenigstens sicher in neuerer zeit; doch wie es scheint gieng auch im altertum sein verbreitungsgebiet nie so weit südlich, vgl. Brehm, Thierleben, Bd. II (1877), s. 315 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> vgl. Heuglin, Uebersicht, s. 28; Hartmann, a. a. o., s. 238.

worden, ebenso ¿légarros, zu dessen umschreibung îlbâs man das in meinem Physiologus s. XXX und zu dessen vorkommen und benennungen in Habesch das weiter unten bemerkte vergleiche. Ueber das fabelhafte thier, das im äth. Physiologus ĕndrâpôs heisst und dessen name unserm zoologischen t.t. antilope seine entstehung gegeben, ist ebenfalls schon ausführlich von mir gehandelt worden.

Kehren wir nach diesem excurs über die griechischen lehnwörter, welche säugethiernamen bezeichnen, wieder zu unserm überblick der äthiopischen literatur zurück, so liefern nach der bibelübersetzung die grösste ausbeute für thiernamen die gleichfalls in die erste periode fallenden σκται: h-4-λ: masháfa kûfālê "das buch der jubiläen" ein auch unter dem namen ἡ λεπτη γένησις bekanntes apocryphon (ed. Dillm.), das buch Henoch (ed. Dillmann) und der ebenfalls in diese periode gehörende Physiologus (ፌλατι: Fisâlegôs). Doch sind es meist die bereits aus der bibelübersetzung bekannten thiere, die wir in diesen drei aus dem griechischen übersetzten büchern finden. Was dagegen an thiernamen darin neues vorkommt, soll hier erwähnt werden.

Das buch der jubiläen braucht einmal **%'7%'7**: sensenjâ "fliege" in der speciellen bedeutung "hundsfliege", 1 musca canina; das buch Henoch hat vier interessante namen, nemlich

<sup>1</sup> αυνόμυια; doch vgl. auch schon Ex. 8, 17-27; im Voc. Ae. ist es

durch 119 n. zemb (arab. أَحُاثُكُ, hebr. عنه) "fliege" erklärt. Letzteres (amharische) wort ist dadurch sprachlich merkwürdig, dass in ihm urspr. doppeltes bb in mb aufgelöst erscheint, und dass bei dem gleichen wort uns dieselbe erscheinung bereits im babylonisch-assyrischen entgegentritt, denn dort heisst die fliege zumbu, so z. b. Sintfl. 3, 50 "(so zahlreich) ki-ma zu-um-bi (wie die fliegen)" u. ö., siehe noch Del. A. St. 63 f., wo zu-um-bi ini-i-ši und ni-iš-ti "fliegen des löwen, der löwin (d. i. die den l. plagen)" zu übersetzen ist (siehe s. 282, a. 1 dieser arbeit). In demselben buch ist s. 20, 122 anm. und 154 dahin zu verbessern (wie auch Delitzsch in seinen Ass. Lesest. längst gethan hat), dass dass bekannte sumerische wort KUN "schwanz", wenn es assyr. ideogramm ist,

zibbatu (aus zinbatu, — hebr. بيد, arab. کُنَیّغ) lautet; vgl. vor allem IV R. 11, 46a si-li-bu zib-bat-su im-ta-na-as-sar "der fuchs, seinen schwanz

das in der ganzen äthiopischen literatur nur Hen. 89, 10 gebrauchte altsemitische wort für "schwein", كَالِّ الْمُوْمَدُونَ (= arab. خَانُونِ , siehe s. 319); da die andern drei auch an dieser stelle begegnen, so will ich dieselbe hier in übersetzung mittheilen: "löwen, pardel, ¹ hunde, schakalwölfe [ħħħ-ħ-ṭ-az ĕbta hier nicht wie sonst im äth. "hyänen", wegen des folgenden ad ĕbta, was an einer andern stelle und im Voc. Ac. ħஜ-ħ-ħ-ṭ-i geschrieben und mit Dillmann unbedenklich = (siehe s. 307) zu setzen ist, sondern dem gebrauch des ursem. wortes di bu "wolf" im arabischen (أَنْ أَنْ "schakal") näher kommend, hier "schakalwölfe"], hyänen (ħħ-ħō-ṭ-i), ² wilde schweine (ħħ-ħō-ṭ-i), ² wilde schweine (ħħ-ħō-ṭ-i), ² wilde schweine (ħħ-ħō-ṭ-i), schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort; lies im text -ṭ-i, schweine (das oben besprochene wort)

<sup>(</sup>liess er zurück?, umaššir der hist. inschr.)", wo in der sumerischen columne deutlich KUN steht. - Ein weiteren beleg dafür, dass im amharischen noch manches von altsemitischem sprachgut steckt, was in der äth, schriftsprache wie es scheint verloren gegangen, haben wir z. b. in dem ebenfalls in jenen äth.-amharischen glossarien (Brit. Mus. cod. 70 und 72 sowie eine Tüb. handschr.) aufgeführten wort für maus, Afz: ais (siehe unten) = assyrisch aisu; und wie auch die äth. literatur der 2. periode, so sehr sie in sprachlicher hinsicht hinter der der 1. periode zurückstehen muss, doch zumal lexicalisch noch lange nicht genug ausgebeutet ist, zeige eine stelle aus der von Dillmann in seinem lexicon nicht excerpirten geschichte des Abâ Herjâkôs (= Cyriakus) bischofs von 11130: (vgl. meinen Phys., s. 105), wo es (fol. 18, recto, col. a der Wiener handschr.) heisst: አይቴ፡ ሀለዉ፡ አለ፡ ተፅዕጉ፡ አፍራሰ፡ 100 . C: 78%: (welch letzteres wort 78%: gais in Dillmann's lexicon nachzutragen ist) "wo sind die, welche auf rossen einher ritten, mit grossem stolz (feindseliger stolzer verachtung der andern, vgl. +) ??

und auch das arab. جَيفَّ (جِيَفَّ) ""

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dillmann: "tiger"; doch vgl. s. 299, anm. 2.

<sup>2</sup> so ist natürlich richtig zu ändern, statt **\%\darkarbart:**; Dillmann übersetzte früher "schakale".

<sup>3</sup> Dillmann "kaninchen"; doch siehe schon s. 364.

oder ein raubvogel"), geier, habichte (par hôbâja; Dillm. "weihen"), adler (fêněl âsa, urspr. vielleicht = poinž, obwol dies ins äth. — vgl. den äth. Physiologus, s. 7 — als fîneks übergegangen ist) und raben (pari)". Dazu gehört wegen der gleichen zusammenstellung der merkwürdigen alten wörter für schakalwolf (ursem. wolf, sonst äth. immer = hyäne) und hyäne (sonst im äth. verloren) die andere stelle Hen. 89, 55: "und er liess sie in der gewalt (wörtl. hand) von löwen und pardeln und schakalwölfen und hyänen, und in der gewalt von füchsen."

Der ebenfalls in die erste blütheperiode der äth. literatur fallende Physiologus bietet von neuen, uns bisher nicht bekannten äth. (semitischen) thiernamen — die griech. lehnwörter wurden bereits oben aufgezählt — zwar nur wenige aber sehr wichtige dar; es sind dies nur Rho: sâḥēŭ "gepard" und von vogelnamen 74.1: "pelekan". Dass das s. 19 meiner ausgabe stehende Ch. P: rē'îm (var. Ch. P: rē'îm) nicht oryxantilope (= arab. ) heisst, also ein uns bis jetzt noch nicht bekanntes äthopisches wort wäre, sondern spätere glosse im Physiologus und fremdwort im äthiopischen (DR) ist, wurde schon gezeigt; immerhin aber ist es in Dillmann's lexicon (auf p. 234, dazu 1401) wenn auch mit dem beisatz "n. pr." nachzutragen.

Die zweite blütheperiode i des äth. schriftthums, die erst geraume zeit später, hauptsächlich ins mittelalter fällt und im

¹ das wort heisst sonst auch "affen"; urspr. wol "schreier" nach Dillmann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die beweise, die auch von den gelehrten allgemein (auch von Dillmann stillschweigend in seiner recension) acceptirt wurden, siehe in meiner ausg., s. XVII f.; auch ins armenische war der Physiol. bereits im 4. jahrh. übersetzt und es ist danach das in meinem Physiologus, s. XXXVI, 14 ausgesprochene zu corrigiren.

<sup>3</sup> siehe s. 300, anm. 2 und dazu 340 f., wonach das in meinem Phys., s. XXVIII gesagte nur in sofern abgeändert wird, als dort überall für **% ho:** (wie auch in der übers., s. 62) gepard statt panther zu corrigiren ist.

<sup>4</sup> da man eine kurze übersicht der äthiopischen literatur erst sich mühsam zusammensuchen muss, der laie sie aber gar nicht findet, so

gegensatz zu den griechischen (und koptischen?) der ersten mehr arabische (wie auch koptische) übersetzungen, aber auch äthiopische originalproducte umfasst, gibt uns für thiernamen noch ganz interessantes an die hand, wenn man auch immerhin hier sorgfältig unterscheiden muss zwischen echt-äthiopischem sprachgut, arabischen (und koptischen) entlehnungen und ganz amharischen (sehr oft afrikanischen ursprung verrathenden) wörtern. Die schriften, die für unsere zwecke in betracht kommen, sind folgende:

Von äthiopischen originalwerken, die für uns natürlich immer die wichtigsten bleiben, ist vor allem zu nennen das buch gadla takla hâimanôt "martyrtum des (berühmten abesinischen heiligen, des mönchs) Takla Haimanôt (d. i. pflanze des glaubens). Ausser den zwei arabischen lehnwörtern, nemlich dem schon besprochenen 🏕 🚜 🚰 kērâdinât und dem wort

seien hier kurz noch die übrigen schriftwerke der ersten blütheperiode (sprachlich der allein wichtigen und grundlegenden) ausser den schon genannten (1. bibelübersetzung, 2. buch Henoch, 3. buch der jubiläen und 4. Physiologus) aufgezählt: 5. die sog. reliqua verborum Baruchi (ein anderes als das apocryphum unseres bibelkanons, welches in der äth, bibelübersetzung als anhang des propheten Jeremia und in kürzerer redaction als bei den LXX sich findet; übrigens sind auch die genannten Reliqua verborum Baruchi in der äth. bibel ein anhang zu den weissagungen des Jeremia). 6. das apocryphum Ascencio Jesajae (OC74: ኢሳይያስ:). 7. der Hirte des Hermas. 8. das Buch des Cyrill (መጽሐል: ቁርሎስ:), sprachlich, besonders syntaktisch (wie lexicalisch der Physiologus) mit eins der wichtigsten der älteren äth. literaturwerke. 9. die Mönchsregeln des Pachomius. 10. die Apocalypse des Esra. - Davon sind verschiedene theile der bibelübersetzung, ferner das buch Henoch, buch der Jubiläen, die Ascensio Jesajae und die Apocalypse des Ezra, wie die Reliquien des Baruch, einiges aus dem Buch Cyrill und die Regeln des Pachomius (letztere drei in der Chrestomathia Aethiopica, die andern in bes. ausgaben) von Dillmann, der Hirte des Hermas von d'Abbadie (Leipzig, 1860) und der Physiologus von mir (Leipzig, 1877) herausgegeben worden.

¹ siehe schon s. 364 f. Es ist an unserer stelle ein thier, das kräuter und gemüse abweidet und zugleich mit **?ሑβት**ઃ gehêjât "klippdachsen" und **አግሬ-ግልዮ-ን**፡ agrâgelejôn (vgl. oben akrîgeljôn dasselbe, nemlich χοιρογρύλλιος) "stachelschweinen" erwähnt wird.

neues unbekanntes wort vor an einer stelle (siehe Dillm. lex., p. 434), die also lautet: "und ihr (der dämonen) geräusch (lärm) ist wie das getös von pferden am tage der schlacht, und sie schreien ferner wie שַּבְּרַלְּדִּי kakerat (Dillmann, der סְּבַרַלְּדִּר kakerat (Dillmann, der ישִר vergleicht, "raben") und sind neidisch auf einander wie hunde". Ferner kommt hier אוני שַבּּוּהַ "klippdachs" vor (siehe s. 371 anm. 1).

Weiter sind unter den äth. originalbüchern zu nennen das im 15. jahrh. von Georgios in Abesinien in klassischer sprache verfasste masháfa městîr "buch der mysterien", dann ein medicinisches originalwerk, das bereits stark amharisirende masháfa faus, und die durch schöne sprache ausgezeichnete chronik von Axum, deren anfang das oft citirte kebra nagašt "ruhm der herrscher" bildet, nach Dillmann "gegen ende des mittelalters" entstanden. Aus letzteren hebe ich für unser interesse hervor das in der bibelübersetzung nur einmal (Luc. 3, 7) in der bedeutung "viper" (ebenso im Physiologus einmal, p. 10, z. 3 meiner ausgabe, wo es sebad'ât geschrieben ist) vorkommende hares: sabde at, welches im Kebr. Nag. no. 94 zu einem fabelhaften thier gemacht wurde ("sie zerstörten die stadt der sabde 'ât, die ein menschenantlitz, an ihren lenden aber einen eselschwanz haben"), dann das nur in Chr. Ax. f. 89 begegnende amharische  $\mathbf{\Phi}\mathbf{A}$ :  $w\hat{a}l\hat{a}$  (natürlich aus  $\mathbf{\Phi}\mathbf{A}\mathbf{A}$ :  $w\hat{a}'\check{e}l\hat{a}$ أعل, siehe s. 280 entstanden), das hier seine gemeinsemitische bedeutung "steinbock" hat, während das äth. o-da: we' elâ in der bibelübersetzung (nur einmal, Deut. 14, 5) das πύγαργος "weisssteiss" der Sept., eine grosse, sonst in Afrika (aber nicht in Habesch) vorkommende antilopenart wiedergibt; ferner nur Chr. Ax. f. 89 und M. F. אבור agâzan und אבור agâzên eine antilopenart (strepsiceros, siehe s. 251, anm. 3); M. F. f. 308 das koptische lehnwort 11: běhê "nilpferd" (nur noch Macc. f. 12 und Lit. 176, 4) und das wort angûg "wassereidechse"

¹ denn die Aethiopier nennen den den Semiten sonst unbekannten, in ihrer neuen heimat Abesinien aber heimischen affen **Ung:** hôbâi (vgl. schon s. 354).

(vgl. schon s. 93 und unten den pl. ofthe: der sing. ofthe: findet sich nur noch Liturg. 1 und Lev. 11, 30): "er tauchte ins wasser wie frösche, wassereidechsen und das nilpferd" und ebend. f. 43 das hier "stier" bedeutende Ala: (sonst ja "bock" und "widder"); endlich noch im mash. faus propret leuenkuene (was sonst blos "motte" heisst) ein geflügelter im holz entstehender den ohren gefährlicher wurm.

Ich beschliesse die hier in frage kommenden äthiopischen originalwerke dieser zweiten literaturperiode mit der erwähnung der rein abesinischen späteren dichtung, des sog. "une chten Maccabäerbuchs". Da lesen wir unter andern thiernamen auch (f. 10) das interessante Ah.3: hasên (schmetterling?), wo es heisst: "und sie gehen schnell unter wie der hasen, welcher ausfliegt (wörtl. "ausgeht") aus seiner behausung, und dessen spur nicht mehr gefunden wird und der nicht mehr zu seiner wohnung zurückkehrt", f. 24 እስሴ: ĕlalê, nach Dillmann vielleicht "hengst", weil im amharischen alalê "eselhengst" heisst. Die stelle lautet: "anfüllung des bauches ohne mass wie der (wie es ist beim) ĕlalê des pferdes und das (bei dem) wildschwein (harâujâ za-gadâm)." Ferner f. 5 zusammengenannt மடிவக் மசுக்: ወሀየላት: waital (siehe s. 286) wa-tôrâ (siehe s. 251, anm. 3)  $^2$ wa-hajalât (siehe s. 279) "wildziege und steppenkuhantilope 3 und bergböcke" und endlich f. 12 die gesellschaft folgender wasserthiere: "schlangen (hier wol seeschlangen), wale (oder andere grosse seeungeheuer, äth. of 107:), krokodile (hargasût), eidechsen (pl. des oben genannten wortes), nilpferde (A.47: bîhât, pl. von 11: behê nach Dillmann's schreibung) und frösche 5 (wa-kuarnana at)."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d. i. die in dem röm. N. T. mitgedruckten Liturgiae, die viell. aus dem koptischen übersetzt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. auch Sx. Masc, wo von der milch dieser antilopenart gesprochen wird.

<sup>3</sup> Dillmann "büffel", doch siehe s. 374, anm. 2.

das amharische wort dafür, was einmal im Mash. Fs vorkommt, ist igômârî.

<sup>5</sup> das ursem. dap[ar]da'u (vgl. فَعَفْدَع und كَابِة ) ist im äth. nicht mehr erhalten.

Die literatur der aus dem arabischen ins äthiopische übersetzten schriften ist sehr zahlreich und gehört sämmtlich in diese zweite periode, hauptsächlich ins 15. (auch noch ins 16.) jahrhundert. Ein juristisches buch ist das Gia: 3124: fetha nagašt, im 13. jahrh. von einem ägyptischen Araber geschrieben und im 15. unter diesem titel ins äthiopische übersetzt; dort steht 44, 2 eine interessante stelle: "biene (31)-n:) und wilde henne (LH: άπ. λεγ.; Voc. Ae. H: ΥΠΑ: ዶ.C:, Isenberg: a large white bird, which eats grass-hoppers) und kranich (hold:) und steppenkuhantilopen (flat: tôrât, siehe schon oben; in der bibelübers. nur Deut. 14, 5 βούβαλος) 1 und adler und wilde ochsen 2 und verschiedene arten der fische". — In dem von Dr. Cornill ausführlich besprochenen መጽሐፌ: ፍለስፋ። anlla: mashafa felasfâ tabîbân "buch der weisen philosophen" lesen wir das in der bibelübersetzung nur "spinnengewebe" bedeutende par šarêt "spinne", 3 sowie den in Deut. 14, 18 in der form knr3nh: abaguenbah, hier aber ohne kn: aba stehenden PG: 7-30h: 'ôf guenbah, den (specifisch) abesinischen hornvogel. - Das gleichfalls aus dem arabischen übersetzte H.G: LEU-L: zênâ aihûd "kunde von den Juden" des Pseudojosephus (von Dillmann stets als Jsp citirt) sagt p. 283: "der könig von Indien (1738:) mit vielen elefanten (5789:)". Doch da das sofort an das indische naga (siehe schon s. 325) erinnernde 57: nagê bereits in der bibelübersetzung (also im 4. jahrh.) im äth. vorkommt, so kann dieser stelle deshalb kein gewicht beigelegt werden Seltsam ist, dass ja in Aethiopien selbst wilde afrikanische elefanten sich finden; diese nannten die Aethiopier Acmi: harmaz oder wol richtiger geschrieben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über die richtige bedeutung von βούβαλος siehe meinen Physiol., s. XXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> dies sind die kafferbüffel (amh.  $g\bar{v}\check{s}$ ), während die erst spät von Asien (über Aegypten) nach Habesch verpflanzten eigentl. büffel äth. Jobah gamas (urspr. persisch, siehe s. 229) heissen.

<sup>3</sup> so nur noch in den im 16. jahrh. aus dem arabischen ins äth. übersétzten homilien des Chrysostomus.

المومس harmâs, ihr südsemitisches quadriliterum مرمس oder

auf dies ihnen bei ihrer übersiedelung nach Afrika neue thier übertragend. Ich halte an der schon an verschiedenen orten von mir ausgesprochenen ansicht fest, dass schon lange (und zwar schon im 2. jahrtausend) vor Chr. geburt zwischen Indien und dem westlichen orient ein verkehr bestanden haben muss, für den der hauptstapelplatz Südarabien (Ophir) war, 2 und sehe in المناه nagê wie im arabischen فيهل fîl uralte indische lehnwörter. Der gezähmte und dann seines elfenbeins wegen schon im altertum berühmte elefant war also den Semiten von Indien her bekannt; für den in Afrika einheimischen elefanten dagegen verwandten die Aethiopier aus ihrem eigenen semitischen sprachschatz worte; er war ihnen, als sie von Südarabien herüber wanderten, so unbekannt und neu, wie es ihnen der indische gewesen wäre, wenn sie dorthin eingewandert wären. - Die aus der im 13. jahrhundert im arabischen Aegypten entstandenen heiligenliteratur übersetzten und im äthiopischen noch vermehrten Synaxarien mit ihren rein äthiopischen poetischen anhängen, den Encomien, und den ferner zu dieser literaturgattung gehörigen 18.47: qadlât d. i. vertolgungen der heiligen, geben uns noch manche interessante

InSynax.Genb. 6. 10 kommt das eben besprochene ham lieber ham der ham der in einem zusammenhang vor, der wol auf nichts anderes als den elefanten schliessen lässt; denn dort wird von kästen (särgen, 42.3: šâṣân) aus knochen (oder bein) des ham dz, den todten drein zu legen, gesprochen; wer dächte da nicht

ausbeute für thiernamen.

pardeljunges und das schon s. 333 besprochene äth. lehnwort هِرْمِيسُ, also im arab. von verschiedenen wilden thieren; im Tigré heisst ఉడ్యాగి:, pl. ఉడ్యాగి: (mit 1!) "elefant".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. s. 325, anm. 2. Ob die Inder ihr Abhira nicht erst von den dorthin kommenden leuten von Ophir, d. i. den über Südarabien nach Indien fahrenden Phöniziern, benannten?

sofort an elfenbein? 1 Eben diese stelle und der schon erwähnte umstand, dass **ปุดูทา** harmas im Tigré 2 elefant heisst, sind daher die hauptbeweisgründe meiner gleichsetzung dieses worts mit dem "wilden, afrikanischen elefanten". Wenn oben aufgestellt wurde, dass die Semiten das elfenbein von Indien her kennen lernten und bezogen, so steht diese aus einem im spätern mittelalter ins äthiopische übersetzten buche genommene stelle damit natürlich in keinerlei widerspruch. Die semitischen Abesinier werden übrigens auch wol mit der zeit den in ihrer neuen heimat für sie fremden und ungezähmten thieren das elfenbein abzunehmen und zu benutzen gelernt haben. - Das gerade in den Synaxarien z. b. Sx. Mag. 16, 23 (dort "löwen zahm wie katzen") öfter begegnende Lont: demmat könnte man für ein arabisches lehnwort halten; doch es kommt schon einmal in der in die erste periode der äth. literatur fallenden epist. Jerem. v. 21 (= Baruch 6, 21 unserer bibel) vor, wo griechisch allovoog entspricht; ausserdem ist dies schon deshalb unwahrscheinlich, weil das wort دمَّة sehr selten im arabischen ist.3 Merkwürdig ist die stelle Sx. Teq. 1 "er stürzte sich mitten ins meer, dass ihn die fische frässen und die wale und die demmatat"; sollte da an eine besondere art

i in dem von Ludolf (comm., s. 347) erwähnten liber mysteriorum (einem andern buch als das oben besprochene mashafa mestir) kommen noch folgende zwei stellen vom harmāz vor: "er fand (stiess auf, ¿ħħ:) ein grosses thier, dessen name falfal (δ.Δδ.Δ:) ist, was auf abesinisch (ħħħ:) harmāz heisst"; und in einer andern heisst es "wohnort des harmāz und der mendesantilope (ԷԴħԴ: desken)". Sonst heisst im äth. ΔΔ.Δ: falfāla "aus-, hervorbrechen" also eine passende etymologie für den wilden elefanten. — Dies lib. myst. bietet noch zwei interessante ἀπαξ λεγομεναin der stelle በአንታል: Ho-ħተ:: ተጣል:, zwei wörter für "laus" wie es scheint, das zweite natürlich = 🎞 und ፲ፌፌ (Jer. 50, 12 kommt ተመለ: "lausen" vor); ፲ጵጵ፡ heisst sonst "heraus reissen".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ein neuer beweis von der altertümlichkeit des Tigré, besonders dem amharischen gegenüber; vgl. schon s. 350, anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. seite 318 f.

seekatzen zu denken sein? - Sx. Genb. werden seltsamer weise grosse schlangen (drachen) + och: tamanât (ein wort, das erst in dieser periode vorkommt) zwischen den elefanten und löwen erwähnt. - Sx. Masc. 5 steht das άπ. λεγ. Δω-λ: αάmûs büffel (amharisch gôsh, vgl. Voc. Ae. Laha: 1 หะ วักิเ Dillm. lex., p. 1098), das in allen semitischen sprachen bekannte persische lehnwort (siehe s. 229). - Sx. Mij. 30 sowie in den Encomien und im schon besprochenen buch der mysterien kommt 304: dâbêlâ auch in der bedeutung "stier" vor. — Rein aus dem arabischen herübergenommen ist HSUC: zanabîr "hornissen" (= زَنْبُور pl. von زُنْبُور), das nur Sx. Ter. 18 vorkommt: "wenn der könig von Fâres (d. i. Persien) zar stadt Nisibis kommt und sie umlagert, so schickt er (Jacob von N. nemlich) über seine truppen wolken von hornissen und wespen, und diese schiessen los auf die pferde" (siehe den äth. text dieser stelle Dillm. lex. p. 1054). - Zunächst arabisches, urspr. aber tamulisches lehnwort 2 ist mph: tâwôs "pfau" (طَاؤس), das ausser einer stelle in den synaxarien nur noch in den gleichfalls aus dem arabischen übersetzten homilien des Chrysostomus und den aus dem koptischen übersetzten constitutiones apostolorum vorkommt.3

 $<sup>^{2}</sup>$  alttamulisch toghai; das im tamulischen jetzt gewöhnliche wort für pfau ist majil.

 $<sup>^3</sup>$  im koptischen text wird wahrscheinlich ein aus dem griechischen  $(\tau\alpha\dot{\omega}\varsigma)$  entlehntes wort gestanden haben; eben dieses  $\tau\alpha\dot{\omega}\varsigma$  nahmen auch die Araber herüber ( $\dot{\omega}\dot{\dot{z}}\dot{\dot{z}}\dot{\dot{z}}$ ) wol durch vermittlung der Syrer,

Dass diese constitutiones apostolicae wirklich aus dem koptischen übersetzt sind, hat W. Fell dadurch wahrscheinlich gemacht, dass er dies für die canones apostolicae bewiesen; von beiden existiren auch arabische versionen, die wie andere obengenannte arabische bücher im 13. jahrh. entstanden sein mögen. Professor Dillmann ist der ansicht, dass der äthiopische text aus diesen letzteren ebensogut als aus den koptischen liturgien übersetzt sein könne.

Nachdem nun dieser überblick über die äthiopische literatur beendet ist und wir bei unserm rundgang zugleich die thiernamen betrachtet haben, die noch nicht in der äthiopischen

die Griechen aber bekamen das wort, wie schon früher die Hebräer zu Salomo's zeiten, aus (Süd-)Indien. Dieser übergang wurde früher von so gelehrten fachmännern, wie vom indologen A. Weber (Indische Skizzen, s. 74) in frage gestellt, wird aber jetzt auf grund neu hinzu gekommener beweisstützen von demselben forscher als ein sicheres ergebnis der wissenschaft hingestellt (Ind. Literaturgesch., 2. Aufl., s. 2, anm. 2, schluss, vgl. auch schon diese arbeit, s. 326, a. 1), so dass wir nun eine ganze reihe solch uralter culturentlehnungen als bewiesen vor uns haben und dadurch endlich die frage nach der herkunft der durch die ophirfahrt zu Salomo gebrachten thiere und produkte endgültig gelöst sein dürfte (vgl. dazu schon meine ausführungen s. 324 ff. und s. 330). Da also die wörter שַּׁנְּחָבֵּים und תְּבְּיִם (1. Kge. 10, 22) sich als indisch erwiesen, so wird zu dem noch übrigen אלמגרם (1. Kge. 10, 11) jedenfalls noch der beweis für die gleiche herkunft erbracht werden können, und es darf auch wol ohne denselben deshalb von vornherein als indisch gelten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Canones Apost. aeth., Lips. 1871; p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> sei dem nun in diesem fall wie ihm wolle, jedenfalls ist eine genauere untersuchung vieler äthiopischer literaturwerke auf eine etwaige direkte herübernahme von koptischen originalen hin ein noch ganz unbebautes feld, das noch viel früchte verheisst. Vgl. auch anm. 1 auf s. 373. Fell sagt am angef. ort, p. 11: "Facile intelligi potest, versionem äthiopicam non modo canonum apostolorum, verum etiam totius libri Synodi e textu aut Arabico aut Coptico emanasse; id quod ut alia praetermittam, ex eo colligere licet, quod Abessini omnes fere libros de rebus ecclestiasticis tractantes nonnisi interveniente ecclesia Alexandrina acceperint." Nun versucht aber Fell weiter zu beweisen, dass die canones aus dem koptischen übersetzt sein müssen; die constitutiones apost., die auch im synodus stehen, müssten in diesem fall und nach Fell's ansicht also auch aus dem koptischen übersetzt sein.

bibel oder wenigstens in anderer bedeutung als dort vorkommen, so will ich nun in kurzem die den Aethiopen wirklich bekannten in Abesinien heimischen säugethiere nach ihren namen in der ge'ezsprache und mit kurzer angabe der etymologie und der belegstellen vorführen und durchgehen, um dann dies so gewonnene bild zunächst mit der heutigen abesinischen fauna und endlich zum schluss mit der Vorderasiens, der eigentlichen welt der Semiten, zu vergleichen:

- 1. löwe **סְאָחְה**: 'anbasa (= arabisch عَنْسَ siehe schon s. 293, was urspr. wol der "grimmig blickende", von פּאָש, heisst) passim z. b. Gen. 49, 9, Phys. cap. 1 (s. 1 ff.; dort auch פּאָה (" und " אַאָּה לְּאָרָ vom jungen und vom weibchen), ferner Phys. 18, 21 und 33, 11; pl. **סַרְּחַהְוֹ**: z. b. Hiob 4, 11. Phys. 33, 10. 139, 12. Hen. 89, 10. 55 (siehe oben s. 369 f.).
- 2. pardel אָשָר: namr (= נְמֵר , נֹבֶל siehe schon s. 294 f.) z. b. Cant. 4, 8. Hos. 5, 14; pl. אַקּירי: Hen. 89, 10. 55 (siehe schon s. 369 f.).
- gepard Ahm: sahéu (siehe schon oben s. 370, anm. 3)
   Phys. s. 15 (cap. 16) άπ. λεγ.; die dort citirte bibelstelle (Hos. 5, 14) hat im Frankf. codex 39°C: "pardel".
- 4. bär **દ્ર-ત**: děbb (= ursem. dubbu, siehe s. 301) <sup>1</sup> z. b. Hos. 13, 8. Apoc. 13, 2 (LXX ἄρχος). Phys. 33, 11; in der spätern literatur z. b. Sx. Masc. 27 ("haus der löwen und des bären"); pl. **દ્ર-ત**: z. b. Sap. 11, 18.
- 5. fuchs من المنافقة المنافقة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> über das wirkliche vorkommen des bären in Habesch siehe noch unten am schluss der äth. säugethiernamen.

- 24, 15, kommt wird daher unserm äth. quadriliterum 1 zu grunde liegen] z. b. Hen. 89, 10. 55 (siehe schon s. 369 f.), Phys. cap. 15 (s. 14), 2 Luc. 13, 32; pl. **LGRAS**: an drei im Phys. s. 14 f. citirten bibelstellen und sonst. Vgl. auch noch das sprichwort bei Theod. Petr. "kommt auch ein löwe (**O711**) in die höhle eines fuchsen (**71**: **LGRAS**) oder ein fuchs zu einem löwen?".
- 6. hyänenhund ††† (siehe schon s. 361; der anklang an die semitischen wörter für "fuchs" vgl s. 311 ist zufall) 3 z. b. Gen. 49, 27. pl. ††† (hatth. 7, 15, ††) Matth. 10, 16.
- 7. schakalwolf TAAA: ze'ĕb (zur etymologie siehe die nächste nummer) nur zweimal in dieser ursprünglichen bedeutung, nemlich Hen. 89, 10. 55 (dort pl. \*\*\hataaa-1-:), siehe schon s. 369 f.

¹ vgl. Fränkel, Beitr. zur Erklärung der mehrlaut. Bildungen im arabischen, Leiden 1878, s. 47 ff. (capitel: L an die dreilautige wurzel), wozu also auch ቀን ጉ وَنَعَلَى gehört. Ein capitel عَنْجَر بُونَفَى, wozu das arab. reiche beiträge geliefert hätte, (vgl. obiges خُنْرِير بُقْنَفُ u. a.) fehlt in der angeführten arbeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> griech. dort (in der überschrift z. b. περι) αλώπεκος.

<sup>3</sup> wenn wir sonst für die erste periode der ge'ezliteratur analogien zur annahme syrischer lehnwörter hätten, so wäre bei 1-11-11 die einzige möglichkeit einer erklärung eine entlehnung aus der syr. form des ursem. tu'alu, nemlich aus μΣ τα'la anzunehmen; eine analogie hätten wir allenfalls in τω: (siehe unten no. 32, b, α), was nur von syr. ΙβοΣ entlehnt sein könnte, wenn nicht τω: sich sonst aus dem semitischen (weiterbildung von ΦΙΟ:) ganz gut erklären liesse, so dass eine entlehnung überhaupt abgelehnt werden muss. Ja ich glaube jetzt entschieden, dass unser wort, worauf besonders die amh. schreibung της: tôkla hinweist, (wie τω: von ΦΙΟ:, τωωγ: von γωγ:) nur eine weiterbildung von einem zu erschliessenden wakl ist, welches vielleicht neben den jetzigen abesinischen namen für "canis lupaster" wokeré und für fuchs walgie (= ΨΔ): Isenbergs?) schon in alter zeit existirt hat.

- 8. hyüne a. Than: ze'ĕb [dies das gewöhnl. wort im äth., siehe darüber und über die ursprüngl. bedeutung s. 303 (auch 307, wie das dort am schluss von ann. 3 bemerkte) und s. 361] Phys. cap. 24 (s. 20 f.); Jer. 12, 9 u. ö. Dreimal entspricht es in der bibel, wol nur aus nachlässigkeit des übersetzers, dem griech. ṽg. Der pl. lautet hahnt: z. b. Sir. 13, 18.
- b. **b-Ab:** 4868 (siehe s. 307) nur noch Hen. 89, 10. 55 (siehe schon s. 369 f.).
- 9. elefant a 72: nagê (urspr. der asiatische, dessen heimat Indien ist, siehe s. 325) Hen. 86, 4. 87, 4. Phys. 35, 2. 13. 15; 36, 6. 9. 16. 20. Hos. 10, 4; pl. 7297: Phys. 36, 17. Isp. 283 (siehe s. 374). Sonst in der bibelübersetzung immer nur in der verbindung 467: 72: "elfenbein", z. b. Cant. 5, 14.
- b. UCTA: harmâs (siehe ausführlich s. 374 f. und vgl. schon s. 333) Sx. Genb. 10 (siehe s. 375 f.) und zwei andere belegstellen in Lud. comm. (siehe s. 376, anm. 1) aus dem Lib. myst.
- c. المامة: falfal (ob dies wort, wie schon Dillmann andeutet, etwas mit dem arab. فِيل fîl zu thun hat?) لله dem Lib. myst. (siche ebendas.).
- d. ત્રેગો:  $\hat{\imath}lb\hat{a}s$  (n. peregr. = દે $\lambda$ έqας) Phys. cap. 43 (s. 35 f.).  $^2$
- 10. nilpferd **Λ1:** bēhê oder **Λ.h.**: bēhê (kopt. lehnwort, = n-εξε) siehe sämmtliche belegstellen bereits s. 372 (dort auch der pl. **Λ.:)**: wie von einem sing. **Λ.:** bêḥ); das im Maṣḥ. Faus begegnende (amharische) **૧૦૧૩**: gômârî wurde ebenfalls schon s. 373 anm. 4 notirt.
- 11. nashorn 3 a. hap: harîš (siehe schon s. 332 f) nur Hiob 39, 9 hap: hap: arwê harîš μονοκέφως (siehe s. 367,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> diese vermuthung wäre dann auf s. 324 nachzutragen.

 $<sup>^2</sup>$  siehe schon s. 367 und die sich dort auf meine ausgabe des Physiologus findende hinweisung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. über dieses thier ausführlich Munzinger, Ostafrik. Studien s. 332 ff. anm.

- anm. 2). Das wort **ho-l-Ch:** aurâhars (var. **ho-l-Ch:** aurârès und **ho-l-Ch:** aurârîs) des Voc. Ae. ist natürlich nur eine entstellung aus eben jenem arwê harîš, wörtl. "das thier nashorn".
- b. hch? karkand (siehe schon s. 328) nur ψ 28, 6 und zwar vers. nova; in der älteren steht hhh?: ψτ. "das mit einem horn versehene", hebr. και ; 1 vgl. auch ψ 91, 11, welche stelle im Phys. 19, 17 f. citirt wird (hor: hchc. "wie ein einhorn"), während die überschrift des stückes das äthiopisirte wort μονοκέρως selbst (siehe s. 366) darbietet als wörtliche übersetzung der aufschrift περὶ τοῦ μονοκέρωτος. Da das afrikanische nashorn wirklich in Abesinien vorkommt, so war nichts natürlicher, als dass die äthiopischen übersetzer sich unter dem ihnen in den Sept. vorliegenden wort "einhorn" gerade dies ihnen bekannte thier, noch dazu das einzige nicht fabelhafte thier, das wirklich blos ein horn besitzt, gedacht haben.

gleiche wort (رِثَّمَ) für das junge oryxantilopenweibchen brauchten, wussten die Alexandriner kaum.

<sup>1</sup> dass zur genaueren bestimmung jenes אָם (ass. rîmu) die falsche übersetzung der Alexandriner, μονοχέρως, nicht benutzt werden darf, versteht sich nach dem s. 227, anm. 1 ausgeführten im zusammenhalt mit den beschreibungen des thieres selbst im alten testament und den sonstigen vielen analogien von falscher wiedergabe der alexandr. übersetzung bei thiernamen, wie ich solche schon öfter anzumerken gelegenheit hatte, ganz von selbst. Ob übrigens die Alexandriner unter unvoκέρως sich (wie die abesinischen bibelübersetzungen) das nashorn dachten, ist mir sehr zweifelhaft; wenn man die vom einhorn erzählte fabel in dem ja gerade in Alexandria entstandenen Physiologus (vgl. die übers. in meiner ausgabe s. 68 f.) betrachtet, so muss man viel eher an ein thier wie die oryxantilope mit ihren langen spiessförmigen hörnern, die weil sie so eng an einander sind, von fern und der seite aus wie eines dem auge sich darstellen, denken (vgl. auch die altaeg. darstellungen, wo die hörner oft nur als ein einziges erscheinen, während sie bei anderer stellung des thieres deutlich als zwei hervortreten und dazu Sundevall, die Thierarten des Aristoteles (Stockh. 1863), s. 364, no. 46 oov und s. 90, no. 71 ονος Ινδικός, we ebenfalls gezeigt wird, dass die sich an beide anknüpfende fabel von einhorn ihren ursprung in von der seite abgebildeten oder gesehenen antilopenarten hat). Dass die Araber das

Da ich das im buch Henoch vorkommende wort hat: sîsît nicht für den namen eines wilden thieres, sondern eines vogels halte 1 (siehe s. 369 f.), so gehen wir weiter zu den

- 12. affen; merkwürdiger weise haben die drei hierhergehörigen wörter jedes noch eine andere bedeutung in der thierwelt:
- a. PAS: hôbởi (siehe s. 370, a. 1) 2. Par. 9,21 πίθηκοι; <sup>2</sup>
  Phys. cap. 45 (s. 38) περὶ τοῦ πιθήκου (vgl. auch no. c.);
  Gadl. Tacl. Haim. "der satan erschien unter dem bild eines affen" (ΛλΥΛΛ: PAS:) und Mawâs. (= antiph.) 13 "antilopen (ΦΕΛΛ:) hast du zum gebet niederfallen lassen und affen hast du zum gottesdienst gerufen (ΦΥΛΥ: ΚηλΛη:), selig bist du o Abbâ Jôḥannî". An drei andern bibelstellen sowie im buch Henoch (so 89, 10, vgl. schon s. 370) heisst PAS: immer "habicht"; Jes. 34, 11 haben die Sept. Ϋβεις, wo im äth. der plural. PAS: steht.
- b. L741: fîneks blos nach Ludolf (Hist. I, 10, 58) und dem amharischen (Voc. Ae. = 7-64: oder 7-64: gûrêzâ, ebenfalls eine affenart und zwar mit langem schwarz und weissem haar, in der zool. colobus genannt) "meerkatze" (cercoder galeo-pitheculus), während es Hen. 89, 10 (siehe s. 370) der name eines raubvogels ist (vgl. in letzterem fall 6711) fîneks = poivinos des Physiologus, was das Voc. Ae. durch 716: "adler" erklärt; bei fîneks "meerkatze" wäre dann eine ähnliche übertragung zu statuiren, wie wir ihr s. 338 f. begegneten), und
- c. ΑΛΛΤΡ-1 halastjô nach Ludolf (Hist. I, 10, 74) und dem Voc. Ae. (H: ΜΠ: tôtâ) 3 "pavian", an den sechs bibelstellen aber, wo es vorkommt, immer dem ὄναγρος der LXX entsprechend; ebenso Phys. s. 8, z. 12 ff. ΑΛΛΤΡ-1 ὄναγρος und s. 38, z. 6 "über den wildesel (ΑΛΛΤΡ-1) [und den affen (ሆባይ:, siehe oben)]" περί τοῦ ὀνάγρον [καὶ τοῦ πιθήκον].

¹ nach Dillmann Lex. p. 394 "nomen aut ferae aut avis rapicis cujusdam"; vgl. auch die übers. des Voc. Ae. **Las** dibal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> heut noch amharisch hobai (Papio hamadryas der zool.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Papio cynocephalus ist der zoologische t. t. dieser affenart.

- 13. klippdachs **૧ત.**: gehê (heut im Tigré **૧ત**β: gehei "murmelthier") Hen. 96, 2; pl. **૧ત.**β ψ 103, 19 (LXX χοιφο-γούλιοι "stachelschweine"), <sup>1</sup> Prov. 24, 61. Hen. 89, 10 (siehe s. 369), Gad. T. H. (die stelle schon s. 364 mitgetheilt); das arab. wort für dieses thier ist  $\frac{5}{2}$  (siehe s. 322).
- 14. igel (und stachelschwein, siehe s. 365, anm. 1) **Φ-36-11:** kuĕnfez (siehe s. 339) Jes. 14, 23 vrs. alt. (ἐχῖνοι); 34, 11. 15; Phys. cap. 14 (s. 14) ἐχίνου.
- 15. maus a. **\*\?\?\P:** anṣawâ Lev. 11, 19, Reg. Pach. s. 65 unten und noch an einigen stellen (pl. **\\*\?\?\?\:**). 2
- b. **Lex:** ais (ass. aisu Del. Ass. St. 86, 8) nur noch im Voc. Ae. (siehe schon s. 368, anm. 1).
- 16. fledermaus **χ-ηγή-:** sĕgnat (Lev. 11, 19, Deut. 14, 18. Ep. Jer. 21 (ννκτερίς); Job 30, 29 (σειρήνων).
- 17. hase און און (von einem stamm יאיז אין siehe schon s. 364.
- 18. pferd & Li: faras [siehe s. 44 und vgl. für das vorkommen der pferde in Aethiopien schon in der vorchristl. zeit das auf s. 356, anm. 1 wie auf s. 45 bemerkte] passim, z. b. Gen. 49, 17. Phys. 13, 3; pl. hq. i (z. b. in der s. 368, anm. 1 mitgetheilten stelle aus Herj.). Ueber had: & Li: (amh. heisst had: alalê speciell "eselhengst") siehe schon s. 373.
- 19. esel **አድባ:** adg [من (Dillm.) zu vergleichen, verbietet das reine »; am allerwenigsten ist an عَوْد zu denken,

ı im urtext (Ps. 104, 18) der pl. von پَةِ [südarab. ثَفَنُ dass., also ursem. tapanu (urspr. der "rauhe")], was ebenfalls "klippschiefer" bedeutet.

<sup>2</sup> ein weiteres wort für maus steckt vielleicht in dem Kedr f. 89 mit 07% P: 'ansêwâ (var. von \chi7% P:)' genannten \chi7% C: tenkûr ,,(die heiligen gefässe mögen wol verwahrt werden) damit nicht die mäuse oder ratten(?) darüber kommen" (07% P: \chi00.\*\* T?\chiC:).

<sup>3</sup> zur urspr. bedeutung ist das s. 49 oben gesagte nachzusehen, wo nur vergessen wurde, noch auf äth. **hq-la:** "(ein gebäude) niederreissen" zu verweisen.

was persisches lehnwort und erst spätarabisch ist] passim, z. b. Gen. 22, 3. Phys. 13, 8; f. **kg-7+**; Kuf. 18; pl. **khg-7**.

- 20. maulesel **ΠΦΑ:** bakl (siehe schon s. 113 f. wie 216) z. b. Gen. 45, 23 (ἡμίονος; einmal für ἡ ἔππος Gen. 14, 16).
- 21. wildesel a. Antr: halastjô (siehe schon oben no. 12, c.).
- b. **hg:1: 189:** adga gadâm (d. i. "esel der wildnis") Hiob 24, 5, Jes. 32, 14, Hen. 89, 11.
- 22. schwein ht.o-g: harâwjâ (siehe s. 319; die ältere form ist hto-g: haraujâ und hteg: harawîjâ) z. b. Lev. 11, 7 u. ö. [immer dem zahmen schwein der LXX entsprechend; das wilde heisst h" 789: h. gadâm, so Hen. 89, 10 in der schon s. 369 mitgetheilten stelle; heutzutag bedeutet dasselbe wort in der form hteg: rjâ (syn. im tigré erőjja akul, d. i. ht.o-g: hth: des gé ez, und mefles d. i. officie, siehe unten) die in Habesch häufige wildschweinart phacochoerus oder warzenschwein].
- 23. wildschwein a. **人人の-9: 7名野:** oder **人**" **人体為:** (harâwjâ gadâm oder hakl) die gewöhnliche umschreibung dafür im ge'ez (siehe schon no. 22 und Macc. f. 24, die s. 373 angeführte stelle).
- b. 1711.C: hönzîr (siehe s. 319) das altsemitische wort für (wild-)schwein, nur noch Hen. 89, 10 (siehe s. 369) zwar neben dem vorigen ausdruck (so dass man versucht wäre "zahmes schwein" zu übersetzen) aber doch dem ganzen zusammenhang nach nur auf eine wildschweinart gehend.
- c maties (urspr. allg. "umher schweifend, wild" bedeutend) in der alten lit. nur Kuf. p. 135 in dieser speciellen bedeutung, die jetzt in Habesch (siehe oben) die gewöhnliche ist.
- 24. hund han: kalb (siehe s. 311) passim, z. b. Hen. 89, 10 (siehe schon s. 369).
- 25. wildkatze **Confr:** demmat (siehe s. 318 f.; heut noch amh. demêt die gattung felis maniculata, vgl. Hartmann, a. a. Hommel, thiernamen.

- o., s. 59) in der alten lit. nur Ep. Jer. 12 (= Bar. 6, 21), in der spätern z. b. Sx. Teq. 1 (schon s. 376 mitgetheilt).
- 26. kamel 700A: gamal (siehe schon s. 144 und s. 216) passim.
- 27. girafe **μζ.†:** zarât (siehe s. 230) nur Deut. 14, 5 (LXX καμηλοπάφδαλιν).
- 28. büffel par-h: gâmûs (pers. lehnw., siehe s. 229)<sup>2</sup> nur in der späteren literatur; die stelle Sx. Msc. 5, die schon s. 377 notirt wurde, lautet: "sie nährten sich von der milch der

<sup>1</sup> zu dem dort ausgeführten (über die lage des landes Punt ist ietzt noch nachzutragen der interessante artikel Maspero's in der Revue historique IX, 1 (1879), p. 4-33: De quelques navigations des Egyptiens sur les côtes de la mer Erythrée". Dort ist alles, was von ägyptologischer seite über das land Punt (Maspero schreibt stets "Poun") gesagt werden kann, zusammengefasst. Das hauptresultat ist, dass Punt den alten Aegyptern ein viel allgemeinerer begriff war, als man gewöhnlich annahm, und sie sich über die wirkliche geographische bestimmung und lage desselben, wie es scheint, nicht immer klar gewesen sind. Ein bestimmtes land muss es übrigens von haus aus trotzdem gewesen sein, und da kommt denn, was jene von mir angezogeue ophirfahrt anlangt, Maspero zu dem gleichen resultat ("la côte d'Afrique", "la côte des Somâlis" p. 23), nur dass ihm den ausschlag nicht die girafen geben (p. 22 "L'escadre qui poussa jusqu'à Poun, ou peut-être une autre escadre envoyée vers les même temps, avait eu des relations avec les indigènes d'Ilim en Ethiopie. La girafe, qui est justement placée sur le même registre où on voit les chefs d'Ilim, prosternées devant la reine, en compagnie des chefs de Poun, pouvait venir d'Ilim et non pas de Poun"), sondern "la nature particulière des arbres rapportés". Mit dem "par exemple, la présence d'une girafe parmi etc." einige zeilen weiter vorher ist ein kleiner vortrag gemeint, welchen ich über diese ganze frage auf dem Florenzer orientalistencongress gehalten und an welchen sich höchst werthvolle bemerkungen Maspero's (in dem besprochenen aufsatz niedergelegt) und Naville's reihten.

<sup>2</sup> das schon in der ältern literatur (Luc. 12, 59; 15, 8. 9) vorkommende 2001; "obolus, drachme" kann demnach nicht urspr. "annulus ex corne bubali" (so Ludolf) bedeutet haben; zu arab. lehnwörtern für diese zeit sind keine analogien da, auch ist dies 2001; kaum von dem andern vom st. 2001; kommenden wort 2011; "stückchen brod" zu trennen und es werden vielmehr beide auf die bedeutung "fest, compact sein" (vgl. arab. —) zurückgehen.

buffel (عمر) wie ein plural gebraucht), das sind schwarze ochsen der wildnis". Hier (wie dies beständig bei dem aus عن والمعند entstandenen amh. أن gôsh der fall ist) scheint übrigens eine übertragung auf den neben dem später eingeführten asiatischen büffel in Habesch-vorkommenden wilden kafferbüffel, eine speciell afrikanische ochsenart, stattgefunden zu haben (vgl. auch haup in 1899: "ochsen der wildnis", "wilde ochsen" F. N. 44, 2, was schon s. 374 mitgetheilt wurde und sich unzweifelhaft auf die kafferbüffel bezieht). Eine weitere übertragung des amh. Mi gôsh auf grössere antilopenarten liegt in einer s. 377 und anm. 1 angeführten erklärung des Voc. Ae. vor, wozu analogien (vgl. nur عن الوحن s. 254 und 262, عن الوحن s. 277, عن أن s. 264 und jedenfalls auch بالمنافعة عن s. 254 und 262, منافعة عن s. 380, anm. 3 und s. 390) ja in menge vorhanden sind.

29. rindvieh a. **AUF**: lâhĕm (siehe s. 103, anm. 2) das allgemeinste wort für ein einzelnes stück der gattung, sei es stier oder kuh; so entspricht es dem βοῦς (z. b. Jes. 1, 3), ταῦρος (z. b. Jes. 11, 6), μόσχος (z. b. Jer. 38, 18) und δάμαλις (z. b. Gen. 15, 9) der LXX; der pl. lautet **hauf**: "ochsen, viehherde" (βόες, μόσχοι, βουχόλια) z. b. Gen. 18, 7.

b. 162-L: bế râwî (siehe s. 143) auch allgemein, doch mehr mit dem nebenbegriff "ackervieh", "pflugochs"; passim, z. b. Ex. 20, 17 (dann auch an fast sämmtlichen stellen, wo +247: [s. unten] steht, so dass es also hier den jungen [+37:] gegenüber besonders die ganz ausgewachsenen thiere zu bezeichnen scheint). Dasselbe wort lautet heutzutag amh. 16: bērê oder 16: barê.

c. AC:  $s\hat{o}r$  (siehe s. 224) "stier" z. b. Kuf. p. 115;  $\psi$  21, 12. u. ö. (LXX  $\tau\alpha\bar{v}\varrho\sigma\varsigma$ ; nur Num. 29 und Hez. 39, 18 entspricht  $\mu\acute{o}\sigma\chi\sigma\varsigma$ ). <sup>2</sup>

¹ "vieh" überhaupt (nicht blos rindvieh) heisst dagegen **ไว้กำ้า** ensesa (nach Dillm. von **ไว้กำ้อ** "schreiten, wandern"), so z. b. Phys. 12, 18. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> der pl. አስዋር፣ steht in der verbindung አልሀምተ፣ አስዋር፣

- d. ha: ahâ "ochsen, kühe" nur Luc. 14, 19 rom. (Platt hauf") scheint koptisches lehnwort zu sein (εξε "bos, vacca").
- e.  $\eta \delta \Phi$ :  $t\hat{a}' \epsilon w\hat{a}$  "(männliches wie weibliches) kalb" z. b.  $\psi$  68, 36. Nur selten steht dies wort auch ganz allgemein, so Ex. 23, 19 und Org. von schafen; F. N. 40 vom ochsen, pferd, esel und kamel und  $\psi$  28, 6 vom nashorn (hch??:).
- f. 1-84.7: taifan (siehe s. 264, anm. 1 und s. 286) "männliches kalb, junger ochs" nur im pl. 1-947: und gewöhnlich dem wort 104.: (siehe oben) gegenüber gestellt (1-94: 10-104.:). Dillmann notirt als belegstellen nur Sir. 38, 25. 26. Enc. Genb. 11 und Enc. Sen. 11, 29.
- g. 67-67: 'egualt (siehe s. 226 und zur schreibung Phys. s. XXI und 1) "weibliches kalb, junge kuh" (während das masc. 67-6: ganz allgemein "junges" heisst) passim, z. b. Jes. 7, 21.
- 30. schafe. a. **APD:** bagʻĕ (das allgemeine wort) 1 passim, z. b. Ex. 12, 3. Phys. 37, 15 (= Joh. 1, 29) u. ö. Gewöhnlich entspricht es dem  $n\varrho \acute{o}\beta \alpha \tau o \nu$  der LXX, doch hie und da auch  $\varkappa \varrho \acute{o}\varsigma$ ,  $\varkappa \varrho \acute{o}\acute{\iota}$  z. b. Gen. 15, 9 oder  $\acute{\alpha}\mu r\acute{o}\varsigma$ , z. b. Lev. 14, 12 f. wie  $\acute{\alpha}\acute{o}r\varepsilon\varsigma$  z. b. Lev. 1, 10.
- b. AAA: baḥaku "widder" so immer im lib. Kuf. und auch meist in der bibelübersetzung z. b.  $\psi$  64, 14. Prov. 24, 66 entspricht es dem wort  $\iota \varrho \acute{a} \gamma o \varsigma$  der Sept. (also "bock") und Gen. 31, 10. 12; 30, 35 folgt dem pl. AAA: sowol HAA? wie **BHAAA:** (also hier allgemein von schafen und ziegen).

III. Reg. 3a, 16; 4, 23 für βόες νομάδες, und das Voc. Ae. erklärt κητα: durch das amh. γτι (Isenb. "the leading bull, who goes before the herd").

<sup>1</sup> steht, wie die wörter Aht: "widder", Kaa: "bock", hCZ: "widder, bock" und phio: "lämmer, zickchen" vereinzelt da im semitischen; arabisch heisst ischen; bağa'un "onocrotalus" (kropfgans, pelekan) und es kommen vielleicht beide thiernamnn von einem onomatopoetischen stamm von.

- c. Alla: dâbêlâ "widder" siehe n. 31, ziegen.
- d. hC2: hargê "widder" (χριός) z. b. Lev. 5, 15, doch ebenso häufig "ziegenbock" (χίμαρος, τράγος) z. b. ψ 49, 10. Der pl. ha. τ. steht z. b. Phys. 39, 23 (= Am. 7, 14; dort αἰπόλος "ziegenhirt", äth. allgemein ha. τ. λως: "widder [oder böcke] weide ich").
- e. አሑር: aḥûr nur II. Esra 10, 19 (አሑሪ: በግዕ: κριὸς ἐκ προβάτων).
- f. ማሕሰዕ: mâhse e das junge sowol von schafen als ziegen z. b. Gen. 31, 38 ("lamm", ማሕሰወ: በግዕ፣), Cant. 1, 8 ("böckchen, zickchen" ምሐሰወ: [pl.] አጣሊ፣).
- 31. ziegen. a. **ΜΛ.:** talî (siehe s. 248, anm. 3 und s. 261) das allgemeine wort (Dillmann: "pecus caprinum, capra, capella, caper, capellus, hoedus, hirca"; LXX αἴξ, ἔριφος, χίμαιρα, τράγος) z. b. Gen. 15, 9. Phys. 19, 19; selten steht es für πρόβατα der LXX, so einige male 1. und 2 Paral.
- b. AGA: dâbêlâ "ziegenbock" Dan. 8, 5 f. Hez. 34, 17. Kuf. 64. 116. 119. 123 (der widder heisst dort stets Achte.) Nur im buch Henoch wird es auch vom "widder" gebraucht (Hen. 90, 10—16. 31), während es auf das rindvieh erst in der späteren literatur hie und da übertragen erscheint (siehe die stellen s. 373 und 377).
  - c. Ahr.: bahaku "ziegenbock" und
  - d. hcz: hargê dass., wie endlich
- e. This mâhsé e "zickchen" (alle diese drei) siehe schon oben bei no. 30, schafe (lit. b, d und f).
- 32. antilopen. a. kleinere arten: α. **Φ£πλ:** waital (siehe s. 286)<sup>2</sup> LXX δορχάς z. b. Cant. 2, 9. 17. Macc. f. 5

י im urtext steht an dieser stelle יבָּיב, was urspr. "rinderhirt" (von

אָבֶּל, (בְּבֶּלְ ) heisst, doch gleich darauf heisst es weiter: "da nahm mich Gott weg vom kleinvieh (אָבֹא , LXX ἐκ τῶν προβάτων), während Am. 1, 1 der prophet als פּיִקּד (siehe schon s. 240) bezeichnet wird.

<sup>2</sup> am besten ist wol (weil auf den gleichen stamm be zurückgehend)

(31, a) und die ihm in den andern semitischen sprachen entsprechenden wörter zu vergleichen, wozu dann der über-

tragung halber arab. It s. 261 herbeizuziehen ist.

(siehe schon s. 373); pl. **DLANT:** Reg. Pach.s. 65. Vielleicht die s. 251, anm. 3 aufgeführte art Pala. Das Voc. Ae. gibt es durch amh. **L.A.** fêkô und **NPC:** (nach Praetorius, amh. gr., s. 92 aus **Nh-C:**) bâhôr (vgl. auch unten **D-Ò)**) wieder.

- β. **ΦΡΑΦ:** mědâku "windspielantilope" (siehe s. 251, anm. 3) Sir. 27, 20 ("wie eine w.-a. der nachstellung des jägers entflieht"); 12 Enc. (dreimal); M. F. Das Voc. Ae. gibt **λαγ:** ornā und im Tigré heisst dasselbe thier **ργα:** 'aṭrô.
- b. grössere arten (mehr dem arabischen بَقُرُ الْرَحْشُ entsprechend): α. ቶሬ٠٠ tôrâ [weiterbildung aus dem noch im Tigré erhaltenen ወሀር: "stier" (vgl. ተይፈን: und يَغَنُ), wozu dann die unter no. 28 aufgeführten analogien zu vergleichen sind; mit ħር٠, عَنْ فَوْدُ etc. hat das wort auf keinen fall etwas zu thun (siehe auch s. 380, anm. 3). Zur richtigen bedeutung des Deut. 14, 5 entsprechenden βούβαλος (nicht "büffel", sondern "antilopen") sehe man das Physiol. XXXIII, 5 bemerkte nach] Deut. 14, 5. Macc. f. 5 (siehe schon s. 373); Sx. Masc. 19 (wo der eremit Cyriakus die milch dieser antilope, ħʌՈ؛ ቶሬ٠٠, die ihm Gott zusandte, trinkt); pl. ቶሬ٠٠. F. N. 44, 2 (siehe schon s. 374) und Sx. Genb. 28.
- β. Rhh?: daskěn oder Phh?: děskěn "mendesantilope" (siehe s. 251, anm. 3) Deut. 14, 5 (τραγέλαφος), in der späteren literatur z. b. Lib. myst. (siehe schon s. 376, a. 1); zu der im Voc. Ae. gegebenen erklärung durch gôsh (siehe s. 377, anm. 1) ist das nöthige schon oben bei no. 28 (schluss) bemerkt worden. Aus diesem Phh?: ist das bei Plautus zuerst vorkommende "addax" entstanden, welches von Plinius 11, 37, 45 ausdrücklich als afrikanisches lehnwort bezeichnet wird.
- 7. 101: bě ězâ (siehe s. 251, anm. 3) "beïsa-antilope" (eine art der spiessböcke oder oryxantilopen) im ge ez nur name eines musikalischen instruments, einer art horn (vom bild der langen spiessförmigen hörner dieser antilopen), in den tochtersprachen aber noch lebendig.
  - δ. አጋዘን: agâzan und አጋዜን: agâzên "kudu" (siehe

s. 251, anm. 3) nur in der späteren literatur (Chr. Ax. f. 89; M. F. — siehe s. 372) und wie es scheint kein echtes (semitisches) ge'ezwort.

33. bergziegen, steinböcke. a. Φολι wế là (siehe s. 251, anm. 3 und s. 280), amh. ΦΛ: wâlâ "steinbock", ersteres (die urspr. form, = κάι εξ.) nur Deut. 14, 5 [unbewusst das richtige getroffen, denn im urtext steht κάι, während die LXX ungenau πύγαργος ("weissteiss", "buntbock" siehe s. 251, anm. 3) haben; τώτ aber (von einem zu postulirenden τη "springen, hüpfen" wie ass. daššu von einem gleichbedeutenden dašāšu und syr. ξεξ "ibex, capra beden" von ξο? "salire, exultare") hat wol eine bergziegenart bezeichnet; die syr. übersetzung und die targg. geben es durch κάι εχν. ὑ wieder], 3 letzteres z. b. Chr. Ax. f. 89 (dort ΦΛ: ΗΦ-λ-1: υγΔ: siehe schon s. 372). Das Voc. Ae. hat Φ-ΔΛ: Λ: Δη: Δης (— Πυς:)

¹ das im hebr. lebendige wan heisst (mit einer andern abzweigung der grundbedeutung) "treten, dreschen", ebenso das ass. dášu (vgl. KG. 107 kima dajašti adīš "wie beim dreschen zertrat ich [das land]", Asarh. 2, 22 dajīš mat B. "zertreter des landes B." und Sanh. 6, 18 udajjīšu "sie traten mit füssen").

y vgl. Delitzsch, Ass. Stud. I, s. 54; wenn jedoch duššu Sc. 75 (sumerisch ŠAR) "feist" heisst (was auch von einem stamm ששׁ־ kommt), so ist erst zu erwägen, ob nicht daššu von diesem שַּׁיִּדְ (und שְׁשִׁיִּן dann auch von עָשִׁיִּן "fett sein" abzuleiten ist.

<sup>3</sup> da schon oben die für antilopen- und steinbockarten so wichtige stelle Deut. 14, 5 öfter citirt wurde, so seien hier sämmtliche sieben gattungen, die dort aufgezählt werden, nebst angabe der verschiedenen orientalischen übersetzungen mitgetheilt: a. אַיָּל "bergbock" (die beweise für diese übers. siehe schon s. 280, anm. 1), sam. אַיל, syr. ביל (vgl. s.

ערב (פּבּע בּיבָּבּא), targ. ארלא ; LXX. ἐλαφον, äth. מרלא hajal, kopt. ciul (Peyron: cervus). arm. ἐἰκιἐντα (hirsch). — b. יְצְבָּע (gazelle", sam. יבּר syr. בְּבַע (targ. אָבָבָּי; LXX. δορκάδα (sonst "reh", hier bei den Alexandrinern "gazelle", vgl. Sundevall, die Thierarten des Aristoteles, Uebers. aus dem Schwedischen, Stockh. 1863, s. 69), äth. **Dema** waital, kopt. kahsi (daneben sonst khos und kahse — altäg. kahes; Peyron: "gazelle"), arm. aydzðann "capro (aydz) selvatico". —

b. UPA: (sonst nach Dillmann in den mss. öfter als

c. Siehe s. 333 und vergleiche zur genaueren bestimmung dieser antilopenart Claude Reignier Conder, Tent Work in Palestine, Lond. 1879. Vol. I, p. 172 f.: "Among the thickets (of Carmel) game abounds, - the nimr or hunting (?) leopard, wild pigs, gazelles and fallow deer: partridges and other birds are seen continually in riding about the mountain. To this known fauna we were able to make an important addition. From natives of Haifa we learnt that a kind of deer called Yahmur was to be found on Carmel, and, offering a reward, we procured from some of the Arab charcoal-burners a specimen which resembled the English roebuck. . . . . Now the interest of this discovery lies in the name. The Yalimur gives a title to a large valley in a wooded district south of Carmel, and . . . . . . . (Deut. 14, 5) [Yahmûr] designates a kind of deer. . . . . . . . . Thus until we were able to ascertain the existence of the roebuck, previously heard of but not seen by Dr. Tristram, and to obtain the name Yahmur, there was no clue to the true identification of the deer which furnished Solomon's table daily with choice venison (1 Kings 4, 23)."] sam. אים אויי, syr. איים איי, targ. : LXX βουβάλον (vgl. noch Sundevall, a. a. o., s. 64 s. v. βουβαλίς),

äth.  $\ref{eq:constraints}$  torð, koptisch sos (Peyron: oryx; vgl. Kircher sosu =  $\ref{eq:constraints}$  und altäg. ses = alcephalus bubalis), armen. gomes "büffel" (beachte hier in der aus dem 5. jahrh. nach Chr. entstandenen armen. übers. die spätere bedeutung von  $\ref{eq:constraints}$  on  $\ref{eq:constraints}$  , steinbock" [?, so die syr.

übers. und die targumim; عَنَاق (siehe s. 249) gehört wol kaum hier her, eher (so Dietrich)], sam. אפר, syr. עביי, targ. אבי; LXX. τραγέλαφον, äth. Liny: dasken, kopt. tragelaphos (griech. lehnw.), arm. עמד (eine antilopenart). -- e. הְישׁוֹן, (eine andere art von) steinbock" (siehe oben im text) oder (so syr. und targ.) "oryxantilope", sam. דרישון, syr. أمكا, targ. جريع [aus diesem zusammenhang ist zu schliessen, dass im aramäischen dies wort die arab., nicht die hebr. oder ass. bedeutung - siehe s. 227, anm. 1 und s. 258 - hatte (beachte das nahe angrenzen der syr.-arab. wüste); die stellen, wo בַּיָּמָא , נֹבְּבּל dem hebr. ראם entsprechen (so Hiob 39, 9 f. Ps. 29, 6. Deut. 33, 17), beweisen natürlich nichts (vgl. s. 361, anm. 1)]; LXX πύγαργον, äth. Φ-64: we'ld, kopt. pigargos, arm. aydzqal ,,capro (aydz) selvatico". — f. אוי (noch Jes. 51, 20; viell. vom St. האה, der im arab. "schnell laufen" heisst) "eine grössere antilopenart (oryx?)" oder "bergziege", sam. האר, syr. לישל ["ibex, caprea beden", für אַרָּל Deut. 32, 14 (der Syrer las den pl. von אָרָל statt von אַרָּל, wie im text steht), meist für by, so 1. Sam. 24, 3, Ps. 14, 18 u. ö., f.

(siehe s 279) , "bergbock" (stets ἐλαφος der LXX wiedergebend) z. b. Deut. 14, 5,  $\psi$  17, 36, Cant. 2, 9 (Φሬμ: ૧૯Α૨ νεβρὸς ἐλάφων); Phys. 24 f (cap. 30. ἐλάφον), 34, 3 (einfach statt des in der überschrift stehenden **૧૯૧૧:**  $\theta$ ορχάδος); plur. **υγΛ**1: Jer. 14, 5. Macc. f. 5 (siehe s. 373). Das Voc. Ae. erklärt **υγΛ**: durch **ϒΛ**: (siehe no. a).

34. kaschelot oder potfisch (؟) و مَاهَد 'anbar oder و مَعْبَر , nach dem Kam ein seeungeheuer wie auch ein schild aus dessen haut; sonst ein bekannter arab.

الْتُورْ =) דור בר auch für إحريك , targ. חור בל [aus عريك] والتكور على Prov. 5, 19 (auch für إحريك (الرَّحْشِيّ), so Ps. 50, 10; pl. منبره بيد Deut. 14, 5, J. (syr. الرَّحْشِيّ)]; LXX ὄρυγα, äth. λω: ôrîgû (siehe s. 363; die eigentliche oryxantilope fehlt auch in Habesch und wird dort durch die andre species der spiessböcke, die be'zâ-ant., vertreten), kopt. orêga, arm. yamoye ("ircocervo"?) – g. זמר (kaum mehr genau zu bestimmen), sam. זמר, syr. בול (arab. "steinbock"; Greg. Nys. teste B. B. أَيْتَل "ovis montanus" und so auch B. S. الكبش الجبلى; etymol. = ath. \* ( orna, ein nur noch durch das Voc. Ae. erhaltenes wort, das dort durch ምጻቀ። medaku (siehe oben im text) paraphrasirt wird — demnach, da eine entlehnung unmöglich scheint, schon ursem. arnu (aber welche bedeutung?)], targ. בינאי (ב וֹבֵייִ (בּבִייִּ siehe oben; sonst f. דיִגִּיא, so Spr. 5, 19); LXX καμηλοπάρδαλιν, äth. Ηζ-τι zarât (siehe s. 230), kopt. gamēlopardalis, arm. analuth (auch eine hirsch- und antilopenart, während girafe entsult - "kamel-parder" heissen würde, ein beweis, dass die Armenier neben den LXX nothwendig auch eine andere, natürl. die syr. übers. zur hand gehabt haben müssen, was in de Wette-Schrader's Einl. noch bestritten wird). — Das oben angeführte buch von Conder ist zu der literatur über Palästina (auf s. 5, siehe auch s. 113, anm. 3, s. 216, anm. 2 und s. 280, anm. 1) nachzutragen und das daraus angeführte resultat für יהמור um so mehr zu beachten, als das buch die ergebnisse des in den jahren 1872 bis 1875 im auftrag des Palestine Exploration Fund unternommenen Survey of Western Palestine in populärer darstellung - the scientific results will be published with the great map in the form of memoirs, 26 in number, one to every sheet — enthält.

<sup>1</sup> vgl. auch noch Sundevall a. a. o. s. 68, z. 7 f.

stammname, z. b. Ham. p. w überschrift des gedichts, wo der comm. nur die bedeutungen ambra (ein excrement, was sich im bauch dieser seethiere findet, urspr.) und schild (تُوس anführt - das seethier selbst ist nach Lane "the spermacetiwhale"] im äth, gewöhnlich allgemein für ein grosses fabelhaftes seeungeheuer z. b. Hen. 60, 7. 8. Phys. s. 16, z. 10 (an diesen stellen 0306:, sonst 0306:, so Hiob 3, 8. Jon. 2, 1 f. u. ö.); das zñrog der LXX (siehe darüber Sundevall, am unten in der anm. a. o., s. 84) entspricht den misser (über das arab. تنّبر, siehe Lane s. v. ترّبر) des urtextes, was, wo überhaupt ein bestimmtes seesäugethier darunter gemeint ist, am ehesten der sich vorzüglich in den meeren der wärmeren himmelsstriche findende Kashelot oder Potfisch (Potwal, Physeter macrocephalus) sein dürfte. Der pl von 0311C: lautet **OSACT:**, so Macc. f. 12 (siehe schon s. 373), Gen. 1, 21. Kuf. 2. Hiob 9, 13. Hen. 60, 7, 9, 24.

Die lehnwörter, die einzeln schon alle besprochen wurden, würden sich nach den verschiedenen ursprüngen etwa so gruppiren: a) griechische: eigentlich nur A: qâlê "wiesel" und had: ôrigâ "oryx" (denn bei den griech, lehnwörtern für klippdachs oder stachelschwein [χοιρογρύλλιος] und hase [δασύπους] ist für die entlehnung, da hier äth. wörter existirten, kein rechter grund einzusehen, dieselbe also mehr für eine zufällige zu halten); ähnlich verhält es sich mit hann: ilbas "elefant". b) koptische: eigentlich nur 16. behê "nilpferd", was den Abesiniern demnach von norden, von Nubien und Aegypten her, zuerst bekannt wurde; ha: "rinder, kühe" ist vielleicht nicht einmal urspr. koptisch, da heut noch im Tigré dies wort in dieser bedeutung existirt (Munz. ha: vaches). c) indische (über Südarabien): nur 12: nagê "elefant" (worüber schon austührlich s. 374 f.). d) persische (zunächst durch die Araber vermittelt, und zwar erst in späterer zeit: nur port: gâmûs "büffel", was dann auch hie und da auf den in Habesch schon vorher einheimischen kafferbüffel übertragen wurde.

Ebenfalls erst in späterer zeit (zum theil erst durch die bibelrevision nach dem hebr original wie durch die über"affe", † kerâdînât (جُوْدُانِ) "feldmäuse". — Schlüsse auf nichtvorkommen von thierarten in Habesch und auf die orte, von woher dann solche thiere den Abesiniern bekannt wurden, konnten bei dieser ganzen reihe von lehnwörtern nur bei gâlê, ôrîgâ, běhê, gâmâs und nagê gemacht werden (wozu man die allgemeinen bemerkungen über den werth, lehnwörter auszuscheiden und ihrer spur nachzugehen, auf s. 363 und 365 vergleiche). 1

\* .\* \*

Vergleichen wir nun zum schluss das bild der abesinischen fauna, wie es sich uns aus der literatur und der sprache des semitischen ge<sup>c</sup>ezvolkes in obigen untersuchungen ergeben, mit dem bestand, den die neueren reisenden <sup>2</sup> dort vorgefunden wie mit der fauna Afrika's überhaupt sammt den ihr eigentümlichen (in Asien fehlenden oder in andern arten vertretenen) thieren, so lassen sich folgende beobachtungen machen:

1. Der abesinischen fauna eigene thiere (und demgemäss entweder mit nichtsemitischen namen oder mit semitischen neubildungen der ge'ezsprache benannt) sind: der elefant (nagê; harmâs, falfal), das nashorn (harîš, karkand), verschiedene affenarten (hôbâi), die girafe (zarât), fast alle antilopenarten (waiṭal, tôrâ, bē'ēzâ etc.), der kafferbüffel (lâhēma gadâm, dann auch übertragen das urspr. pers.-arab. gâmâs, gôsh), der hyänen-

¹ das dort vom oryx gesagte ist dahin abzuändern, dass die eigentliche oryxantilope wirklich in Habesch unbekannt war, was durch das griech. lehnwort dafür (vgl. s. 365, anm. 2) bestätigt wird, denn die be za-antilope gehört zwar auch zu den spiessböcken ist aber doch eine vom oryx zu unterscheidende gattung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. nach Bruce's, Harris' und Rüppel's forschungen, besonders die schon s 364, anm. 1 genannten, alles frühere zusammenfassenden und durch die neuesten resultate ergänzenden arbeiten (vor allem Heuglin's u. a.).

hund  $(tak^u\check{e}l\hat{a})$  [und der maulesel (bak!l), dessen züchtung wenigstens aus Abesinien erst zu den Arabern kam]; über das nilpferd siehe schon oben. Alle diese thiere gehören der afrikanischen fauna an und fehlen in Asien.

- 2. Von den säugethieren, welche auch den asiatischen Semiten bekannt waren, also der eigentlichen semitischen fauna angehören, führen im Ge'ez
- a. gemeinsemitische namen: pardel (namr), bär  $(d\tilde{e}bb)^1$ , hyäne (vereinzelt noch  $d\tilde{e}b\tilde{e}$ , gewöhnlich allerdings  $z\tilde{e}'\tilde{e}b$ , was der gemeinsemitische name für wolf, schakal ist), igel  $(kv\tilde{e}nf\tilde{e}z)$ ,

<sup>1</sup> der einzige, der das vorkommen des bären in Habesch "aufs béstimmteste in Abrede zieht", ist Heuglin (Reise nach Abes., s. 248, oben), während Ehrenberg dort einen bären von fern gesehen haben will (die auf sein befragen gemachte angabe der eingeborenen, das thier heisse karrai [- Tigré has: karai, pl. hhs:], kann auf misverständnis beruhen', Hartmann ausdrücklich die frage noch als eine offene betrachtet wissen will, Schmarda in seiner "geograph. Verbreitung der Thiere" s. 280 von der hochafrikanischen thierregion sagt "die bären fehlen gänzlich mit ausnahme der abesinischen gebirge" und Dillmann endlich im artikel Aethiopien in der neuesten aufl. des Brockhausischen convers.-lexicons ohne weiteres den bären der abesinischen fauna zuzählt. Nimmt man zu dem sprachlichen bezeugtsein (s. 379) noch hinzu, dass bei der eigenartigen physikalischen beschaffenheit dieses afrikanischen alpenlandes die möglichkeit des (wenn auch selten und nur für die höchsten bergregionen anzunehmenden) vorkommens, des bären zoologisch nicht in abrede gestellt werden kann, so kann für die zeit der blüthe der ge ezliteratur die existenz dieses thieres in Habesch wol kaum noch bestritten werden, ja sie ist sogar für heute noch sehr wahrscheinlich, und man braucht also deshalb nicht anzunehmen, dass das ge'ezwort debb nur auf ein bärenähnliches thier, etwa den honigdachs oder ratel - die dachse bilden den übergang vom marder zum bären und ganz besonders gilt dies von dieser dachsart, vgl. Brehm, Thierl., II, s. 139 - wäre übertragen worden, zu welcher annahme auch sonst gar kein anhaltpunkt vorliegt. Zu beachten ist auch die altägyptische darstellung eines bären in einem thebanischen grab aus der zeit Thutmes III. (c. 1700 v. Chr.) bei Rossellini II, 22, 5 einzeln, die ganze abbildung im zusammenhang. eine procession darstellend und ebenfalls in farben ausgeführt, bei Hoskins, Travels in Ethiopia, London 1835, p. 328-335, welcher die hellfarbigen führer des bären und des daneben abgebildeten (nach Hartmann asiatischen?) elefanten für weisse asiatische sclaven des besiegten äthiopischen königs, dessen landesprodukte (so auch girafen, affen, leoparden etc.) hier in procession vorgeführt werden, hält.

maus (ais), hund (kalb), wildkatze (demmat), wildschwein (henzîr), pferd (faras), kamel (gamal), rindvieh und zwar nur die wörter für stier und kalb (sôr, ěgualt), ziegen (talî) und steinböcke (wě'lâ und hajal), während dagegen

b. andere semitische namen (zum theil südsemitische, also nur noch im arabischen sich findende) folgende führen: löwe (\*anbasâ, süds.), gepard (ṣâḥĕu), fuchs (ķuĕnsēl), hyäne (siehe oben), hase (mantalê), esel (adg), wildesel (ḥalastjô), ¹ schwein (ḥarâwjâ), rindvieh (zum theil, nemlich: lâhēm, süds.; bĕ râ, gemeinsem., aber in anderer bedeutung; taifan, süds.; tâ wâ — zwei andere wörter siehe dagegen unter a, nemlich sôr und ĕgualt), schafe (sämmtliche namen!), ziegen (zum theil, nemlich dabêlâ, ḥargé; dagegen talî [das allgemeine wort] gemeinsemitisch, doch mit einiger einschränkung, siehe s. 248, anm. 3), alle antilopennamen (höchstens ゝゝॸॸ• und ゝॸॸ• und ゝॸॸ• und ゝॸॸ• und ゝॸॸ• und ыстырата der schriftsprache nicht vorkommen, ausgen.) und endlich walfisch (\*anbar, südsem.).

Kein semitisches volk hat so viele und so gewöhnliche gemeinsemitische thiernamen aufgegeben, wie die von Südarabien in den neuen in klima und fauna so ganz anderen erdtheil<sup>2</sup> gewanderten ge'ezleute; bei den wörtern, die als südsemitisch zu bezeichnen waren, lässt sich doch wenigstens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> und zwar eine besondere afrikanische species, statt deren im südlicheren Afrika das ze bra auftritt, von wo aus es den Aethiopen erst später unter dem namen zekora bekannt wurde; siehe Ludolf Hist. Aeth. X, s. 4, oben no. 37 (die seiten dieses buches sind leider nicht numerirt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> einige allgemeine bemerkungen über den eigenartigen charakter der afrikanischen fauna (Aegypten ist hier ausgeschlossen, vgl. schon s. 12) findet man z. b. in Achille Raffray's Abyssinie (Paris 1876), p. 235, eine höchst anziehende und treffende charakterisirung des physikalischen eindrucks, den Habesch macht, in Munzinger's "Ostafrikanischen Studien" (Schaffhausen 1864) s. 26 ff. Letztere ist wol das anschaulichste in gedrängter form, was über die naturbeschaffenheit dieses merkwürdigen landes im allgemeinen (auch den der noch nie von Habesch hörte) orientiren kann; für weitere aufschlüsse über land und leute sei auf die populäre zusammenfassung Richard Andree's "Abessinien, das Alpenland unter den Tropen" (Leipzig, 1869) verwiesen, wo auch eine vollständige geschichte der erforschung Abesinien's durch die Europäer (bis 1868) gegeben wird.

noch die verbindungskette herstellen durchs arabische (so arab. neben dem seltenen anbasun löwe das gewöhnliche, auch den andern semit. sprachen fehlende asadun, aber daneben doch auch das gemeinsemitische laitun und labu'atun), wo ist aber eine semitische sprache, welche tür esel nicht ein auf das ursem. himâru zurückgehendes wort hätte, die den hasen nicht nennte oder die gar jede spur der ursemitischen namen der schafe, dieser so gewöhnlichen hausthiere, aufgegeben hätte. ausser dem ge'ez? Bei den antilopen z. b. ist der grund leicht ersichtlich, denn das sind zoologisch lauter verschiedene arten von denen Aegyptens wie der semitischen länder Asiens (hier vor allem Arabiens), aber auch bei den andern wörtern kann dies aufgeben nicht reiner zufall sein - wenn es blos zwei oder drei wären, ja dann eher - und so ist auch hier das sich losreissen von der alten mutter, so nah auch die wanderung über die schmale meerenge war, in die neue physikalisch so anders geartete welt, den alten bezeichnungen für diese thiere zur "pforte des untergangs" geworden; ja ich gehe noch weiter: wenn nicht Habesch in den merkwürdigen klimatischen contrasten, die es aufweist, seinen tropischen niederungen neben den schneeregionen seiner alpen und dem dazwischen die mitte haltenden gemässigten klima, doch noch so viel verwandtes in fauna und flora mit Asien aufwiese, wenn es z. b. nur um ein drittel mehr tropischen charakter hätte als dies wirklich der fall ist, wer weiss, ob dann jene erste hälfte von thiernamen sich erhalten hätte, welche wir sämmtlich dem ursemitischen vocabular beizählen dürfen?

3. Endlich bleiben noch einige wenige thiere übrig, welche, obwol gerade für die thierwelt Habesch's charakteristisch, dennoch nicht bei den namen, die sich uns aus der ge'ezliteratur ergeben haben, unterzubringen waren; dies sind vor allem der honigdachs oder ratel, nach Heuglin "amharisch fårô, wahrscheinlich auch moqaza", dann das erdferkel (oryctero-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe Hartmann, a. a. o., s. 237

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heuglin, Reise nach Abessinien (Jena 1868), s. 234.

pus), amharisch Rha: sēhêrâ¹ und das nachtschwein (nyctochoerus), amharisch Uħŋ: hasamâ,² welch letzteres thier nur eine nebengattung der andern schon besprochenen wildschweinart, dem warzenschwein (Phacochoerus, amh. has erjâ = äth. has erjê harâwjâ) ist, und daher im Ge'ez wol unter dem wort harâwjâ oder vielleicht auch dem andern (gemeinsemitischen) wildschweinnamen 47H.C: hēnzîr mit verstanden wurde. — Der schakal, dessen vorkommen bezeugt ist³ (amh. has has haben) ascheint im Ge'ez als ein thier mit dem fuchs (kuēnsēl) figurirt zu haben (vgl. auch unten den Tigrénamen bei d'Abbadie), während die von kleineren katzen in Abesinien vorkommenden luchsarten (amh. ¬A¬A: ¬AC: yulgul nawr, nach andern "gepard") wahrscheinlich unter dem namen des gepards mit inbegriffen wurden.

Nachdem wir nun gesehen, wie sich die semitischen Abesinier mit dem aus der alten heimat mitgebrachten vorrath von säugethiernamen in dem neuen welttheil mit seiner einer ganz anderen thierregion angehörenden fauna eingerichtet, was vom alten sprachgut dabei unverändert geblieben, was durch neubildungen ersetzt, durch übertragungen modificirt oder gar durch entlehnungen afrikanischer namen vervollständigt wurde, so bitte ich nun zum schluss meine leser, mit mir in die älteste zeit, wo wir die existenz der Semiten zurückverfolgen können, nemlich in die sogenannte ursemitische periode, einen blick zu werfen und recapitulirend alles das

<sup>1</sup> siehe Hartmann, s. 249; vgl. auch Raffray, am oben a. a., s. 68, wo aus eigner anschauung von einem interessanten kampf dieses thieres mit der hyäne berichtet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe Heuglin, Reise etc., s. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Heuglin, Reise, s. 235 und auch bei andern, z. b. Mansfield Parkyns, Life in Abyssinia, vol. II (London 1853), p. 299 (im abschnitt Natural history; dort wird von "three or four sorts of jakals" gesprochen).

<sup>4</sup> in Munzinger's Tigré-glossar առև և համն und Ուեւ baihô (pl. Ուեւ bajāhî [vgl. den altäg. namen der gefleckten hyäne: buhin?]); in d'Abbdie's Tigré-glossar ወደ። առև առն տան համն տանաանան։

<sup>5</sup> nach Heuglin auch amh. a; fen.

was sich uns schon bei besprechung der einzelnen arab. und äth. säugethiernamen nach sprachvergleichenden und culturgeschichtlichen untersuchungen als ursemitisch ergeben, in ein gesammtbild vereinigt, vor unserm geistigen auge vorüberziehen zu lassen, um dann zu versuchen, von dieser so entstandenen fauna auf die geographische lage der ursitze der Semiten im letzten stadium vor ihrer trennung einen schluss zu ziehen.

## Die den Ursemiten bekannten Säugethiere

waren nach den in diesem buch geführten einzeluntersuchungen unter ihren mit sicherheit zu erschliessenden ursemitischen namen folgende: 1

- 1. der löwe: a. b. laitu, das weibchen labi'atu, lib'atu.
- c. nahûšu (nur arab., ass.) Nur südsem. ist 'anbasu; allgemeine wörter für "wildes raubthier" waren wol madînu. barbâru (beide nur im arab. in der speciellen bedeut. "löwe").
  - 2. der pardel: namiru. nimru.
  - 3. die wildkatze: dimmu. damâmu. \*2
- 4. der wolf: di'bu (südsemit. "schakal"; nord- und wahrscheinlich auch ursemitisch muss neben di'bu "wolf" ein wort ahu "schakal" existirt haben, vgl. s. 292).
  - 5. der haushund: kalbu.
  - 6. der fuchs: tu âlu; ta labu.
  - 7. die streifenhväne: dabu u.
  - 8. der bär: dubbu.

<sup>1</sup> ich wähle hier die gleiche eintheilung wie oben auf s. 354 ff. beim rückblick über die arabische fauna des 6. nachchristl. jahrhunderts; die beweisführung wird natürlich hier nicht wiederholt und werden auch keine rückweise gegeben.

<sup>2</sup> wo in künftigem ein sternchen nachgesetzt wird, so soll dies eine unsicherheit der erschlossenen form nur für den vokalismus anzeigen, um nicht etwa במם (so in diesem fall) schreiben zu müssen; vielleicht existirten beide formen neben einander im ursemit. (wie dies z. b. bei namiru, nimru sicher ist).

- 9. der igel: kuppudu, kuppudu (vgl. dazu die bemerkung s. 403, anm. 2).
  - 10. der maulwurf: huldu.
  - 11. die feldmaus: a. 'akbaru. b. aisu.
  - 12. der hase: arnabu.
  - 13. das pferd: a. parašu.

b.  $s\hat{u}su$ . — Ein vielleicht schon im ursemitischen gebrauchtes epithetum dieses von den alten Semiten nur zu edeln zwecken verwendeten thieres war nahdu; vgl. das arab.

epithetum نَهُن und das schon in den altbabylonischen Izdubarlegenden vorkommende beiwort des rosses: nahid kabli "glorreich im kampf".

Die wörter pahlu\* "hengst" und muhru "füllen" scheinen, ursprünglich vom pferd gesagt, schon bald auch auf andere thiere angewendet worden zu sein.

- 14. der wildesel: a. para'u.
  - b. 'arâdu.
  - c. (vielleicht speciell das füllen) 'airu.
- der hausesel (das männchen) himâru, (das weibchen) αtânu.
- 16. das dromedar: gamalu, (das weibchen) nawakatu, janakatu. (das junge) bakru, bikru.

Vielleicht auch rakûbu (d. i. "reitthier") genannt, siehe s. 204; das wort  $ba'\hat{i}ru$  muss im ursemitischen allgemein "vieh" hedeutet haben.

17. der hirsch: irgend einer der gleich aufzuführenden gazellen- oder steinbocknamen; zu bestimmen, welchen, entzieht sich wol ganz der wissenschaftlichen forschung. Da die urheimat der Semiten aus andern zwingenden gründen im norden der semitischen länder gesucht werden muss, so ist es nur ein weiter sich ergebender schluss, dass, zumal für die ganze sippe der wild lebenden wiederkäuer so viele namen für das ursemitische sich ergeben, einige davon namen des in den eufrat- und tigrisländern wirklich vorkommenden hirsches gewesen sind.

- 18. die gazelle: a. tabju.
  - b. (das junge) 'azâlu.
  - c. nailu oder nalu (nur ass. und amh.)
- d. arnu (nur äth. und syrisch; vielleicht auch eine steinbockart).

Ferner müssen schon im ursemitischen gewisse antilopenoder steinbockarten mit namen benannt worden sein, deren
wurzelbuchstaben d und ein zischlaut waren (so vom hüpfen
oder springen benannt); dies ergibt die zusammenstellung
von ass. dassu, syr. daist und hebr. dison. Drei ursemitische
wörter dasasu, dajasu und disonu als sicher aufzustellen, wäre
der form wegen zu gewagt; möglich ist ihre existenz aber
immerhin.

- 19. der steinbock: a. wa'ilu.
- b. (h)ajjalu, viell. auch nailu (was dann oben zu streichen).
  - c. (das junge) 'upru (nur hebr. und arab.)
  - 20. die hausziege: a. 'inzu.'
    - b. (ziegenbock) taisu.
    - c. (der junge bock) 'atûdu.
    - d. (zickchen) gadju, vielleicht auch
- e. talju (wenn letzteres wort nicht eine allgemeinere bedeutung hatte).

¹ das urs. arwaju (ass. und arab. "steinbock") bedeutete wahrscheinl. allgemein "wild", siehe s. 281 f.; im Tigré wurde **ACB**² zum allg. wort für "schlange" (äth. **ACB**² **PRC**²), während dort merkwürdiger weise

hajjatu" "schlange") für den löwen gebraucht wird.

<sup>2</sup> so setze ich jetzt die grundform an (statt izzu s. 246), da, was dort nachzutragen, das Sb 286 stehende UZ inzu das assyr. wort für "ziege" zu sein scheint, vgl. IV R. 28, 48/51c šizbi inzi (sum. GA.UZ) mit II R. 35, 74/75 ardatum ša ina sirtisa šizbu la ibču ("eine sklavin, welche an ihrer brust keine . . . hat"), nach welch letzterer stelle izbu nur "milch" bedeuten kann. Es ist dann die frage, ob bei jun, jup und ähnlichen wörtern nicht auch die südsem. form (von mir als auflösung von zz in nz, pp in np etc. bezeichnet) das ursprüngliche repräsentirt, zumal, wenn in dem s. 301, anm. 2 notirten humsiru etwa der ass. name des wildschweins stecken sollte.

21. das schaf: [vielleicht ursprünglich da'nu (collectiv) und

'sawahu (ein einzelnes thier); sicher aber] (und zwar widder) kabśu ¹. (weibliches lamm) rahilu.

(nord-, vielleicht aber auch schon ursemitisch)  $immaru^2$  (lamm).

Allgemein "kleinvieh" (schafe sowol als ziegen) scheinen bedeutet zu haben

da'nu und sawahu (siehe schon oben) und vielleicht (das junge) talju.

- 22. der wildoch s: ri mu, (vielleicht auch) arhu.
- 23. das hausrind: a. (allg.) bakaru (rindvieh)
  b. (nord-, höchst wahrscheinlich auch ursemitisch)
  alpu (ochs).
  - c. auru (stier).
- d. *iglu* (kalb). Nur für das südsemitische zu erschliessen sind die wörter *japanu* (siehe s. 264, anm. 1) und *lahmu* (s. 103, anm. 2).
  - 24. der klippschiefer:3 tapanu.

¹ meine auf s. 235, anm. 2 ausgesprochene vermuthung scheint sich zu bestätigen, da nach dem von Schrader, KG. 216, anm. 2 bemerkten der ausdruck ilippi ša mašak káb-ši-i (Asurn. 3, 34. 64, Salm Monol. von Karch 1, 36) nur "schiffe von hammelhäuten" heissen kann; es ist natürlich dann nicht gab-ši-i, sondern káb-ši-i zu lesen (vgl. zu káb, káp für dieses zeichen z. b. H. J., obv. 10 lab-šú va kima iṣ-su-ri su-bat káp-pi "und gekleidet wie vögel in ein kleid von flügeln", var. kap-pi mit den gewöhnlichen zeichen für kab, kap). Es gehören dann nach den sem. zischlautgesetzen (siehe Z. d. D. M. G., XXXII, s. 712) zusammen:

urs. kabšu, hebr. שְּבֶּהֶ, ass. kabšu, arab. בֿבֿהָׁן; daneben ursem. kabšu (nur im syr. בֿבּבֿב) und ursem. kabsu (nur in dem neben ass. kabšu aus GUG kirru und kabåsu zu erschliessenden ass. kabsu).

<sup>2</sup> das syr. wort heisst أَصْرُا , wie s. 237 zu corrigiren ist, wie es ebenso dort immaru statt immaru heissen muss,

<sup>3</sup> oder ein ähnliches kleineres thier.

25. das wildschwein: hazzūru 1 (vgl. dazu die bemerkung s. 403, anm. 2).

So wären also, um kurz und übersichtlich zu recapituliren. löwe, pardel, wolf, fuchs, hyäne, bär, wildkatze, wildschwein, wildochs; wildesel, hirsch, gazelle, steinbock; hase, igel, klippdachs, maulwurf, feldmaus; (hausthiere:) pferd, esel, kamel, ziege, schaf, rind, hund" die der ursemitischen säugethierfauna mit sicherheit zuzuschreibenden thiere: die durch gesperrten druck hier kenntlich gemachten galten auch vor meinen untersuchungen als solche, 2 wenngleich sie noch niemand versucht hatte, in einheitlicher reihe zusammen zustellen, und diese können denn auch als über allen zweifel erhaben jener fauna, für die wir als späteste zeit den anfang des dritten jahrtausends vor Chr. geburt anzusetzen gezwungen sind, zugerechnet werden. Von der richtigkeit der übrigen bin ich wenigstens ebenso sicher überzeugt, und diese überzeugung mit beweisen begründet zu haben, ist eben der zweck meines buches. Es ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass von den raubthieren allein für den löwen mehrere namen (von verschiedenen triliteralen stämmen) fürs ursemitische nachweisbar sind, von den andern wild lebenden thieren für den wildesel, die gazelle, den steinbock und (wahrscheinlich auch) den wilden ochsen, und dass ferner von den hausthieren nur beim rindvieh, den ziegen und schafen, dem esel und dem kamel verschiedene namen für männchen, weibchen und junge sich aufstellen lassen, was interessante schlüsse über den grad der vertrautheit oder bekanntschaft der Ursemiten mit den ihnen bekannten thieren zu ziehen nahelegt.

<sup>1</sup> vielleicht auch 'aparu\* (vgl. عِفْر und ass. apparru)?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ieh habe hier mit absicht den hirsch ausgenommen, da die allgemeine annahme bisher zwar dieses thier den Ursemiten vindicirte, aber unter dem namen ajjal, der ebensogut oder ebensowenig wie andre ursemitische antilopen- oder steinbocknamen den hirsch bezeichnen konnte, vgl. s. 280, anm. 1 und s. 279 f., — ebenso auch das wildschwein, da man bisher hazziru (oder hanziru) zwar allgemein für ursemitisch hielt, aber ohne nach weitern gründen zu fragen, mit "schwein" (also "hausschwein") wiedergab.

Wo waren nun - und das ist die wichtigste frage bei der ganzen sache - die sitze der Semiten in dem letzten stadium vor ihrer trennung, in welche zeit eben wir die existenz jener fauna allein setzen dürfen? Schon in der einleitung wurde auf die unzulänglichkeit der aufstellungen Schrader's und Sprenger's hierüber hingewiesen und als der einzig richtige weg der, den A. von Kremer eingeschlagen. bezeichnet. Dieser gelehrte suchte vor allem darzuthun, dass Arabien der ursitz der Semiten nicht sein könne, und sein hauptbeweis dafür ist in folgenden sätzen enthalten: 1) die Semiten kannten vor ihrer trennung in einzelne völker und sprachen das kamel, aber nicht den strauss, sie sassen also nicht in Arabien, wo der strauss einheimisch ist, und Arabien kann folglich auch nicht als der entstehungsherd des kamels angesehen werden. 2) die Semiten kannten vor der dialektbildung (um kurz den nicht ganz passenden terminus v. Kremer's zu gebrauchen) die palme und ihre frucht nicht: der älteste eigene ausdruck für dattel findet sich im sprachgebiet der die babylonische tiefebene bewohnenden aramäischen stämme (neml. das wort dikla). Diesen beiden aufstellungen, von welchen die zweite einiger berichtigung bedarf, die erste allein aber, wenigstens für den anfang, jener negativen behauptung hinreichendes gewicht zu verleihen im stande ist, fügt nun v. Kremer seine positive ansicht vom ursprung und von der wanderung des semitischen völkerstammes an. Nach ihm war Hochasien die gemeinsame urheimat der semitischen wie der arischen stämme. Im hohen Turan, westlich vom Bolortag und der hochebene von Pamir, hätten die Ursemiten in naher berührung mit den Ariern gesessen, von wo aus, dem lauf der grossen wasseradern des Oxus, folgend, zunächst nach westen und dann am südrande des kaspischen meeres herum immer weiter gegen südwesten die wanderung der Semiten vor sich gegangen wäre. Von da wären sie durch einen der Elburz-pässe in die medische gebirgslandschaft eingedrungen, und dann hätte wahrscheinlich durch jene alte einbruchsstelle aller völkerströme von und nach

<sup>1</sup> seite 8; eine ausführlichere widerlegung habe ich seitdem in meinem aufsatz "die ursprünglichen Wohnsitze der Semiten" (Beil. der Allg. Zeit. 1878, No. 263 f.) gegeben, welche ich hier nachzulesen bitte.

Medien, durch die felsenschlucht von Holwan, welche hier die Zagros-kette durchklüftet, der einmarsch in das tiefe becken der assyrisch-mesopotamischen niederung stattgefunden. So weit nach A. v. Kremer. Holwan liegt gerade zwischen dem 34. und 35. grad N. Br. in der mitte, und von da aus gelangt man zunächst in den theil der Eufrat- und Tigrisebene, der südlich von den alten, ursprünglich nichtsemitischen, culturländern Sumir und Akkad, 1 nordöstlich von Assyrien und nordwestlich von dem schon in vorchristlicher zeit aramäischen theile von Mesopotamien, dem eigentlichen zweistromland (Naharina) der ägyptischen inschriften, begränzt wird. Hier müssen die vereinigten Semiten noch einige zeit gesessen haben, bis (vielleicht durch die südlich sitzenden Nichtsemiten veranlasst?) eine neue wanderung nach nordwesten, süden und südwesten begann, welche die uns bekannte vom anfang der geschichte an uns entgegentretende gestaltung der semitischen völkergruppe zur folge hatte. Die geistvolle ausführung v. Kremer's von der früheren wanderung der Ursemiten bis Mesopotamien, der ich mich vollständig anschliesse, bleibt nun freilich immer mehr oder weniger hypothese, ähnlich wie alles das, was sich von jener periode der semitischen sprachbildung sagen oder vermuthen lässt, welche vor die entstehung des triliteralismus und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dass Sumir Südbabylonien (hauptstadt Ur), Gandunias die gegend um Babylon, Akkad aber der strich nördlich und nordöstlich von Babylon (hauptstadt Agate, wie ich nach G. Smith's vorgang den namen A-ga-ne lesen möchte) war, darüber kann, trotz Lenormant's neuesten auslassungen (Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, neue. deutsche ausgabe, Jena 1878, s. 379 ff.), nach den von G. Smith, Friedr. Delitzsch und zuletzt von E Schrader (K.G., s. 533 f.) beigebrachten argumenten kein zweifel mehr sein, ebensowenig (nach Oppert's und Delitzsch's untersuchungen) darüber, dass jene alte nichtsemitische sprache zunächst die sprache von Sumir war und also sumerisch zu nennen ist. Wie vorsichtig man zuweilen des geistreichen und gelehrten Lenormant beweisführung aufnehmen muss, sieht man besonders deutlich aus dem von ihm (a. a. o., s. 385) angeführten marriti sa ilis Akkad, was sich auf den persischen meerbusen beziehen und "das meer oberhalb Akkads" bedeuten soll, wenn man die stelle, wie sie wirklich im zusammenhang lautet, im original (bei Schrader s. 533 unten) vergleicht; mag jenes gurmarriti bedeuten, was es will, "meer" (marratu, nicht marritu) heisst es auf keinen fall.

der durch ihn bedingten grammatischen formation fällt. Was aber die letzte station der Ursemiten, die ich mit v. Kremer in die mitte der mesopotamischen tiefebene setze, anbelangt. so ist dies überhaupt wol das einzige, was nach verwerfung der arabischen urheimat der Semiten übrig bleibt, 1 und je mehr demnach letztere sich als unmöglich herausstellt, als desto sicherer darf jenes gelten, zumal es ja auch aufs schönste mit den ältesten traditionen der Semiten selbst im einklang steht. Die thatsachen nun, welche zwingend für Mesopotamien und gegen Arabien als ursitze der Semiten sprechen, und deren nähere begründung schon bei den arabischen thiernamen gegeben wurde, ordnen sich in zwei gruppen. Einmal wird es sich darum handeln. die existenz von thieren für die ursemitische fauna nachzuweisen, welche es in Arabien entweder gar nie gab oder die doch wenigstens nur ganz vereinzelt daselbst vorkommen; diese beweise sind die eigentlich entscheidenden, und von ihnen hatte v. Kremer noch keinen beigebracht. Zweitens kommen hier thiernamen in betracht, welche allein der arabischen fauna eigen sind, und für welche die verschiedenen anderen semitischen sprachen entweder gar keine oder neue ausdrücke haben; hierher gehört z. b. der hauptbeweis v. Kremer's, das fehlen eines wortes für "strauss" in der sprache der Ursemiten. Diese zweite art von beweisen kann nur jene erstgenannten bestätigen, für sich allein liegt ihnen aber deshalb keine zwingende kraft bei, weil die sprachwissenschaft

l Palästina und Syrien können den einfachsten historisch-geographischen erwägungen nach hier kaum in betracht kommen, Babylonien aber, seit den frühesten zeiten der sitz der alten cultur der Sumerier, ist nicht wol geeignet zugleich als ursitz der ursprünglich nomadisirenden, wenn auch dabei schon auf verhältnismässig hoher culturstufe stehenden Semiten zu gelten. Ganz ausser frage steht natürlich Habesch. Wie früh oder spät endlich der nach der weiterwanderung der mehrzahl der Semiten in Mesopotamien sitzen gebliebene theil derselben, welcher zu dem semitischen volke der Babylonier und Assyrier (deren reich beiläufig erwähnt, vom süden, von Babylonien aus, gegründet wurde) geworden, mit den Sumeriern in berührung trat, und welcher art anfangs diese berührung war, darüber lässt sich bis jetzt nichts sicheres aufstellen; die ältesten einsprachigen (semitischen) babylonischen texte, in denen bereits sumerische götternamen sich finden, sind — so viel steht fest — schon vor 2000 vor Chr. entstanden.

für sich allein nicht die mittel besitzt, das gänzliche fehlen eines wortes für die semitische grundsprache zu constatiren; denn es kann ja nur zufall sein, dass das betreffende wort in der einen semitischen sprache erhalten blieb, in der anderen aber aufgegeben und dann gewöhnlich durch neue von anderen stämmen gebildete wörter ersetzt wurde. Zu der ersten art gehört nun vor allem a) das fehlen des ursemitischen wortes dubbu "bär" im altarabischen. Dass das wort wirklich ursemitisch ist, beweist zur genüge das äthiopische debb, das hebr. dob, aramäische debba und assyrische dabu, womit das wirkliche vorkommen des bären in Habesch, Palästina, Syrien und Mesopotamien nur übereinstimmt; für Habesch ist er bis jetzt sicher bezeugt,1 wenn er auch dort selten und nur in den höchsten alpen-regionen sich findet, und für die Eufrat- und Tigrisländer ist er ausser den inschriften durch bildliche darstellungen nachgewiesen. Die arabischen lexika geben nun zwar ein wort dubbun "bär"; erstens aber schliesst die ganze naturbeschaffenheit Arabiens das vorkommen von bären aus, und dann ergibt sich bei näherem zusehen, dass jenes dubbun erst bei späteren muslimischen schriftstellern und dichtern sich findet, als längst der schwerpunkt des geistigen lebens von Arabien weg nach Syrien und Irâk (Mesopotamien) sich verrückt hatte. 2 - b) das fehlen des ursemitischen wortes ri'mu "wilder ochs" im arabischen. Dieses wort, hebräisch re'em, assyrisch rîmu, bedeutet im nordsemitischen nur "wilder ochs", wie ich aus assyrischen quellen gegen das von Friedrich Delitzsch in seinen assyrischen lesestücken noch aufgestellte nachgewiesen;3 die bildlichen darstellungen der assyrischen denkmäler bestätigen das wirkliche einstige vorkommen dieses thieres in den zoologisch

¹ sollte aber ja das s. 301 f., ferner s. 379, no. 4 wie s. 396, anm. 1 angeführte doch noch allzugrosse skeptiker an der einstigen existenz dieses thieres in Habesch zweifeln lassen, so würde dadurch obige beweisführung nicht umgestossen, denn wenn das ge'ez-wort debb (LXX stets  $\ddot{\alpha}\varrho\varkappa o\varsigma$ ) auch nicht den wirklichen bären, sondern nur ein bärenähnliches anderes thier (etwa den ratel) bezeichnet haben sollte, so wäre doch durch dieses wort debb und die nordsemitischen oben angeführten wörter dubbu "bär" für das ursemitische ebenso sicher erwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> siehe s. 302 die belege.

<sup>3</sup> siehe s. 277, anm. 1.

einer unterabtheilung der mediterraneischen thierregion angehörenden nordsemitischen ländern. Das arabische wort ri mun bedeutet aber die nur in den sandsteppen Arabiens 1 heimische oryxantilope, und zwar das junge weibehen derselben, da die arabischen lexicographen einstimmig "junge gazelle mit glänzend weissem fell" paraphrasiren. Das wort selbst muss demnach der semitischen ursprache angehört haben, und es handelt sich nur darum in welcher bedeutung. Nun haben wir zu einer übertragung von antilopennamen auf rindarten im semitischen wie in anderen sprachen gar keine analogie, dagegen wol umgekehrt; so heissen alle die zum genus oryx leucoryx gehörenden arabischen antilopenarten auf arabisch bakaru-l-wahši, d. i. "kühe der einöde"; dasselbe wort, das im hebräischen "stier" heisst, nemlich par, heisst in einer arabischen ableitung furâr, "lanım" und "gazelle"; das arabische wort taur "stier" wird in derselben sprache von den dichtern übertragen auch vom männchen der antilope gebraucht. Wenn demnach die ursemitische bedeutung von rimu nur "wilder ochs" gewesen sein kann, so haben wir die ursitze der Semiten auch in Mesopotamien, nicht aber in Arabien, wo es wilde ochsen nie gab und auch heute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dieser umstand (vgl. auch das s. 258, a. 2 und s. 259, a. 3 bemerkte) ist bei der gleichsetzung des hebräischen ram mit dem ass. rîmu "wilder ochs' besonders auf die wagschale zu legen und wäre daher auch s. 227 noch stärker zu betonen gewesen; wie kann für Palästina dieses allein die sandsteppen Nordostafrika's und ausserdem nur noch Arabien's bewohnende thier überhaupt nur in betracht kommen! Auch dass in der die hebräische nomenclatur des antilopen- und steinbockgeschlechts doch nahezu erschöpfenden liste Deut. 14, 5 der רָאָם fehlt (während z. b. die aramäischen und arabischen übersetzungen ein wort mit ,رضم, רִימָּא die LXX ein anderes mit ὄρυγα wiedergaben - vgl. s. 391 anm. 3), hätte schon früher die bibl. exegeten stutzig machen sollen. - Zu s. 257 ff. رُحْم, ri'mun oryxantilope" ist als beleg für die wirkliche bedeutung (die arab. nationallexicographen nur allg. "weisse junge gazelle") noch die thatsache nachzutragen, dass bei den maghribinischen Arabern noch heute die oryxantilope der sahara rîm genannt wird; vgl. Daumas, "le Grand Désert, Paris 1848, p. 391 (dort rîm statt rîn zu lesen) und ders., "les chevaux du Sahara", Paris 1855, p. 280 ff. (abschn. "chasse de la gazelle); siehe übrigens auch die nachträge no. 72.

noch nicht gibt, zu suchen. Nichts ist klarer, als dass die Semiten bei ihrer wanderung aus dem an diesen thieren so reichen zweistromlande nach Arabien, wo es so viele antilopen und gazellen gab, mit ihren ursprünglichen benennungen derselben nicht ausreichten, und nun, da sie andere namen zu hilfe nehmen mussten, selbstverständlich aus den nun überflüssig gewordenen welche auswählten (s. 227 f.). Das wort ri mu, das ausserdem, da es in Arabien keine wilden ochsen gab, im arabischen verschwunden wäre, übertrugen sie eben nun auf die weisse oryxantilope, und zwar wol deshalb auf das junge weibchen derselben, weil das verbum, von dem ri mun eine ableitung ist, im arabischen "zart sein zart behandeln" heisst so heisst z. b. ein anderes von demselben verbum ra ama kommendes wort, nemlich

kommendes wort, nemlich ramun arabisch "kameljunges". — c) das arabische wort namir, "pardel", in der vormuhammedanischen poesie. Der pardel heisst äth. namr, hebräisch namēr, aramäisch nemrā und assyrisch nimru, ist also fürs ursemitische, sei es nun in der älteren form namiru oder in der jüngeren nimru, sicher. In Arabien ist er nach Heuglin heute sehr selten und muss dies auch im altertum schon gewesen sein, denn während in der an thiernamen so reichen altarabischen poesie z. b. der löwe, der wolfähnliche schakal, der fuchs und die hyäne fast auf jeder seite vorkommen, wird der pardel fast nie, im ganzen nur an wenigen stellen, erwähnt. Die sitze der Ursemiten, in denen der pardel ein gewöhnliches raubthier gewesen sein muss, können demnach nicht in einem lande gesucht werden, in welchem diese thiere beinahe fehlen.

Die zweite reihe von thatsachen, bei der wir nun angelangt sind, könnte für sich allein nichts zwingendes für die wohnsitze der Ursemiten beweisen, bestätigt aber das aus der ersten gewonnene sichere resultat in erfreulicher weise. Schon A. von Kremer hat darauf hingewiesen, dass für den nur die arabische wüste bewohnenden strauss kein ursemitisches wort bis jetzt nachzuweisen sei. Daraus, dass auch die Aramäer den strauss ne âmā nennen (arabisch na âm), kann nichts für das ursemitische gefolgert werden; denn ne âmā ist sicher arabisches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe s. 296.

lehnwort, durch die schon in alter zeit von Mekka nach norden gehenden und gewiss auch straussenfedern führenden handelskarawanen zu den Aramäern gekommen. Von zwei anderen namen von nur der arabischen fauna angehörigen thieren, der springmaus (jarbû'un, heut dscherbāa) und dem wüstenluchs

(tuffahun, siehe Lane's lexikon unter (ait) in den übrigen semitischen sprachen keine spur; ja, während für den strauss sich doch wenigstens bei den Hebräern und Aethiopen andere namen finden, giebt es für diese zwei thiere überhaupt nur in der arabischen sprache ausdrücke. Da wir gesehen haben, dass einige thiere, die mit sicherheit der ursemitischen fauna zuzurechnen sind, in Arabien ganz fehlen, demnach auch keine benennungen für dieselben im arabischen existiren, und da daraus nothwendig geschlossen werden musste, dass die nordsemitischen länder zuerst von den Semiten bevölkert wurden, so ist es denn auch ganz natürlich, dass wir zweitens für speciell der arabischen fauna zugehörige thiere, wie für den strauss und die springmaus, im ursemitischen keine namen finden.

Dass uns aber, da Arabien der ursitz der Semiten nicht gewesen sein kann, nur die nordsemitischen länder, nicht etwa ein ausserhalb dieser liegendes gebiet, übrig bleiben, wird noch aufs schönste durch den nachweis des wortes tamaru "dattelpalme" für das ursemitische bestätigt. Die vergleichung des hebräischen tamar, "dattelpalme" (schon Exodus und Levit.) und des äthiop. †\*\* tamart "dattelpalme, dattel" allein sichert das wort für das ursemitische lexikon; im arabischen

heisst zwar تَوْر nahl dattelpalme, aber تَوْر tamr findet sich daneben; es ist dort der gewöhnliche ausdruck für die frucht, die dattel (beachte im arabischen daneben das verwandte wort

amrun, was ganz allgemein "frucht" heisst). Von dem aramäischen wort dikla, was nach A. v. Kremer der älteste eigene ausdruck für dattelpalme bei den Semiten sein soll, und zwar im sprachgebiete der die babylonische tiefebene bewohnen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> siehe s. 338.

<sup>3</sup> vollständig mitgetheilt auf s. 323,

den aramäischen (!) stämme 1, finden sich auch sehr alte spuren bei den Arabern, und zwar im centrum wie im süden der halbinsel; das geographische wörterbuch des Jakat kennt einen ort Dakalatu ("wo dattelbäume sich befinden", fügt er hinzu) im gebiete der Banu Ghubar in Jamâma, und in der völkertafel der genesis ist unter den von Joktan abgeleiteten südarabischen stämmen auch einer namens Diklā. Ausserdem heisst im arabischen dakal eine dattelpalme, die sehr viele, aber schlechte datteln trägt, so dass wir neben tamaru wohl auch ein diklu oder dakalu fürs ursemitische anzusetzen haben. Es ist demnach v. Kremer's satz: dass die Semiten vor der sprachtrennung die palme und ihre frucht nicht kannten, dahin abzuändern: dass ihnen der baum sicher bekannt gewesen sein muss, wenn auch, worin ich v. Kremer beistimme, die künstliche befruchtung und züchtung erst in historischer zeit, und zwar in Babylonien, dem eigentlichen herd der semitischen landwirthschaft in assyrischer wie später in aramäischer zeit, stattgefunden. Dann können aber die wohnsitze der Ursemiten kurz vor der trennung unmöglich ausserhalb der später nordsemitischen gebiete gelegen sein, denn in alter zeit ging das verbreitungsgebiet der dattelpalme nicht über die im norden und nordosten die semitischen länder abschliessenden gebirgsketten hinaus. Und da die älteste heimat der dattelpalme das mittlere und untere stromgebiet des Eufrat und Tigris ist, und ausserdem die tradition der Semiten selbst hierher von jeher das stammland derselben verlegt hat, so sind wir wieder bei dem zwischen Assyrien und Babylonien liegenden theile des zweistromlandes westlich von Holwan, dem standorte jener berühmten beiden vom dichter besungenen palmen<sup>2</sup>, angelangt, als dem resultat der jetzigen untersuchung.

Die indogermanische sprachvergleichung, um zum schluss noch eine paralelle zu ziehen, ist bei ähnlichen forschungen, so viel interessante resultate sie auch noch versprechen würden (vgl. z. b. das, worauf ich s. 4, anm. 7 hingewiesen), doch

¹ hier ist zu bemerken, dass in Babylonien das aramäische erst nach dem aussterben des assyrisch-babylonischen, einige jahrhunderte vor Chr. geb., eingedrungen ist.

siehe Meid. II, p. 47 (Rückert's übers. der Hamasa, I, s. 311).

viel schlimmer daran als wir semitischen sprach- und culturforscher; denn mit so gutem erfolg auch die methode, vom gemeinsamen besitz oder gemeinsamen mangel von pflanzenund thiernamen auf die ursitze schlüsse zu machen, in der semitischen frage sich anwenden lässt, wo sie, wir wir sahen, zu sichern resultaten führte, so wenig kommt man hier mit ihr durch, da die wanderungen der indogermanischen völker sich über ein viel zu weites gebiet erstreckten, als dass solche schlüsse nicht irre führen könnten. Wenn die ursitze derselben in Asien waren, wie die allgemeine annahme ist, und also speciell asiatische thier- oder pflanzennamen zur fauna und flora der Urindogermanen gehörten, so musste ja die abtheilung, die nach Europa wanderte, wenn sie dort die betreffenden thiere oder pflanzen nimmer zu gesicht bekam, die alten wörter dafür aufgeben oder sie auf andere arten übertragen; ähnlich, nur umgekehrt, müsste es gewesen sein, wenn wir Europa als die ursitze betrachten wollten, wie wirklich schon mehrere forscher<sup>2</sup> gethan haben. Wenn letztere, sei es auch mit wenig beifall, diese entgegengesetzte meinung aufstellten, so geht zum mindestens daraus hervor, dass eben dieser weg hier, bei der frage nach den wohnsitzen der Urindogermanen, nicht geeignet ist, zu sicheren zielen zu führen. Um so wichtiger scheint mir daher die s. 290 f. von mir angeregte frage nach der existenz von culturwörtern, die dem ursemitischen und urindogermanischen gemein sind, und ich kann mir es nicht versagen, hier noch zu den dort mitgetheilten (staura und taura; karna und karnu; waina und wainu; liw, laiwa und labi'atu, lib'atu [wozu man noch ass. lû, gen. lî, "löwe" in den nachträgen vergleiche])

¹ dagegen spricht nicht das s. 290 ausgeführte, da wenigstens für Griechenland die löwen in alter zeit (so von Herodot und Aristoteles für Paeonien) bezeugt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> so Latham 1851, Laz. Geiger 1871 und früher auch Benfey (in der vorrede zu Fick's wörterb. d. indog. grundsprache, Göttingen 1868; in seinem aufsatz in der Beil. d. Allg. Ztg. vom Juli 1875 'dagegen hat er seine ansicht geändert zu gunsten Asiens). — Dem buch von Poesche ("Die Arier" 1868), der vom anthropol. standpunkt aus für Europa eintrat, ist kürzlich im Ausland (1878, no. 47) die verdiente abfertigung widerfahren.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. schon das s. 290, anm. 6 bemerkte; die form mit anlautendem w haben nur die Aethiopen (von denen die entlehnung geschichtlich gar

zwei andere hinzuzufügen, und zwar, damit alle naturreiche vertreten sind, metallnamen, wo wenigstens bei dem ersteren ein zufall ausgeschlossen scheint, nemlich urindog. gharata "gold" (daher z. b. χρύσος und auch unser wort "gold") verglichen mit ursemitisch harūdu¹ "gold", und ursemitisch tarpu (andere transcription zarpu) "silber" vgl. mit indogermanisch sirpara "silber", wobei allerdings zugestanden werden muss, dass sirpara nur für die letto-slavisch-germanische spracheinheit bis jetzt nachgewiesen ist, freilich aber trotzdem ganz wol in den andern indog. sprachen sich verloren haben, also schon urindogermanisch gewesen sein kann zumal ja die Urindogermanen sonst das silber kannten (vgl. arganta).

Ungleich wichtiger für die älteste nur mehr aus der sprache selber zu erschliessende culturgeschichte des orients sind übrigens solche forschungen auf sumerischem und andrerseits ägyptologischem gebiet. Die alten Aegypter müssen sprachlich in irgend welchem zusammenhang mit den Semiten gestanden haben, noch mehr jene sogenannten halbsemitischen stämme in Nubien und um (zum kleinen theil auch in) Habesch;<sup>2</sup> die Sumerier

nicht denkbar ist); ausserdem existirt wain nur noch im arabischen, aber nur von den nationallexicographen als seltenes altes wort, und auch nicht in der bedeutung wein, wofür sie andere wörter hatten, überliefert.

¹ das semitische h steht dem g-laut näher als dem h-laut (vgl. die transcription kh der Franzosen, und diejenigen zeichen der sumerischen keilschrift, welche die semitischen Babylonier, ihr h auszudrücken, verwendeten, welche aber im sumerischen, gleich denen für das reine g, durch ga verlängert werden konnten, also wahrscheinlich einen laut wie gh gehabt hatten). Der nachweis für harûdu liegt in dem assyrischen und hebr. wort für gold (hurûşu und יִּבְּיִבָּי, verglichen mit dem syr. المُعَانِّ "gelb" (so vom gold Bar. Ce. Hex. 164 v.) von عنه "gelb sein" (z. b. Galen. 72 v.) nach dem lautgesetz z, », wodurch allein schon

das wort, trotzdem es im südsemitischen verloren ging (dort نُعَبِ), ursem. dahabu "gold"), sich als ursemitisches sprachgut ausweist. — Der beweis für das wort für silber liegt im assyr. sarpu (gewöhnlicher als

das auch vorkommende kaspu) verglichen mit arab. ظَرُف zarfun (Hariri).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> wie man sich diese verwandschaft zu denken habe, darüber siehe unten in den nachträgen.

aber, die in Babylonien vor den Semiten sassen, und deren merkwürdige sprache halb zu den einverleibenden, halb zu den agglutinirenden zu gehören scheint, sind nach oder besser neben den Aegyptern das älteste culturvolk der erde, von dem wir kunde haben. Die sprache der Sumerier, die z. b. keine ursprünglichen bezeichnungen für löwe, weinstock und pferd 1 hatte, wie man aus den erst zusammengesetzten ideogrammen und wörtern für diese begriffe sicher schliessen darf, hoffe ich nach dieser seite hin selbst zu behandeln, von einem andern sprachstamm, dem ugro-finnischen, liegt für einen zweig schon ähnliches vor, 2 für einen andern, den östlichen, turko-tartarischen. ist uns eine arbeit versprochen, der mit der grössten spannung entgegengesehen werden darf, nemlich von Vambéry. Und was das ägyptische anlangt, so richte ich hiermit die herzlichste und eindringlichste bitte an die einzigen, die hier zuverlässige forschungen anstellen könnnen, die Aegyptologen von fach, sich doch solchen untersuchungen zuwenden zu wollen, denn von hier aus dürfen noch die wichtigsten resultate erwartet werden. Es ist keine entweihung, nein, wie ich glaube, das höchste ziel der wissenschaft des orients, nach dieser richtung hin thätig zu sein und so auch andern, zumal ethnologen, geographen und naturforschern, die unschätzbarsten materialien, die ihnen sonst nie zugänglich würden, zu liefern; auch kann dem dilettantismus, der hier sich leider schon sehr bahn gebrochen und eben dadurch manche ernste forscher abgeschreckt hat, durch nichts wirksamer entgegengearbeitet werden, als wenn die fachgelehrten selbst diese untersuchungen in die hand nehmen und so das ganze auf sichere basis stellen. Doppelt

darauf wies meines wissens zuerst Sayce hin in seinem artikel Elam in der Encycl. Britannica; den löwen nannten die Sumerier naiver weise "grossen hund" (LlK.MAGH), den weinstock "holz des lebens" (GlŠ.DIN) und das pferd "esel des ostens" (letzteres ein neuer beweis, dass die Semiten ins zweistromland von Osten kamen und ferner, dass es mit dem Turaniertum der Sumerier schlimm bestellt ist, wenn sie das pferd, jenes hauptthier der Turanier Asiens, nicht kannten; meine sprachlichen bedenken gegen den Turanismus Lenormant's siehe in der Z. d. D. M. G. XXXII, s. 177 ff.).

 $<sup>^2</sup>$  Aug. Ahlqvist, die kulturwörter der westfinnischen sprachen, Helsingf. 1875.

gilt das auf semitischem und ägyptologischem gebiet, da hier ein arbeiten mit oberflächlichen kenntnissen und nur auf grund der vorliegenden lexica ja zu tausend irrthümern führen muss, wie ich das zu zeigen zum theil gelegenheit hatte. Dass auch mein versuch, der als erster in dieser richtung, ohne alle vorarbeiten, unternommen wurde, noch manche mängel aufweisen wird, möge man eben mit diesem umstand entschuldigen, und dem anfänger in semitischen studien verzeihen, dass er es gewagt, diese arbeit in angriff zu nehmen. Auf alle fälle hoffe ich es vermieden zu haben, die sichern ergebnisse in bunter mischung mit den unsichern, ohne beide als solche kenntlich zu machen und zu scheiden, aufzuführen. Ein zweiter, der auf dem von mir mühsam errichteten grundstock weiterbaut. wird es immer leichter haben und muss ia, wie es in der natur der sache liegt, besseres leisten, aber mit grösserer liebe und begeisterung als ich es gethan, hätte sich wol keiner diesen studien unterziehen können. Wie viel noch zu thun und wie viele lücken hier noch vorhanden, weiss ich selber am besten, und so betrachte ich denn auch den schluss dieses buches keineswegs als einen abschluss, sondern vielmehr als anfang systematischer forschungen auf diesem gebiet, gewissermassen nur als prolegomena einer geschichte der thiere bei den semitischen völkern

## Nachträge.

- 1. Zu s. 7. Ueber A. von Kremer und die ursitze der Semiten siehe s. 406 ff., wodurch die s. 7 versprochene specielle schrift über diese frage vorderhand unnöthig gemacht ist.
- 2. Zu s. 12, anm. 1. Ueber die richtigere lage von Punt siehe s. 230 f. und s. 386, a. 1, wonach s. 12 statt Südarabien "Somaliküste (vielleicht auch hie und da mit einschluss des gegenüberliegenden Südarabiens)" zu setzen ist. Ueber panther und pardel siehe genauer s. 294, anm. 2, wonach das s. 12, anm. 1 gesagte zu verbessern ist.
- 3. Zu s. 19, anm. 3. Das "alle" z. 5 v. u ist in "viele" (so z. b. Moabiter, Amalekiter u. a.) umzuändern und dazu das s. 343 ausgeführte zu vergleichen.
- 4. Zu s. 20, anm. 1. Dieselbe inschrift, deren übersetzung mir Dr. Erman in Berlin im jahr 1876 mittheilte, findet sich bereits in Dümichen's "Flotte etc." s. 17 übersetzt. Zur lage von Punt vgl. das oben zu s. 12, anm. 1 notirte.
- 5. Zu s. 21. Schreibe "Babylonien" statt "Mesopotamien". Ebenso ist anm. 3 "im südl. Babylonien" statt "im südlichen Mesop." zu corrigiren; vgl. dazu Schrader, K. G., s. 113 f., nur dass von den dort aufgezählten stämmen mehrere (so jedenfalls die *Urbi*; *Nabatu*, *Hagaranu* u. a.) nicht Aramäer (*Aramu*), sondern arabische beduinen gewesen sind (beachte vor allem
- .Urbi = عُرُف und Nabatu, wie die erwähnung der kamele [nachtrag, no. 56!]). Zu s. 22, anm. 1. In der 2. aufl. von Herzog (Leipz. 1876 ff.) ist, so viel ich weiss, jener fehler verbessert.

- 6. Zu s. 21, anm. 1. Schreibe ša, šar, Sansi šarrat, Sabahai, išbi, susi statt sa, sar, Śamśi sarrat, Sabahai, isbi, śuśi und vgl. dazu s. 54, anm. 3 wie das unten zu den sem. zischlauten bemerkte.
- 7. Zu s. 25, anm. 5. Dazu noch der شرح ديوان Bulak (s. a.), pp. 179, 8°.
- 8. Žu s. 26 ff. beachte die orthographischen verbesserungen s. 345, anm. 2, zu s. 30, no. 63 das s. 297 bemerkte.
- 9. Zu s. 35. Arabisch aš-šafar existirt nicht und deshalb ist das beispiel ass. šapparu (so lies statt sapparu) zu streichen; siehe s. 276, anm. 1.
- 10. Zu s. 36, anm. 1. Lies *ušamķit* statt *usamķit* (form שפעל von מקת oru.).
  - 11. Zu s. 35 Damîrî siehe s. 340 f.
- 12. Zu s. 41, anm. 1 ist als die beste zusammenfassung der bis zum jahr 1874 erschienenen reiseliteratur über Arabien und einer genauen geographischen übersicht und schilderung der dahin unternommenen forschungsreisen nachzutragen: Albr. Zehme, Arabien und die Araber seit hundert Jahren, Halle 1875, 407 ss. 80, wozu jetzt als ergänzung seine aufsätze "Aus u. über Arabien" im Globus. Zu den philol.-geograph. arbeiten Sprenger's und Blau's sind hinzuzufügen folgende sämmtlich in den Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. (dann auch als Sep.-Abdr.) erschienene abhandlungen Ferd. Wüstenfeld's: 1. Die von Medîna auslaufenden Hauptstrassen. Gött. 1862. 2. Die Wohnsitze und Wanderungen der arabischen Stämme (übersetzt aus der vorrede des geogr. wörterb.'s von el-Bekri; dazu vorbemerkungen Wüstenfeld's in den Nachrichten d. Ges. der W. 1868, s. 385-389) Göttingen 1869. 3. Die Strasse von Basra nach Mekka mit der Landschaft Dharijja nach arab. Quellen (mit karte), Gött. 1871. 4. Das Gebiet von Medîna; nach arab. Geographen bearbeitet (mit karte), Gött. 1873 und endlich 5. Bahrein und Jemâma (mit karte), Gött. 1874. - Zu s. 41, anm. 3 ist zu den arbeiten Blau's nachzutragen (vgl. auch s. 345, anm. 2) "die Wanderungen der sabäischen Völkerstämme im 2. Jahrh n. Chr. Z. d. D. M. G., Bd. XXII, s. 654 ff. Ferner ist s. 41, anm. 1 K. Baedeker statt H. Baedeker zu corrigiren.

13. Zu s. 43. الرَصَاص heisst nach Eilh. Wiedemann, Z. d. D. M. G. XXXII, s. 580, anm. 3 besser "zinn" als "blei". ist natürlich druckfehler statt الْخَاس (äth. ፕሐሱ: nur Mash. Faus 19, 2, heut noch im Tigré אוֹה "cuivre rouge"; פּחשׁת "erz, kupfer" aber schon Gen. 4, 22, syr. בَחْשُת dass., also wol schon ursem. nahâsu).

14. Zu s. 45 ff. Das auf s. 48 erwähnte bisher allgemein angenommene factum, dass, da im alten reich rosse weder auf altäg, denkmälern bis jetzt gesehen noch eine erwähnung derselben in texten dieser zeit gefunden wurde, die (von mir mit arab. beduinen identificirten) Hyksos die vermittler des pferdes für die Aegypter waren, wird in dem unterdes erschienenen (erst vom art. kamel an benutzten) Thierleben Brehm's (2. aufl., bd. III, s. 4) vom ägyptologen Dümichen ausführlich zu widerlegen versucht. Es heisst dort: ""Ich glaube jedoch keineswegs, dass wir durch dieses Schweigen der älteren Denkmäler (scil. des alten reichs), oder vielleicht richtiger gesagt, dass wir deshalb, weil bis jetzt noch kein Denkmal der früheren Zeit aufgefunden worden, welches von dem vorhandensein des Pferdes und dem Gebrauch desselben Meldung thut, nun schon zu dem Schluss berechtigt wären, das Pferd sei im alten Aegypten vor dem 18. Jahrh. unbekannt gewesen. Für die, von Ebers (Bücher Mos. und Aeg., s. 221 f.) aufgestellte Behauptung: "Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieses Thier von den Hyksos in Aegypten eingeführt worden ist" fehlt jeder Beweis. In Bezug hierauf theile ich vollständig die von Chabas ausgesprochene Ansicht, dass alle auf uns gekommenen Zeugnisse schliessen lassen, jene Barbaren hätten weder Wagen noch Pferde besessen, und dass demgemäss die alten Aegypter das Pferd schon lange vor der Herrschaft derselben gekannt haben müssen, da die Zähmung und Anschirrung des Rosses eine längere Anwesenheit derselben im Pharaonenland voraussetzt. . . . . . Wenn auch begründet sein mag, dass die Aegypter von ihren Nachbarn das Pferd als ein bereits an den Dienst des Menschen gewöhntes Hausthier übernahmen, 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hehn's Einwand, Kulturpfl. u. Hausth., 2. aufl., s. 28.

so werden wir doch wohl kaum bezweifeln können, dass eine lange Uebung im Gebrauch des eigenartigen Geschöpfs vorausgegangen sein muss, bevor die Aegypter im Stand waren, sich seiner so geschickt zu bedienen, wie dies schon bei Beginn des neuen Reichs der Fall gewesen sein muss."" Und dann weiter: "Allerdings bediente man sich in Aegypten vom 17. Jahrh. an des Pferds vorzugsweise zu Kriegszwecken. Heerzüge der Aegypter des neuen Reichs gewinnen ein gänzlich verändertes Aussehen. Während wir auf den Denkmälern des alten Reichs nur schwer und leicht bewaffnete Fusstruppen dargestellt finden, nehmen nunmehr im ägypt. Heer die mit Rossen bespannten Streitwagen den hervorragendsten Platz ein in den kämpfenden Reihen, deren Eroberungszüge bis tief hinein in das benachbarte Asien, bis in die Länder des Euphrat und Tigris sich ausstrecken. Und diese für die damalige Zeit bezeichnende Anwendung von Ross und Wagen zu Kriegszwecken ist es, welche die Aegypter in der That erst von den mit dem Pferd so vertrauten Reitervölkern Asiens, zu denen jedoch das Hirtenvolk der Hyksos nicht gehörte, erlernt zu haben scheinen. Einzig und allein zum Kriege aber benutzte man das Ross nicht, denn verschiedene Inschriften stellen es ausser Zweifel, dass der alte Aegypter auch bei häuslicher und ländlicher Beschäftigung des Pferdes sich bediente."" werden stellen angeführt, wie z. b. "dem landmann fällt das pferd im ziehen des pflugs", ferner tes her sesem "steigen zu pferd", henzsi her sesem "sitzen zu pferd", men her hetar "festsein zu pferd" (vom langen und angestrengten reiten). Dass diese ausdrücke sich nur auf den friedlichen gebrauch des pferds beziehen, geht, wie Dümichen zeigt, allein daraus hervor, dass von reitern weder im alten, noch mittleren, noch neuen reich die rede ist; wo demnach die äg. texte von reitern sprechen, kann sich dies nur auf ausflüge, reisen und dergl. beziehen. "Man wusste also (so schliesst Dümichen) das edle Haus- und Nutzthier im alten Aegypten allseitig zu verwenden." - Dagegen nun, dass im frieden das pferd schon vor den Hyksos von den Aegyptern gebraucht wurde, sowie dass seine verwendung im krieg (zu anfang des neuen reiches) den reitervölkern Asiens (also vor allem den Babyloniern und Assyrern) von ihnen abgelernt worden sein soll, sprechen folgende

gewichtige gründe. Einmal wurde von Dümichen übersehen, dass beim zug Abraham's nach Aegypten (Gen. 12, 16), in dem wir wahrscheinlich dieselbe einwanderungsschicht semitischer familien erblicken zu haben, die zur zeit der XII. dynastie (ende des alten reichs) i in Oberägypten schon vor den Hyksos einlass begehrte, unter den dort erwähnten thieren ("und er hatte kleinvieh, rinder, esel, eselinnen und kamele"), was wol kein zufall ist, keine pferde erwähnt werden, also aufs schönste die nichterwähnung des pferdes auf den denkmälern des alten reiches bestätigend. Dazu stimmt zweitens, dass die neben hetara, heteru (koptisch hetar) 2 und kaua (= renner) vorkommenden ägyptischen pferdnamen sesem-t, ses, semsem wie abirî (אביר bei Jeremiah ein epith. der rosse) auf semitischen ursprung hinweisen (abirî ist sogar direktes lehnwort: sesem wurde schon s. 48, anm. 2 besprochen, wo ses statt sem zu corrigiren ist). Drittens endlich liegt (gegen Dümichen's behauptung, das streitross wenigstens sei eine entlehnung von den Vorderasiaten, und die Hehn's, das äg. pferd sei von den den Syrern während der 18. dynastie entlehnt worden) ein direkter beweis für die Hyksos als übermittler der rosse an die Aegypter darin, dass die ganze statur des auf den äg. Denkmälern dargestellten pferdes auffallend an den arabischen pferdeschlag erinnert, während die viel stärker und derber gebauten assyrischen (und persischen) einem ganz andern schlag angehören, ebenso wie auch die griechischen, wahrscheinlich ursprünglich aus Phönizien eingeführten.3 Diesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> das alte reich von Mena bis zur XII. dynastie (c. 3500-2000 vor Chr.), die hyksosperiode zwischen der XII. und XVIII. dynastie (c. 2000 bis 1500 in runder zahl) und das neue reich von der XVIII. dynastie an, (19. dynastie Ramses I, Seti I; Ramses II, der pharao der bedrückung etc.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die identificirung dieses worts mit einem assyrischen satra (Finzi, Hehn) fällt weg, da letzteres eine falsche lesung des ass. ideogramms für pferd "esel des ostens" (imîr kur-ra, nicht imîr sat-ra) ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> vgl. die abbildungen ägyptischer pferde [in Lepsius, Denkmäler VI, III, bl. 116. 126—128. 130. 158. 158 u ö., in Prisse d'Avenne hist. de l'art eg., Paris 1858 ff. verschiedene male (die tafeln sind leider nicht numerirt), in Woltmann, Gesch. d. Malerei, Bd. I (Lpzg. 1879), s. 8 (nach Rossellini) u. in Ebers Aegypten II, s. 26 u. 273] mit der abbild. des arabischen rosses bei Brehm a. a. o., III, s. 24/25. Für darstellungen

schon von Ebers angeführten umstand hat man bisher viel zu wenig gewicht beigelegt; er ist meines erachtens der hauptsächlich für die Hyksos in unserer frage entscheidende. — S. 45 ist das erschlossene hebr. wort pairaš (das eine a ist abgesprungen).

Zu der anm. 2 auf s. 48 ist zu bemerken, dass die dort versprochene arbeit "die namen der säugethiere bei den Babyloniern und Assyriern" durch den assyrischen index am schluss dieses buches überflüssig geworden ist. — S. 46 liess ass. kaštu statt kastu, s. 48 sūsi statt śūsi. Zu dem sachlichen siehe auch noch den nachtrag zu s. 106.

- 15. Zu s. 49 oben. Zur etymologie von ist das verbum & lie (siehe s. 94, anm. 2 und s. 384, anm. 3) nachzutragen, wie ass. ipparis (nif.) "er entfloh" Sanh. 3, 57 (wie "eilte herbei", so die 1. sing. Asarh. 1, 18. 46; ift. vom vogel littapras "er entfliehe, eile fort" IV R. 4, 2b).
- 16. Zu s. 51, anm. 1. Statt "unter "ist zu corrigiren "s. 209". Zu anm. 2. Das ass. puhalu verstösst eben so wenig wie das s. 77, anm. 3 erwähnte rûhu gegen das assyr. hauchlautgesetz, wonach für "ien pîlu zu erwarten wäre, da pîlu sonst schon im assyrischen in anderer bedeutung ("quaderstein" nümlich, z. b. Sanh. 6, 42 und passim) vorkommt und wahrscheinlich der unterscheidung halber das hier sich gehalten hat.
- 17. Zu s. 53. Statt "aus Müller's Anm. . . . . entnehme" ist zu schreiben "auch in Müller's Anm. . . . . finde", denn ich hatte mir die stelle schon vorher notirt. Statt أَنْهُلِكُ und zu يَهُلِكُ VIII ist noch hinzuzufügen Kult. Mu'all. 78 وَالْتَالِينَا وَالْتَلْيَالُونَا وَالْتَلْيَالُونَا وَالْتَلْيَالُونُ وَالْتَلْيِيْلُونُ وَالْتُلْلِينَا وَالْتُلْلِينَا وَالْتَلْيَالُونُ وَالْتُلْلِينَا وَالْتَلْيِيْلُونُ وَالْتُلْلِينَا وَلْتَلْلِينَا وَالْتَلْلِينَا وَالْتَلْلِينَا وَالْتَلْلِينَا وَالْتَلْلِينَا وَالْتَلْلِينَا وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيلًا وَلَيْلِينَا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلَيْلِينَا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَلَا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْتُلْمُ وَلِيلًا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا وَلَا لَكُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُونُ وَلِيلُولُونُ وَلِيلُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْلِيلُونُ وَلَيْلِيلًا وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلُونُ وَلَيْلِيلًا وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلِيلُونُ وَلِيلًا وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلِيلُونُ وَلْمُ وَلِيلُونُ و
- 18. Zu s. 54 ass. susi vgl. s. 324, anm. 1, wozu ich nochmals wiederhole, dass die aussprache sûsi für das ass. ideo-

assyr. rosse sei z. b. auf das titelbild in Smith's Assurbanipal verwiesen.

gramm PAS <sup>1</sup>. KUR.RA "esel des ostens" = "pferd" immer das wahrscheinlichste, wenn auch nicht direkt monumental bestätigte ist. Die namen der hausthiere im assyrischen stimmen ja sonst alle mit denen der andern nordsemitischen sprachen (des aram. und phönizisch-hebräischen) überein.

19. Für viele nachträge zum lexikalisch-arabischen theil, die meist in verweisungen bestehen (so z. b. s. 59 bei حائل

auf s. 82. 125 [Joseph vom esel] und 186), genügt es, einen blick in den ausführlichen arabischen wortindex zu werfen, wo ja bei jedem arabischen thiernamen alle stellen, in denen er in meinem buch vorkommt, verzeichnet sind.

20. Zu مَاهُ (urs. gašasa) s. 61 gehört nur während كَاهُ (wenn es nicht عنوا عن schreiben ist, was bei dem stand der in den äth. handschriften durch die amharische nichtunterscheidung in der aussprache der buchstaben w und n verursachten schwankungen oft nicht mehr sichergestellt werden kann) und witz zu dem allerdings verwandten stamm (ursem. gašaša) gehören. Erst nach druckabschluss des artikels "pferd" bin ich in betreff der zischlautgesetze im semitischen – unabhängig von Nöldeke, aber wie ich zu meiner grossen freude später, durch die citate in Philippi's verfehlter ausführung über die semitischen zischlaute aufmerksam gemacht, fand, ganz in übereinstimmung mit ihm3 – zu festen resultaten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> die transcription PAS für das zeichen für "esel" ist nur ein nothbehelf, siehe Z. d. D. M. G. XXXII, s. 185 f.

² vgl. das in meinem Physiologus s. XXI f. bemerkte. Ursprüngliches äth. أن entspricht etymologisch arabischem (vgl.nur المنتفعل (vgl.nur المنتفعل) und ن (wo hier w steht, ist das entweder ungenauigkeit oder hat praktische gründe, wie bei المنتفعل wegen المنتفعل بالمنافعة إلى أن المنتفعة المنتفقة ا

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> siehe Or. und Occid. I, 763, Nachr. d. G. d. W., 1868, s. 491 f. (in der recens. von Petermann's Ausspr. d. Heb. bei d. Samar.) und Z. d. D. M. G. XXIV, 95, anm. (in den Beitr. z. Kenntn. d. aram. Dialekte III). Aehnlich Merx in seiner syrischen grammatik.

gekommen, die ich anfangs an dieser stelle mittheilen und ausführlich durch beispiele belegen wollte, was ich aber nun des beschränkten raumes halber in einer besonderen noch in diesem sommer erscheinenden abhandlung thun will, wo auch das von Philippi gegen die transcription der assyr. zischlaute s und s vorgebrachte widerlegt werden wird. Einstweilen verweise ich auf meine einen theil der semit. zischlautgesetze veranschaulichende tabelle in der Z. d. D. M. G., XXXII, s. 712. — Statt der grundbedeutung "streicheln, berühren" gibt GHs (so kürze ich ab Gesenius H.-W., achte aufl., Leipzig 1878) für www.,tasten, durchtasten", dann "tastbar, consistent, massig sein"; auf letzteres scheint ass. gašiši "bretter", z. b. Sanh. 1, 58 (andere stellen bei Norris Dict. I, p. 200 f.) zurückzugehen.

21. Zu s. 65. γπ "pfeil" im assyrischen uṣṣu "pfeil" (wegen des hauchlauts siehe s. 77, anm. 3), z b. Sanh. 6, 57 midpanâti u uṣṣi "bogen und pfeile" (ebenso 5, 67 uṣṣi mulmulli "pfeile, keulen").

22. Zu s. 69, anm. 3. Bei den formen von matâru ist der dem t untergesetzte punkt abgesprungen; der betreffende stamm heisst auch assyrisch מתר, nicht etwa מתר.

23. Zu s. 77, anm. 3. Mit dem fem.-t hat sich die urspr. im ass. zu erwartende form rû, ri'u (für ريح) doch noch erhalten, nemlich in dem IV R. sich findenden syn. jenes imtu (oder ivtu?), dem auch Sb 85 erklärten wort ru-h-tu (var. ru--ú-tu), wobei zu bemerken, dass die Zeichen no 16 und 211 in Delitzsch's tabelle (2. aufl.) nur varianten ein- und desselben zeichens sind, dessen sumerische aussprache UH ist. Eine belegstelle zu UH = ru'tam (geschr. ru-h-tam) ist z. b. Del. A. L. (2. aufl.) s. 75. z. 21 (= II R. 17, 60ab); auf derselben seite z. 4, steht UH = im-tam (ebenfalls in einer zweisprachigen beschwörungsformel). Jenes von mir angeführte rûhu stammt nicht aus meinen eigenen excerpten der sumerisch-assyrischen texte, ich kann die richtigkeit desselben daher auch nicht verbürgen, es kann vielmehr auch aus einer falschen aufzeichnung, die ich mir vor jahren im anfang meiner keilschriftstudien machte, herstammen; wenn es wirklich vorkommt, so bleibt meine s. 77, anm. 3 gegebene erklärung trotz des daneben existirenden ru'tu (siehe oben, ferner IV R. 16, 55+56a u. ö.) bestehen. Assyrisch kummu "dein" (wahrscheinlich zu lesen kuvvu?) ist sicher durch das sumerische ZA.A.TA "bei dir" (die wörtliche assyr. übersetzung würde sein ina kaši oder ina katam).

-zu ur مُحامَدُا und مُحامَدُ gehört zu شِعِ und مُحامَدُ und يُقْرِد zu ursemitisch šakata und nicht zu sakata (wozu תוכבית und ass. sakâtu; שאבי kann zu beiden gehören); שיכב gehören zu ursem. sakana und sakaba, also zur W. sak (nicht zum allerdings verwandten sak). Zur W. sar, sar und sar vgl. GH8 ככח und שרר, סרר was מכר anlangt, so gehört zum übergang von stechen (W. sak nach GH8 unter 500), dornen, dorndickicht, dicht sein, verstopfen, verschliessen und verstummen eine grosse phantasie; auch auf meine erklärung lege ich kein grosses gewicht, wie ich überhaupt auf die reconstruirung der semitischen wurzelbedeutungen - bei stämmen kann man die grundbedeutung schon eher sicher erschliessen - immer weniger gebe; erstens führt sie uns in eine periode des ursemitischen, von der wir schon grammatisch viel zu wenig, eigentlich gar nichts, wissen, und zweitens, wer sagt uns, ob nicht sehr viele der formell allerdings mit ziemlicher sicherheit zu reconstruirenden wurzeln, ganz concrete bedeutung hatte (so kann ja sak dorn und dorndickicht geheissen haben; bewiesen kann es nie werden, und darum darf es auch, kaum als mittelglied einer so langen kette wie oben, benutzt werden. Der sichere boden beginnt eben doch erst mit den (meist triliteralen) stämmen (katála; jaktulu, jakátulu, kutul; katlu, katâlu etc.), wie sie für die letzte periode des ursemitischen (schlechthin "ursem." von mir bezeichnet) aufzustellen sind. — להב flamme ist auch im assyr. erhalten, und zwar in li-hi-bu (sprich li'bu) IV R. 1, 23+24c u. ö., wo sumerisch GIBIL (geschr. NE) sonst = assyr. išâti "feuer" entspricht. - Auf s. 81 ist مِسَمِّم (siehe s. 101) wie مِسَمِّم (siehe s. 75) in der alfab. reihe nachzutragen.

25. Zu s. 82. سام gehört mit syr. شعر und ass. simatu "merkmal, schmuck, geeignet oder passend sein für etwas" (so Asurb. 6, 66; 7, 11; Sanh. 5, 17. 55), simâni (pl. von simu) "paniere, trophäen" (Sanh. 5, 78. 6, 2) zu ursem. ترات während

mit äth. שוס und ass. šâmu auf ursem. שום zurückzuführen ist.

- 26. Zu s. 83. Nach شَيْظُم ist شَيْظُم (siehe s. 84) als pf.-ep. nachzutragen.
- 27. Zu s. 84. Zu شَبُوْس: der begriff des "unbändigen" wird auf die auch dem wort پَرْتِكُ شَبُّس zu grund liegende bedeutung "laufen, geschäftig sein" zurückgehen (vgl. GH8 unter שׁמשׁ).
- 28. Zu s. 90 oben: zum pl. يَعَابِيب siehe eine belegstelle s. 108. — Als no. 84 kann عَتِيق (siehe s. 106) nachgetragen werden (wo allerdings فَرَس vorausgeht).
- 29. Zu s. 91, anm. 2. Eine belegstelle zu *uru* (aus einem nationallexikon) habe ich Z. d. D. M. G. XXXII, s. 177 gegeben.
- 30. Zu s. 92, anm. 1. Vgl. auch aṭappiš Asarh. 6, 21, "wohlbedeckt, geschützt", wie vielleicht statt aṭabbiš (siehe Physiol., s. XLV, anm. 38) zu transcribiren ist?
- 31. Zu s. 93. Lies agarru statt 'agarru und "bronze" statt "erz".
- 32. Zu s. 95. Der zischlaut verbietet, ass. paskaru und syr. paškel zu vergleichen, ebenso der sonst schwer zu belegende wechsel von r und l im semitischen; andrerseits darf gerade in quadriliteris noch am ehesten eine ausnahme von dem sonst so strengen entsprechen der semitischen consonanten zugegeben werden (vgl. z. b. ass. parzillu und בָּרָנֶּדְ, welch letzteres doch kaum lehnwort 1 aus dem aramäischen oder assyrischen ist, schwefel, aram. פַּרָנִיתָּא 2 u. a. mehr). Zu paru farre

ا bei lehnwörtern freilich hören die lautgesetze auf (so äth. المُعَا، arab. بَغْل und andere beispiele mehr).

<sup>2</sup> wenn hier das t auch urspr. fem.-t ist, so scheint es doch nicht mehr als solches, sondern als 4. radikal gefühlt worden zu sein; arab. كِبُويت

(gewöhnlich in den hist. texten ideogrammatisch geschrieben mit dem zeichen für das sumerische ŠUḤUB, auch ins assyr. als suhuppatu übergegangen) und der ursprünglich von mir in anm. 1 nur als erschlossen bezeichneten form ist nachzutragen die stelle Sanh. Bell. z. 7 narkabâti sumbi sûsi suhuppâti (geschrieben ŠUḤUB; , aber wegen des folgenden [imîri] 1 par-ri hier suhuppâti, nicht pari zu lesen) imîrî gammali (geschr. [imîri] ĠAM.MAL; ) u parri "wagen, lastwagen (hebr. [ruz]), 2 rosse, kühe, esel, kamele und farren (erbeuteten meine hände iksudâ katûi)", wo noch das doppelte r erhalten ist, und ferner Tigl. Pil. II (II R. 67) z. 33. 39 sûsi, [imîri] NE.NUN.NA, [imîri] par-ra-a-ti (NE in NE.NUN.NA ist das ideogr. für niru joch). Oder sollte wegen des noch unerklärten uduri (Asarh. 4, 17) überall hier udri statt parri zu lesen sein?

- 33. Zu s. 96. Lies statt "von Gadâ" vielmehr "des gadanstrauches" (s. 305, anm. 1 bereits verbessert).
- 34. Zu s. 104. Ass. *mirihtu* scheint der form nach eher ein *maf* al von *arâhu* ("vorschreiben, festsetzen", daher *urrihtu* "vorschrift" Asarh. 6, 29) als eine bildung von *marâhu* zu sein.
- 35. Zu s. 105, anm. 2. Lies aršu, iršu statt arsu, iršu und vergleiche arab. 'aršun, heb. אָרֶשׁ, aram. בָּרֶט (also schon urs. 'arśu "bett, polster").
- 36. Zu s 106. Andere erklären sulu für ein syn. von nidûtu "höhe" (dann von ilu "hochsein", wie suklulu von kalûlu, suluku von alûku), was, da sulu, tiriktu und nidutu a. a. o. demselben sumerischen KANKAL (so ist gemäss der glosse hier KI.KAL "erhabener ort" zu lesen) als synonyma entsprechen, denkbar wäre. Das assyr. nahdu ist in den ältesten babylonischen texten, den Izdubarlegenden, in verbindung mit kablu kampf (siehe s. 97) gradezu stehendes epithetum des rosses, so IV R. 48 (Izd.-leg., taf. 6), col. 2, z, 9 tarámi (= arab. tarhamu) sûsa nahid

beweist dafür in so fern nichts, als es lehnwort aus dem aramäischen scheint. — Ob מְּזְרֵית (schon Gen. 19, 24, vgl. auch בָּלֵּה Gen. 6) und pers. gögerd "schwefel" etwa aus einer quelle stammen, weiss ich nicht.

¹ das zeichen für "esel", was aber vor andern thiernamen nur als determinativ für zahmes hausvieh (so bei dem ideogramm für pferd, kamel etc.) steht.

<sup>2</sup> vgl. zu dieser dissimilation (sumbu für subbu) ass. zumbu fliege (für zubbu) und sumbu "finger" (für sub'u, vgl. באָבאָר).

kabli "du liebtest ein ross, glorreich im kampf". Interessant ist, dass auch hier das pferd (und gerade in der ältesten zeit) nur als streitross auftritt, welche rolle es überhaupt bei den Semiten (vgl. auch s. 46) von haus aus gehabt zu haben scheint.

37. Zu s. 107. Lies šubtu (st. c. šubat) statt šubatu.

- 38. Zu s. 109, anm. 1. Auch im assyrischen heisst nakāpu "im kreis herum gehen", "umherlaufen", so vom wahnsinn IV R. 3,  $42+43^b$  kima alpi (wie ein ochs) ittakip, von den im kreislauf wiederkehrenden tagen IV R. 5,  $1+2^a$  umi muttaktupum, und geradezu als adj. zu alpu "ochs" steht nakipu (graphisch ungenau statt nākipu) IV R. 2,  $14+15^c$ . Im sumerischen entspricht überall DU (geschrieben UL).
- 39. Zu s. 110. Zu den eigennamen von rossen füge noch hinzu *Munkadir* (siehe s. 74). Für die verschiedenen in diesem buch vorkommenden namen der körpertheile des pferdes (die ausserdem ausführlich in Ahlwardt's Chalaf al-Achmar behandelt sind) siehe den arabischen index, wo dieselben als solche gekennzeichnet werden.
- 40. Zu s. 112. رُخُوف (so in Reiske's Abul-Fidâ) scheint dort ein druckfehler für وثين , wie demnach auch hier zu verbessern wäre. Zu s. 113. Für 中 = in lehnwörtern ist auch Prätorius, Amh. Gramm. (Halle 1878) I, s. 71 zu vergleichen. Auch im himjarischen heisst عنه "aufsprossenlassen" (D. H. Müller, Z. d. D. M. G., XXX, s. 673). Ein anderes assyrisches wort für "maulesel" steckt vielleicht in dem bis jetzt nur in den nationallexicis gelesenen kuddinnu (siehe darüber Del., A. St., s. 95); dass das gewöhnliche ideogramm der assyr. hist inschriften für den so gewöhnlichen und so oft abgebildeten maulesel eines der beiden mit dem esel-determinativ geschriebenen NE.NUN.NA (siehe oben no. 32, schluss) oder murniskii¹ (nicht "streitrosse"; Delitzsch: "hausesel") ist, steht mir sicher.
- 41. Zu s. 129 und zwar den nur poetischen schmuckwörtern für gold ist noch ein drittes zu fügen, nemlich عِقْيَانِ 'ikjânw

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> geschrieben [imîru] NITA (mit zeichen 24 der 2. aufl. der tabelle).

(vgl. Tabari, Berl. handschr., ()r., fol. 71, bl. 25 rev. z. 13 لِنُكْثِرَ und dazu die randglosse الْعِقْيَان ذَهَبُّ ينَبُّتُ ولا عِقْايَانًا ولا عِقْايَانًا ولا عِقْايَانًا فَا فَيَنْنَا ولا عِقْايَانًا ولا عِقْايَانًا ولا عِقْايَانًا ولا عِقْايَانًا فَا فَيَنْنَا وَلا عِقْايَانًا ولا عَلَيْكُونُ ولا عِقْلَالًا ولا عَلَيْكُونُ ولا عِقْلَالًا ولا عَلَيْكُونُ ولا عِقْلَالًا ولا عَلَيْكُونُ ولا عِقْلَالِهِ ولا عِقْلَالًا ولا عَلَيْكُونُ ولا عِلْمُ ولا عَلَيْكُونُ ولا عِلْمُ ولا عَلَيْكُونُ ولا عِقْلَالًا ولا عَلَيْكُونُ ولا عِلْمُ ولا عَلَيْكُونُ ولا عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ ولا عِلْمُ عِل

- 42. Zu s. 131, anm. 1. Zu der lesung iru (statt bitru, vgl. s. 127, anm. 2) wäre ein weiteres beispiel der vogel- (vielleicht auch adler-)name irumu in den Izdubarlegenden (Sm. Ch. Gen. s. 189 iruma tarami tamhasisu va kappasu taltibru "einen wilden adler liebtest du, du schlugst ihn und zerbrachst seine schwingen"), wozu vielleicht nur eine variante ist iramu (syn. von šilibbu) K. 4213 (einem bruchstück einer thiernamensynonymenliste); in diesem fall hätten wir zugleich wieder ein beispiel der übertragung eines säugethier- auf einen vogelnamen, da šilibbu doch nichts anderes als das s. 310 notirte šilibu "fuchs" sein kann Zu s. 132. Eine belegstelle zu purivu "wildesel" phonetisch geschrieben in hist. texten ist z. b. Sanh. 4, 22 kima purivi (geschr. bu-ri-mi) igruru "gleich w. liefen sie davon".
- 43. Zu s. 139 beachte den nachtrag auf s. 221, anm. 1. Zu s. 139, anm. 5 trage nach den weitern t.t. Asmai's für die steinböcke, nemlich
- 44. Zu s. 144. Assyrisch gammalu ist arabisches lehnwort, wie schon die form (es wäre für جَهَلَ ein gamlu zu erwarten) beweist; dazu stimmt vortrefflich das s. 217 bemerkte. Für das ursemitische bleibt gamalu "kamel" natürlich demungeachtet bestehen.
- 45. Zu s. 148. Dass uniki (Lenorm. "kamele") "ziegen" heisst, darüber siehe unten.
- 46. Zu s. 156, anm. Lies "s. 147, anm. 1" statt "s. 146, anm. 2".
- 47. Zu s. 161. Im amh. ist nhoc: (denn auf diese grundform ist nrc: und nhc: zurückzuführen) auf eine antilopenart übertragen worden, vgl. Prätorius, Amh. Gramm. I, s. 92.
- 48. Zu s. 162. Lies  $Wab\hat{a}ri$  statt  $Wab\hat{a}r$  und vgl. dazu s. 309, anm. 1.

- 49. Zu s. 170. Lies حَبُوْت statt جَبُوْت.
- 50. Zu s. 181, anm. 1. Die form ist besonders im assyrischen gang und gäbe, vgl. z. b. tarbasu "hirtenzelt", tarmasu "gewürm", taniḥu "wehklagen" (von anḥu), tamḥaru "kampf", taḥazu schlacht (von aḥāzu) u. o.
- 51. Zu s. 182 ist zwischen عَنْهَل und عَنْهُ nachzutragen عَنْهُو (siehe s. 327).
- 52. Zu s. 185 ist zwischen قَرُوَاء und قَرُوَاء nachzutragen قَرُواء Mu'all. des ibn-Kult., vers 66.
  - 53. Zu s. 191. Lies البات statt البات الب
- 54. Für s. 196 ff. ist noch einiges lexikalische aus den unter den kamelepitheta gegebenen beispielen nachzutragen, (so z. b. noch einige namen für körpertheile u. a.), was man alles im arabischen index findet. Zu s. 204. Assyrisch rukubi ist an andern stellen (so z. b. Sanh. 5, 80) sicher "wagen" (nicht "reitthiere"); das verbum rakābu selbst steht im assyrischen vom pferdritt (so arkab ina sūsi Sanh. 1, 67). Wenn die engl Assyriologen das gewöhnl. ideogramm für "wagen" rukubi umschreiben, so ist das unrichtig, dieses muss vielmehr narkabtu, pl. narkabūti gelesen werden.
- 55. Zu s. 210, anm. 3. Der نَسِيب in der sonst alten Mu'allaka des Ibn-Kultūm scheint auch aus andern gründen (beachte z. b. die wörter für elfenbein u. a.) erst ein späteres fabrikat, was um so leichter erklärlich ist, als eben ein تَسْيب zur zeit, da diese alten gedichte in ihrer jetzigen fassung redigirt wurden, nothwendig dabei sein musste und also, wenn er fehlte, dazu fabricirt wurde.
- 56. Zu s. 217 ist das oben no. 44 bemerkte zu berücksichtigen, wie auch noch nachzutragen, dass bei dem tribut, den Sanherib von den in Südbabylonien streifenden beduinen (über diese siehe schon oben nachtrag no. 6) nahm, neben 7200 pferden und farren, 11073 eseln, 80100 ochsen, 800500 schafen auch 5230 kamele waren (Sanh. Bell., z. 16).

- 57. Zu s. 221, anm. 4. Gegen die aufstellungen von A. v. Frantzius vgl. jetzt R. Hartmann in den Verhandl. der Berl. anthrop. Gesellsch. 1878, s. 202 ff., besonders sein erstes, drittes und viertes resultat (1. die alleinige abstammung des hausrindes aus Afrika ist bis jetzt nicht erwiesen. 3. die hervorbringung des zebu, eines mit fortpflanzungsfähigkeit begabten züchtungsprodukts, in Asien, und seine überführung nach Afrika ist eben so gut möglich, als seine ursprüngliche züchtung in Afrika. 4. Die zähmung des urspr. wilden bos primigenius in Europa ist zum mindesten sehr wahrscheinlich; ihr verdanken jedenfalls auch viele unserer hausthierracen ihre herkunft).
- 58. Zu s. 224, anm. 3. Das dort bemerkte ist einzuschränken durch "fast nur noch", denn vgl. Sanh. 5, 74 šûri marûti "feiste stiere". Zu alpu vgl. auch oben no. 38.
- 59. Zu s. 226. Zu agalu vgl. noch Sanh. 6, 55 ana pakadi murniski pari agali (geschr. a-ga-li) ibili (ebenfalls phonetisch i-bi-li) "zur stallung der hausesel (oder maulthiere?, siehe oben), farren, kälber und widder(?)."
- 60. Zu 227, anm. 2. Ausser arhi so Asarh. 5, 17 ŠAL. lammassi ŠAL arhi! "material zu löwencolossen und material zu stieren (statt des sonst stehenden šîdi stierkolossen)" kommt auch rîmi selbst in gleicher anwendung vor, so Asurb. 6, 96 rîmi (geschr. AM; ) natruti sikur (oder simat?) bâbani išrîti Ilamti (vgl. dazu A. St., s 34) "die ochsen, welche bewachen den verschluss" (oder "die ochsen, die bewachenden, [welche sind] das merkmal?) der thore der tempel von Elam" u. ö. im Asurb.; Nebuk. 3, 59 rîmi dalâti babi ina zaḥali namriš ubannim "ochsen der thüren und thore liess ich machen von bronze (?)² hellglänzend (adv. von namru)". Zu kima rimi (ideogr.)

¹ geschrieben mit dem ideogr. no. 227 der tabelle (vgl. dazu Sb. 254 AB arḥu); ebenso Lay. 41, 34 ŠAL arḥi za-za-a-ti (lies נַּמּ-צָּמָ-a-ti "bildwerke" und vgl. 2. Chron. 3, 10 מַּצָשָּׁה צַּצְצָּעָר von den Kerubîm (ass. kirubu stiercoloss).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> zahalu ist ein metall, was Asurb. 6, 70 u. ö. neben zariru (bronze, dort als überzug der wagen) steht, oft den zusatz ibbu "hellglänzend" hat (z. b. Asurb. 2, 76) und auch bei den stier- und löwencolossen nicht die materie selbst, aus der sie gemacht sind (diese ist iru bronze), sondern die obere bekleidung (vgl. sa zahalu litbušu) zu sein scheint.

- Sanh. 3, 74 ist noch zu fügen ri-ma-nis "wie wilde ochsen (erklomm ich die steilen 1 orte auf meinen füssen)", adv.-bildung vom pl. rimâni (vgl. abubanis von abubu u. a.) Sanh. 1, 69.
- 61. Zu s. 228, anm. 2. Zu *ibilu* vergleiche die unter no. 59 oben mitgetheilte belegstelle, die Delitzschs *ibilu* für AM.SI nur zu bestätigen scheint; wir hätten dann innerhalb des assyrischen selbst eine übertragung, entweder vom widder auf eine wildochsenart oder, was mir wahrscheinlicher scheint, vom zahmen auf auf den wilden ochsen (wenn nemlich *ibilu* im assyrischen irgend eine altersbezeichnung des rindviehs ist, was in obiger stelle in den zusammenhang eben so gut passt). Die verantwortlichkeit für AM.SI = *ibilu* trägt übrigens Delitzsch allein (vgl. seine lesestücke s. 29).
- 62. Zu s. 231 sind die nachträge schon im inhaltsverzeichnis notirt.
- 63. Zu s. 235, anm. 1. Wenn das tigréwort hand arâb (eine antilopenart) und syr. Liz zusammen gehören, was mir wahrscheinlich ist (dann urspr. Oligie), so gehört natürlich das phöniz. In auf keinen fall zu Liz, da letzteres dann ja auf ursem. 'arabu oder 'arbu (und nicht auf darbu) zurückgeht. Zu anm. 2. Wirklich hiess das assyr. wort für widder (und dann auch "hammel") kabšu (ursem. kabšu), so dass also nur das syr. Lizz ausser der reihe steht und neben ursem. kabšu auch ein kabšu voraussetzt; denn das Asurnas. 3, 34.64, Salm. Karch.-monol. 1, 36 u. ö. sich findende ina ilippi mašak kabši (so lies statt gabši, da gab ebenso den werth kab hat) heisst, wie Schrader KG. s. 216, anm. 2 überzeugend und scharfsinnig dargethan hat, nichts als "auf schiffen von hammelhäuten (überschritt ich den fluss)". Eine belegstelle kibsu "tritt" (von ochsen und kleinvieh) siehe unten no. 65.
- 64. Zu s. 237. Lies ﴿ الْحَارُ statt الْحَارُ (so z. b. Phys., ed Land, 52, 11; 63, 21; 85, 4; 87, 3). Assyrisch immîru steht z. b. IV R. 7, 9+10a nisu sú-a-tum ar-rat limut-tim ki-ma im-

von pasaku, vgl. arhi paškūti der hist. inschr.) und nicht asru rušuku; vgl. auch Sanh. 3, 76.

-mi-ri it-bu-uḥ-su "jenen menschen schlachtet der feindliche fluch wie ein lamm"; aus der sumerischen kolumne (MULU. BI. AŠ. HUL. LU-DIM ŠUM.MA) sieht man, dass für LU die gewöhnliche assyrische wiedergabe vielmehr immiru als das seltnere syn. kirru (so in den nationallexicis, siehe A. St., s. 32) gewesen ist.

65. Zu s. 242. Assyrisch  $rab\hat{a}su$  lautet im impf. irbis, so vom hund K. 217, z. 5. 6. 7. (= Len., Ch. d. T. Cun., 3ième fasc., p. 234); vgl. auch die interessante stelle Asurb. 7, 5–8 "nach männergeschrei und dem tritt von ochsen und kleinvieh (kibis alpi u sîni), nach frohem jubelruf (alala ist interjection der freude) liess ich lechzen (usamma) seine gefilde; wildesel (purivi, ideogr.), gazellen (BAR.KAK = sabîti), gethier des feldes, straussen(?) liess ich lustig (parganis) sich dort lagern (usarbisa)".

66. Zu s. 245. Lies "w.-aram." statt "chald.", welche veraltete bezeichnung mir trotz besten willens -- so stark ist die macht der gewohnheit - vielleicht auch sonst noch etliche male entschlüpft ist. Wie heut noch jemand im ernst diese bezeichnung für das biblisch-aramäische und targumische mit wissenschaftlichen gründen aufrecht erhalten will, verstehe ich nicht. Ob das buch Daniel nun ächt oder unächt ist, immer ist das aramäische gewand der betreffenden stücke späteren ursprungs (und zwar aus einer zeit, wo die, welchen die jetzige gestalt ihre entstehung verdankt, meinten, wie zu ihrer zeit so wäre auch schon unter Nebukadnezar, dessen sprache wir jetzt aus seiner grossen bauinschrift (leider nicht aus seinen annalen) ganz genau kennen, das aramäische landessprache von Chaldäa gewesen). Ganz abgesehen davon ist ja längst von Nöldeke erwiesen, dass die sprache der biblisch-aram. stücke zur west-, nicht zur ostaram. gruppe gehört; vgl. auch jüngst noch Z. d. D. M. G. XXXII, 406 f.

¹ ú-gal-!.u-u vielleicht urspr. "der grosse ú-vogel" (hu mit ú-gal verschmolzen) = "strauss"??

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die sonst vorgeschlagene übersetzung "in schaaren" (also von pargu "schaar", was bis jetzt sonst nicht belegt ist passt deshalb nicht, weil III R. 59, 29b bei demselben parganiš der sing. ir-bis (geschr. NA-is mit dem ideogr. für irsu, mailu "ruhelager" und der phon. ergänzung -is) steht.

67. Zu s. 246. Dass die ziege auch assyrisch inzu (nicht etwa izzu) geheissen hat, hat Lenormant, meines erachtens überzeugend, dadurch nachgewiesen (J. As. 1878, VII, XI, p. 212, note), dass er für isbu die bedeutung "milch" (so vor allem durch die stelle II R. 35, 74+75) festgestellt (syn. von himîtu "rahm" IV R. 4, 28 und 29 ff. b, wie von alîbu [علية] "milch"). Danach kann das schon aus dem grossen syll bekannte inzu (sumer UZ, Sb 286), da IV R. 28, 48; 51° von GAUZ = isbi inzi die rede ist, doch kaum etwas anderes als das arabische inzi die repräsentiren. Ist das aber richtig, so müssen wir für das ursemitische wol inzu für das ursprünglichere halten, nicht izzu, wie dann auch in arabisch (cicht erst durch auflösung entstandene) form erblicken.

68. Zu s. 249. Dem arabischen غَنَاتُ entspricht im assyrischen uniku, 2 so IV R. 3, 42+43a; 5, 32+34c, beide mal ša-rad ú-ni-ki (graphisch ungenau mit k statt k) "das fell eines weiblichen zickleins", sumerisch AŠ.KAR mit vorgesetzten determinativ für weib, weibchen (ŠAL). An der zweiten stelle steht als synoymum ša-rad pu-had-ti, sumerisch (ŠAL)X, 3 was auch (im sumerischen dasselbe ideogramm) im Istarhymnus Sm. 954, obv., z. 11 † 12 im masc. vorkommt: barbaru ša ana liki pu-hadi šaluku atti "ein schakal(?), 4 welcher, um zu packen (¬¬¬¬) die zicklein, ausgehend ist, bist du". 5 Dass puḥādi nichts

<sup>1</sup> im Sep.-Abdr. (Etudes cuneif., 3ième fasc., Paris 1878), s. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ursemitisch 'anûhu. Die formen kutîlu wie kutûlu (besonders die letztere, welche auch hier wegen des e in 'anûhu vorzuliegen scheint) sind im ass. sehr beliebt (vgl. purîvu, šumîlu u. a., andrerseits hurûsu, puhûlu, ulûpu, turûhu, dumâmu etc.) und gehen auf urs. katîlu und katâlu zurück.

<sup>3</sup> ein ideogramm, dessen aussprache bis jetzt unbekannt, das fast aussieht wie no. 144 der tabelle (2. aufl.), nur dass statt des in das zeichen MAL eingeschriebenen AM das zeichen PA eingeschrieben ist.

<sup>4</sup> siehe s. 292.

<sup>5</sup> sumer.: LIK.BAR.RA. X. ŠU.TI.A. DU.A. (das nun noch folgende DU = adi "bis, nebst" ist eine abkürzung für ZAE. ŠI.IN.GA.ME.NE

anderes als "zicklein", "junge vom kleinvieh" heissen kann, wird bestätigt durch puhadi sini Tigl. 7, 13. — Ein anderes wort für "böcke", "zickchen" scheint in dem vogelnamen karib barhāti (aram. מַבְּיִם zu stecken, vgl. Delitzsch, A. St., s, 104.

69. Zu s. 253. Zu den zwei steinbockarten بَقَر und بَقَر vgl. auch s. 286, anm. 1.

70. Zu s. 254, anm. 2. Lies "das junge weibchen" statt "das junge".

71. Zu عَنَّ عَنْ الرَّعْسُ s. 254 ff. Dass meine identification von den "wildkühen" der altarabischen dichter mit der oryxantilope richtig ist, wird bestätigt durch die worte Brehm's, Thierl. III, s. 231 "die Säbelantilope, von den Arabern Wild- oder Steppenkuh genannt (Oryx leucoryx, Antil leucoryx)"; zu dem dort weiter unten (s. 231 f.) bemerkten "das Verbreitungsgebiet der Säbelantilope erstreckt sich über den nördlichen Theil von Innerafrika, von der Regengrenze an südlich. Sie ist nicht selten in Sennar und Kordofân, in Mittel- und Westsudan, kommt aber auch nach Norden hin in der Bahiudasteppe und in einigen Wüstenthälern Nubiens bis zur ägyptischen Grenze vor" sind als sicher bezeugt nun noch die sandsteppen Arabiens hinzu zu fügen (vgl. auch noch s. 278).

72. Zu s. 256 (رَبُّعُرُ الْرَحْشُ "oryxantilopen"), zu s. 258, anm. 2 und s. 259, anm. 3 (رَبُّعُرُ الرَحْشُ "junges oryxantilopen-weibchen") und zugleich zu s. 410, anm. 1 (was selbst ein nachtrag zu den ebengenannten stellen ist): a. meiner aufstellung, dass die Araber unter بَقُرُ الرَحْشُ hauptsächlich die oryxantilopen verstanden, dient zur bestätigung Brehm, Thierl. III, s. 231 "die Säbelantilope, von den Arabern Wild- oder Steppenkuh genannt (Oryx leucoryx, Antilope leucoryx)". Vergleiche ferner Daumas, le Grand Désert, Paris 1848, (im Vocabulaire d'histoire naturelle, s. 377—418), s. 379 f., wo بَقُرُ سُلُوهُ اللَّهُ الْمُعْمُدُونُ اللَّهُ الْمُعْمُدُونُ اللَّهُ اللَ

in z. 5/6 = "du, für sie bist du"). — TI.A heisst "ergreifend", DU.A "ausgehend"; ŠU- ist stammbildend.

arbeit, s. 390) identificirt wird, was also ganz zu dem von mir auf s. 255 bemerkten (بَقَرُ الرَّحْش bezeichnung der oryxantil. und vielleicht noch einiger grösserer antilopenarten, wie z. b. der kuhantilopen) stimmen würde. Freilich ist immer zu beachten, dass bei Brehm wie bei Daumas von afrikanischen (nubischen und maghribinischen) Arabern die rede ist. b. im algerischen arabisch ist بيم rim heute noch der ausdruck für

die oryxantilope (und wenn غُنِ bis jetzt und schon vor memen sprachlich-naturgesch. untersuchungen, mit oryxantilope übersetzt wurde, und dann weiter misbräuchlich von den a-t. exegeten zur bestimmung des bibl. an benutzt wurde, so stammt das allein aus dieser quelle), vgl. Daumas a. a. o., s. 391 (dort rîn in rîm zu corrigiren!) in dem erwähnten vocabulaire, art. "gazelle", no. 1 und dens, Chevaux du Sahara et les moeurs du désert, Paris 1855, p. 280 ff, wo es p. 280 unten heisst "el-rîme, l'espèce intermédiaire pour la taille, se trouve dans le Sahara; on la reconnait à la blancheur de son ventre et de ses cuisses et à la langueur de ces cornes". — Schreibe s. 258 ohne die beigefügte ziffer fünf, denn die anm. 5 auf s.

ı vgl. auch noch die andere stelle aus Daumas (nachtrag zu s. 281 أُرُويَّةً

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> und zwar vermittelst Fleischer's hinweis in Levy's Chald. Wörterb. (I, 418, col. 2, z. 16 v. u. und II 577) auf Seetzen's reisen, bd. III, s. 393, z. 9 ff., wo es heisst: "nach der Versicherung Herrn Dr. Mandrici's, der 16 Jahre in Tunis wohnte und dort zwei weisse Gazellen mit gewundenen Hörnern und schwarzem Maul gesehen, welche die gewöhnlichen Gazellen weit an Schönheit übertreffen. Man hatte sie aus weiter südwärts liegenden afrikanischen Ländern gebracht [natürl. aus der Sahara, vgl. die nicht nach einer blosen versicherung vom hörensagen klingenden angaben von Daumas]. Diese weisse Art ist dort unter dem Namen von rim bekannt."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> die zwei andern gazellenarten, die dort aufgeführt werden, sind 1. le sine (gazelle de petite taille; elle se trouve dans le Sersou) und 2. el-ademi, dann zusammengezogen le ledmi (so bei Daumas, G. D., a. a. o., art. gazelle, no. 2). "la plus grande espèce (dans de Teull et la montagne)".

258 gehört zu آزام oben auf s. 259 und ist nur durch versehen hierher zu نعام gekommen.

- 73. Zu s. 261 (und noch an einigen stellen [z. b. s. 389, anm. 2] in meinem buch). Schreibe nach den nationallexicographen genauer III statt III (welch letzteres freilich dennoch etymologisch das richtigere wäre).
- 74. Zu s. 262 ist nach "in der anm.", z. 9 v. o. nachzutragen: "und s. 260 z. 4 v. o. wie Meid. II 761 (mitgetheilt auf s. 272)".
- 75. Zu s. 264, anm. 1. Zu sadirāti vgl. noch sidru "schlachtordnung" Sanh. 2, 77, sidirta (dass.) Sanh. 5, 48, KG. 533 (= II R. 65, 15) u. andere stellen mehr. Zu anm. 2 ist noch als bestätigung hinzuzufügen, dass auf einem noch unedirten täfelchen (K. 4204) LID (sprich AB) = arḥu mitten unter anderen thiernamen steht, wie mir Delitzsch einmal mittheilte. Statt "5, 17" schreibe "5, 17)".
- 76. Zu s. 273. Ueber die grundbedeutung von ursem. 'azālu "junge gazelle" gibt das assyrische azlu "lamm" Sanh. 5, 76 (kišadāti-šunu unakkis azliš "ihre hälse schnitt ich ihnen ab wie lämmern"), welcher thiername in Dr. Hörning's trefflicher Sanherib-übersetzung zum erstenmal richtig erkannt wurde, aufschluss, zugleich ein neues lehrreiches beispiel zu den s. 262 u. ö. besprochenen übertragungen.
- 77. Zu s. 281, أَوْوَيَّة urwijjatun. Dies wort steckt jedenfalls in dem Daumas, les ch. d. S. (siehe oben no. 72), p. 294 erwähnten lerouy; dort heisst es: ".... la chasse du lerouy, animal qui ressemble à la gazelle, mais plus grand qu'elle, sans atteindre toutefois la taille du bekeur-le-ouhach. Le lerouy, qu'on appelle aussi tis el-djebel (= تَيْسَ الْحَبَلُ bergbock"), se tient au milieu des rochers et des précipices". Ganz die-

¹ einstweilen nur der anfang "das sechsseitige Prisma des Sanherib in transcribirtem Grundtext und Uebersetzung" Leipz., 25 ss., 4º 1878 erschienen; commentar und glossar wie der Sanherib-cylinder in gleicher behandlung sind unter der presse.

selben bemerkungen über die jagd dieses thieres finden sich schon in Daumas' Moeurs et coutûmes de l'Algérie (Paris 1853), p. 62.

78. Zu s. 281, anm. 1. Lies zukti mit p statt zukti, und "felsspitzen" statt "felsen". — Zu s. 282, anm. 1. Weitere assyrische löwennamen siehe gleich unten unter no. 80 (nachtrag zu s. 288).

79. Zu s. 286. Das äth. **Dema:** ist gut semitisch, (während nach A. Müller in Bezzenberger's Zeitschr. I, s. 294, anm. 1 mit berufung auf Prätorius der anlaut wai unsemitisch sein soll); vgl. schon s. 264, anm. 1, ferner **Dea:** und وَيْلَةُ (wenn auch interjectionalen ursprungs, so doch wirkliche substantiva geworden), dann aus dem Kamus وَيْلَةُ und وَيْلَةُ وَيْلَ وَيْلِ وَيْلِي (schon wegen des nordsem. j echt semitisch, vgl. dazu s. 290, anm. 6 und s. 414).

80. Zu s. 288. Das von mir für das ursem. angesetzte labi'atu, lib'atu wird bestätigt durch das assyrische labbu. Auf dem noch unedirten täfelchen K. 4213 folgen den assyrischen synonymen za-ar'u = si- [abgebr.], ak-ra-bu = zu-ka-ki-bu("skorpion") und na-a-lu (lies nailu) = a-a-lu (lies ailu) drei weitere paare: lab-bu (auch die lesung kal-bu möglich, doch vgl. unten) = ni-su (siehe s. 282, ann. 1), nd-mu = ni-su und lu-u = ni-su. (Den schluss bildet das paar i-ra-mu =ši-lib-bu-u, siehe schon nachtr., s. 430). Nun hatte ich trotz der dreimaligen gleichsetzung mit nisu nicht gewagt, labbu als sichere lesung und mit der sichern bedeutung "löwe" zu s. 288 zu notiren (der inhalt des täfelchen war mir, als jene seite gedruckt wurde, längst bekannt, vgl. nur s. 97, anm. 1); die sache ist aber nun zweifellos durch ein stück des Sanheribprisma's, wo innerhalb 37 zeilen alle diese drei löwennamen (labbu, udmu und  $l\hat{u}$ ) zu vergleichungen verwendet vor-Sie in diesem historischen text zuerst als solche erkannt zu haben, ist wiederum das verdienst meines collegen Hörning (a. a. o., s. 21 und 23). Diese stellen sind: Sanh. 5, 54 la-ab-bis an-na-dir "gleich einem löwen ergrimmte ich" (ebenso Asarh., Cyl C. 1, 2), Sanh. 5, 61 f. (sir gimir ummanâti nakiri limnuti) zar-bīš ud-mī-īš 1 al-sa-a ("gegen all die schaaren der feindlichen rebellen) ungestüm wie ein löwe fuhr (ສວນ) ich los" und Sanh. 6, 16 har-ba-šú tahazi-ja kima li-t (gen. von lu-u,² vgl. pû mund, gen. pî, acc. pâ) zu-mur-šú-un is-hu-up "die wildheit meiner schlacht gleich einem löwen warf sie (wörtlihren leib) darnieder". — Zu s. 289 oben ist die hinweisung auf s. 235 oben nachzutragen. — Zu s. 290: Die aufstellung, lüg sei aus vie entlehnt, wird ebenfalls verdientermaassen zurückgewiesen von A. Müller (in seinem aufsatz: "Semitische Lehnworte im älteren griechisch" (Bezzenberger's Beitr., I, s. 273—381) a. a. o., s. 290. — Zu anm. 4. Auch in den südhamitischen sprachen, so im Somali leba-ch, im Danakil loba-k.

81. Zu s. 290, anm. 6. Siehe schon am schluss meines buches, s. 414, ferner oben nachtr. no. 79; ausserdem ist noch folgendes nachzutragen: Die literatur über olvog einer- und die semitischen wörter, die dem hebr. 122 etymol. entsprechen, andrerseits siehe bei A. Müller a. a. o., s. 278, no. 57; dazu A. Müller selbst s. 294, der sich, da er den anlaut wai für unsemitisch hält (dagegen oben nachtr. no. 79!), für indog. ursprung des wortes wain und indog. entlehnung im semitischen ausspricht.

<sup>1</sup> ud ist eins der wenigen zeichen, die fünffache lesung gestatten (der gewöhnlichste werth ist immer ud selber); so wären neben udmu auch die lesungen parmu, tammu, hismu und lahmu (letzteres Hörning) möglich; ù-mu "tag" gehört als ideogramm nicht hieher. Da aber von im assyr auch sonst thierbezeichnungen gebildet werden (vgl. admu junges, so von jungen schwalben Sanh. 6, 19, was durch die nationallexika — siehe Del., A. St. 109 — bestätigt wird, und udumi oben s.

<sup>324,</sup> anm. 1, ausserdem arab.  $\sim 5$  s. 158 vom kamel), so halte ich für das einfachste, *udmi* zu lesen und "junger löwe" zu übersetzen.

- 82. Zu s. 291 "ein anderesmal etc." Vgl. meinen aufsatz "Arier und Semiten" im Correspondenzblatt des anthr. Vereins (unter der presse) wie einstweilen das am schluss meines buches (s. 413 ff.) bemerkte.
- 83. Zu s. 292. Die belegstelle zu barbaru ist oben, nachtr. no. 68, mitgetheilt.
- 84. Zu s. 298. Vor أُبْرَدُ ist ausgelassen أَرْقَطُ abradu (eine belegstelle für den pl. بُرُد s. 296).
- 85 Zu s. 299 f. Im altäg. heisst merkwürdiger weise der gepard basu (Pierret, Vocab. Hiéroglyphique, I, p. 135), was ein ganz neues licht auf jenes wort werfen dürfte; natürlich muss untersucht werden, wann und wo das wort zum erstenmal vorkommt. Zu s. 301, anm. 2. Von dem zur falschen übers. "tiger" bemerkten ist eine andere von mir unten (nachtr. zu s. 369, anm. 1) gegebene notiz wol zu unterscheiden.
- 86. Zu s. 303, di bu: im altäg. heisst der fuchs sabu, wozu das gleiche gilt, was eben vorher zu no 85 (basu) bemerkt wurde. Zu der urspr. bedeutung "der gescheuchte" vgl. einen namen des wolfes bei den turko-tartarischen völkern, neml. kaskir (urspr. == "davonrenner"), Vambéry, die primitive Cultur der turko-tartar. Völker, Leipzig 1879, s. 202. Zu s. 304 (belegstellen zu نخب) siehe auch schon s. 239 (2 mal). 241. 242. 244. 274.
- 87. Zu s. 313. Das gleiche vom hund gilt auch bei nichtsemitischen völkern, wie bei den Turko-Tartaren, wo der hund, trotzdem er dort ebenfalls uraltes hausthier und treuer begleiter dieser nomadisirenden jäger und hirten ist, wie schon sein name (it, et, iit, urspr. niedrig, gering) und ferner sprichwörter etc. beweisen, als verächtlich gilt, vgl. Vambéry, a. a. o., s. 197 f.
- 88. Zu s. 315. Auch bei den Turko-Tartaren ist die katze eine späte kulturentlehnung (Vambéry a. a. o., s. 199 "ihre namen kedi, müsük, püsük, möñsük arischen, resp. persischen ursprungs").
- syrechung das ass. apparru "wildschwein" (seite s. 283) nach-

zutragen. — Auch bei den turko-tartarischen völkern kommt, wenn man nach der urspr. bedeutung der wörter für schwein fragt, das zahme schwein, was ja nur bei einem volk von sesshafter ackerbauender existenz denkbar ist, gar nicht in betracht, vgl. Vambéry, a. a. o., s. 200. So haben wir ja auch die Ursemiten, obwol wir die anfänge des ackerbaues bei ihnen vorauszusetzen gezwungen sind, doch im ganzen und grossen noch mehr als nomaden uns zu denken.

90. Zu s. 321. Das sumerische KA heisst "mund, antlitz, oberfläche", in der aussprache GU "rufen"; Lenormant¹ u. a. übersetzen daher KA.ZIN NA mit "face du désert".

91. Zu s. 323. Zu عَنَّ tuffahun vgl. auch wegen der etymologie Wetzstein in Franz Delitzsch's Hiobcommentar 2. aufl. (Lpzg. 1876), s. 216, anm. 1 (dort = "eine art ratte"?).

92. Zu s. 324 ff. (elefant): Der bekannte indog. sprachvergleicher Frankreichs, F. de Saussure hat in einer abhandlung "le suffixe -T-" (in den Mém. de la Soc. de Linguistique. III, p. 197 ff.) a. a. o., p. 208 versucht, ελέφας aus dem indog. zu erklären, indem er  $\hat{\epsilon}\lambda\epsilon q$ - in  $\hat{\epsilon}\lambda\epsilon q$ - $\alpha(rt)\varsigma$  mit  $\hat{\alpha}\lambda\iota\beta$ - in  $\hat{\alpha}\lambda\iota\beta$ αντς und mit albus zusammenbringt und also für ἐλέφας, was ja allerdings die Griechen zunächst für "elfenbein" gebrauchten (weil sie, lang bevor sie einen elefanten sahen, dies thier vom elfenbein kannten) als ursprüngliche bedeutung "das weisse" (= das "elfenbein") annimmt. Mir sind die anklänge an die aufgeführten orientalischen wörter jedoch zu auffallend, als dass ich de Saussure's meinung, ἐλέφας sei kein lehnwort, theilen könnte; eines aber mag immerhin zugegeben werden, dass, als eben durch den elfenbeinhandel (und zwar durch phöniz.arabische vermittlung, vgl.  $\dot{\epsilon}\lambda$ - = arabischem art. al-) dies produkt und damit der name des thieres, von dem es herstammte. nach dem abendland kam, die Griechen es durch volksetymologie mit jenem stamm für "weiss" zusammengebracht haben mögen, wie wir ja zu ähnlichem mehr beispiele haben. -- Dem von mir (s. 326, anm. 1) gegen die ableitung = aleph hind bemerkten ist hinzuzufügen das arab. wort سننگ "sindu-

<sup>1</sup> so in seinem neuesten buch "Etudes accadiennes, tome 3ième (Paris 1879), p. 11.

(hindu-)zeug", das syr. בָּרָטָ und das hebr. בָּרָטָ "leinenes unterkleid" (LXX σινδών) Richt. 14, 12 u. ö., was allerdings in GHs semitisch (von bedecken) erklärt wird. Eine so frühe entlehnung wie έλέφας könnte nur auf eine form aleph sindî zurückgehen (ausser, das wort wäre auf dem landweg über Persien nach Griechenland gekommen, was unwahrscheinlich). aleph sindî und ελεφ-αντος klingen aber zu wenig zusammen; im ersteren fall würde übrigens schon aleph, was doch nur auf Phönizier hindeutet, gegen jenen weg über Persien (und hind ist eben die persische form für sind) sprechen. Siehe übrigens auch die entschiedene zurückweisung der erklärung Pott's durch Friedr. Müller in Kuhn's zeitschr., bd. X, s. 268. Pictet scheint mit seinen erklärungen von ελέφας übrigens eben so wenig glück zu haben; in ders. zeitschr., bd. IV. s. 130 nimmt er seine alte dentung (siehe oben s. 326, anm. 1) zurück, doch die neue, die er dafür gibt, aliyâ-phata "elefantenzahn" (beides zwei seltene skt.-wörter und in diesem compositum nicht nachweisbar) ist eben so verfehlt.

Für die viel nähere lage des landes Musri an Assyrien, wie sie jetzt Schrader<sup>2</sup> annehmen will, würde etwa das sichere bezeugtsein von elefanten in Mesopotamien durch ägyptische inschriften<sup>3</sup> sprechen, wenn das dort berichtete nicht gerade 1100 jahre früher vorgefallen wäre, als Salmanassar gelebt hat; Tiglat-pilesar I (c. 1100 v. Chr.) z. b., von dessen

י Delitzsch dagegen in seinem Jesaja-commentar (1869, s. 85) fasst הסרץ, als "sindu-zeug".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nemlich im westlichen Iran, in Adharbaigan, siehe KG. s. 280.

Ebers, das Grab und die Biographie des Feldhauptmanns Amén em héb (Z. d. D. M. G. XXX, s. 391 ff., XXXI, s. 439 ff.) und zwar im erstgenannten bande der Z. d. D. M. G., s. 412. 415. Ob Nii (wenn nicht verschrieben statt Nenii im original?) — Ninive, ist noch fraglich, eher ist es eine weiter westlich im eig. Mesopotamien gelegene stadt. Zu dieser erwähnung würde allerdings nur stimmen, dass nach Hartmann jener in Theben abgebildete elefant (von mir s. 396, a. 1 besprochen) ein asiatischer (nicht afrikanischer) ist. Dass in der von Ebers übersetzten inschrift die elefanten für Mesopotamien auf sicherste und unzweideutigste für die zeit Thutmes III (XVIII. dynastie) bezeugt sind, das kann niemand bestreiten, so merkwürdig die thatsache auch klingen mag. Man lese nur selbst die stelle a. a. o. im original wie in der wortgetreuen übersetzung nach!

jagden uns so genau erzählt wird, hat um Assyrien herum nie jagd gemacht auf elefanten, welche thiere zu seiner zeit jedenfalls schon längst in Vorderasien verschwunden waren. "Aber die durch die abbildung völlig gesicherte thatsache, dass von dort (von Musri) dem Assyrerkönig ein indischer elefant, ein zweihöckeriges kamel, ein jackochse, ein rhinoceros und verschiedene affen gebracht werden, macht es nothwendig, dass es nahe bei Indien lag. Einzelne weit her geholte thiere konnte ein fürst in ein noch entlegeneres land als geschenk senden, dass sich aber jemand im westlichen Iran einen ganzen zoologischen garten mit indischen thieren gehalten und diesen dann nach Ninive geschickt hätte, ist doch zu unwahrscheinlich!" <sup>2</sup> . So bleiben wir also bei Afghânistan.

93. Zu s. 329 (προπόδειλος). In der stelle bei Herodot (II 68–70) ist zu beachten der satz (69, schluss): παλεῦνται (scil. von den Aegyptern) δὲ οὐ προπόδειλοι, ἀλλὰ χάμψαι προποδείλους δὲ Ἰωνες ἀνόμασαν, εἰπάζοντες αὐτῶν τὰ εἴδεα τοῖσι παρὸ σφίσι γινομένοισι προποδείλοισι τοῖσι ἐν τῆσι αίμασιῆσι — wonach προπόδειλος urspr. der jon.-griech. name für die gewöhnliche kleine eidechse wäre (vgl. auch Sundevall die Thierarten des Aristoteles (Stockh. 1863), s. 178. Entschieden ist dadurch freilich die herkunft des wortes noch immer nicht.

94. Zu s. 334. Der hebr. name der fledermaus ist مِنْ فَرَا اللهُ وَمُرَا der syr. اللهُ وَاللهُ (so Phys., ed. Land, 68, 27, 69, 1, 9, 14; 99, 7.) und der altäg. takī.

95. Zu s. 337, anm. 1. Schreibe Liéis statt statt .— S. 338 wäre auch auf den arab. stammnamen Jarbá, s. 32, zu verweisen gewesen.

96. Zu s. 342—350. Als ich diese zusammenfassung schrieb, hatte ich den aufsatz J. A. Mordtmann's jr. in der Z. d. D. M. G., XXXI, s. 61—90 "Miscellen zur himjar. Alterthumskunde" noch nicht gesehen und verweise hiermit darauf als auf eine werthvolle ergänzung des von mir gegebenen, besonders für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I Rawl. 28, col. a und dazu die parallelstellen aus den Annalen, col. 6, 61—84; 7, 5—12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nöldeke in seiner recension von KG. (Z. d. D. M. G., XXXIII, s. 324 f.).

die nachrichten der späteren classiker, kirchenväter und byzant. schriftsteller über Südarabien.

97. Die s. 353 öfter erwähnte himjarische inschrift in arabischer umschrift aus Naswan lautet an der uns interessiren-مَلَكْتُ . . . أَلْفَ ناتَةٍ مُزَنَّبَةٍ والفَ حِجْرِ مُعَلَّبَةٍ والفَ بَعْلَةٍ مُسَرَّجَةٍ مُكْجَمَةٍ والفَ عَيْرِ بُهْمَةٍ والفَ بَقَرَةِ لِهْمَةٍ ich habe tausend kamelinnen mit geschlitzten, والفَ شَاةٍ مُكْرَمَةٍ ohren, tausend (zum kampf) bestimmte stuten, tausend gesattelte und gezähmte maulthiere, tausend rüstige wildesel, tausend alte stiere und tausend edle schafe". Die inschrift ist wie man sieht ins nordarabische umgesetzt (sonst müsste es z. b. مَلَكَ heissen — vgl. D. H. Müller, Südarab. Stud. s. 22=122 — u. a.) doch ist möglich (aber auch nur möglich), dass im ganzen und grossen die thiernamen des originals darin beibehalten wurden. -- Zu s. 352 ist zu اوْس nachzutragen: Auch ذِكْب scheint existirt zu haben, vgl. ذو ذيبَاري (geschr. ذنبري) Müller a. a. o., s. 27—127 und Jakût's geogr. lexikon s. v. اَلذِقْبَيْن. - Zu s. 353 unten. Das hier wie s. 297 von mir bemerkte der himj. kasîde ("= انمرُ طانتم der himj. kasîde ("= انمرُ himj. inschriften" Müller a. a. o., s. 55=155)" erfreulich bestätigt.

98. Zu s. 354, anm. 1. Zu den ausdrücken "nichtsemitische urbevölkerung" und "ursprünglich afrikanisch" ist als kleine einschränkung zu bemerken, dass alle die nichtsemitischen völker Nordostafrika's, von der Berberei und Aegypten an bis zum süden von Habesch (sprachlich die sog. hamitische familie bildend, siehe darüber den nachtrag zu s. 415, anm. 2) ganz ursprünglich, womit wir aber hier, wenn es sich um die semitischen völker und deren sprachen (so im gegebenen fall um südarabisch und ge'ez) handelt, nicht zu rechnen haben, auch von Asien gekommen sein müssen. Genauer wären daher die

ausdrücke "nichtsemitische vorbevölkerung" (statt "n. urbev.") und "nordostafrikanisch" (statt "urspr. afrik.")

99. Zu s. 358. Zu "bisher nur in Afrika" vgl. Brehm, Thierl., III, s. 231 f.: "das Verbreitungsgebiet der Säbelantilope erstreckt sich über den nördlichen Theil von Innerafrika, von der Regengrenze an südlich. Sie ist nicht selten in Sennaar und Kordofan, in Mittel- und West-Sudan, kommt aber auch nach Norden hin in der Bahiudasteppe und in einzelnen Wüstenthälern Nubien's bis zur ägyptischen Grenze vor". Eine genaue und schön in farben ausgeführte abbildung von zwei im akt der begattung begriffenen oryxantilopen auf ägypt. denkmälern findet sich z. b. Rossellini II. XIX, 3. — Statt "\*Klippschiefer" lies "\*\*Kl." (mit zwei sternchen) und zu "s. 322" füge noch "und 384, anm. 1".

100. Zu s. 369. Vielleicht entspricht dem dunkeln sîsît der ebenfalls bisher dunkle thiername IV Rawl. 2, col. 5, 10+11 (= 49+50 ders. col) si-su-û sa ina šadi-î ir-bu-u šu-nu "ein sisu, der auf den bergen aufwächst (wörtl. "gross wird") sind sie, (die bösen geister)"; das "auf den bergen" passt recht gut auf einen raubvogel. — Zu ann. 1 (tiger) siehe den nachtrag zu s. 399.

101. Zu s. 375. Auf z. 23 ist die ziffer 6 zu streichen.

102. Zu s. 384 f. (no. 19 "esel" und no. 21 "wildesel"): vgl. Brehm, Thierl. III, s. 37 "Alle im Süden (von Aegypten?) und wahrscheinlich auch in Habesch benutzten zahmen Esel scheinen von dieser Art (dem Steppenesel, equus taeniopus. dem Wildesel Afrika's) abzustammen; denn nach der Versicherung der Araber gleichen ihnen die Wildesel täuschend". Vielleicht erklärt sich auch daher, warum die Abesinier allein unter allen semitischen völkern das wort himâr aufgegeben und durch ihr adg ersetzt haben? — Bei no. 19 "esel" wurde vergessen, das erfast stets vom) "eselfüllen" (vgl. auch schon s. 127) aufzuführen.

103. Zu s. 389, anm. 3. Die vergleichung von **DEMA:** mit **ma:** hat, wie ich nachträglich finde, schon vor mir Prätorius aufgestellt. Wegen der silbe *wai*- vgl. auch den nachtrag no. 79.

104. Zu s. 391, anm. 3. Dass die von de Lagarde in seinen Materialien zur Kritik des Pentateuch I (Lpzg 1867) gegebene arabische übersetzung nur eine sklavische übertragung einer syrischen ist, beweist unsere stelle, die daselbst lautet: والثيتل البهاة (ebenso die Beiruter, nur statt der zwei letzten worte dort اران (lüxil); letzteres الشيتل البهاة (ausser letzterer wäre eine übertragung wie z. b. "meerziege") nichts zu thun, sondern ist die transscription des syrischen المان (ausser letzterer wäre eine übertragung wie z. b. "meerziege") nichts zu thun, sondern ist die transscription des syrischen المان (ausser letzterer wäre eine übertragung wie z. b. "meerziege") nichts zu thun, sondern ist die transscription des syrischen المان (ausser letzterer wäre eine übertragung wie z. b. "meerziege") nichts zu thun, sondern ist die transscription des syrischen المان (ausser letzterer wäre eine übertragung wie z. b. "meerziege") nichts zu thun, sondern ist die transscription des syrischen läß ; doch vgl. dagegen Payne-Smith zu häß besser zu vokalisiren ist.

105. Zu s. 394 oben. Vgl. auch Brehm, Thierl. III, s. 717 ff. (Potwal, engl. spermwhale, sein naturgesch. name Catodon macrocephalus, Physeter macr. und trumpo, Balaena macr.), wo zu s. 724 (der Amber) das von mir bemerkte noch nachzutragen ist.

106. Zu s. 398 f. (no. 3. "Endlich etc."). Noch zwei speciell abesinische thierarten sind hier nachzutragen; einmal der "erdgräber" oder die "wurfmaus", abes. filfel, felfel¹ (bathyergus splendens), siehe Brehm "Ergebnisse meiner Reise nach Habesch" (Hamb. 1863), s. 63 und 136 f. (dagegen das "erdferkel", ein anderes thier, dort s. 114 erwähnt) und dann ein ganz merkwürdiges thier, der wobo, welches wir, wenn Schimper's angaben (siehe bei Brehm, am eben angef. ort, s. 107 und 109) sich bestätigen, als die einzige ausser dem indischen tiger existirende tigerart der welt (Tigris africanus Schimp.) zu betrachten haben würden. Wenn dem so ist, so wäre der betreffende satz in anm. 2 auf s. 299 in etwas zu modificiren ("in den semitischen ländern Asiens" statt "in den semit. ländern"), auf keinen fall gibt aber diese thatsache berechtigung, auch

in welchem verhältnis dieses wort zu dem s. 381 aufgeführten falfal (neuere aussprache felfel) steht, vermag ich nicht zu sagen; vielleicht liegt eine übertragung (wozu der rüssel dieser mausart anlass gab?) vor.

nur einmal das äth. wort namr "pardel" mit "tiger" zu übersetzen (s. 369, anm. 1).

107. Zu s. 398 oben (esel) vgl. auch den nachtrag no. 102. 108. Zu s. 413, z. 16. "in assyrischer zeit". Hier eigentlich streng genommen ein widerspruch in sich selbst, ebenso etwa, wie wenn man die sprache der ältesten babylonischen texte assyrisch nennt. Doch da man sich einmal gewöhnt hat, das babylonische wie assyrische (beides ja kaum verschiedene dialekte einer sprache) schlechtweg assyrisch zu nennen, zumal andern semitischen sprachen (wie hier dem aramäischen) gegenüber, so habe auch ich mich diesem wenn auch falschen sprachgebrauch nichtentziehen können; auch der name assyriologie wäre ja dann zu verbannen. Babylonisch wäre freilich richtiger, da die assyrische literatur (wie überhaupt die ganze kultur

des nördlichen schwesterstaates von Babylonien) nur ein vom

süden nach Assur verpflanzter setzling ist.

- 109. Zu s. 415 (χουσός). Der annahme, dass χουσός ein durch die Phönizier nach Griechenland gekommenes semitisches lehnwort sei (so Rénan hist. d. l. s., p. 192 nach Gesenius vorgang, ferner Hehn, k. u. h., s. 61 und 487 der 2. aufl., endlich "als sehr wahrscheinlich" Nöldeke in seiner recension von Schrader's KG. in d. Z. d. D. M. G., XXXIII, s. 327, anm. 1), steht entscheidend die verwandtschaft mit wörtern für "gold" in andern indog. sprachen gegenüber (so vor allem goth. gul-th, ksl. zla-to, die auf ghar-ta zurückgehen χουσός selbst geht auf ghart-ja zurück, eine weiterbildung des letzteren —, ferner die griech. nebenform χλου-νός "gold", zend zar-ana, skt. hū-ana und endlich phryg.-eranisch γλου-ρός dass.), welche auf ein bereits urindog. gharana und gharata (von ghar glänzen) zurückweisen (vgl. Curtius, griech. Etym., 4. aufl., s. 204).
- 110. Zu s. 415, anm. 2 (vgl. auch schon nachtrag no. 98). Die sog. hamitischen sprachen zerfallen in drei grosse gruppen (Friedr. Müller, Reise der Fregatte Novara, linguist. Theil, Wien, 1867, 40, s. 53):
- 1. die ägyptische: altägyptisch; (seine tochtersprache) koptisch.
- 2. die libysche: berbersprachen, insbesondere das Ta-maschek (welches in der conjugation nur die präfix-bildung kennt).

- 3. die äthiopische (siehe Prätorius in d. Z. d. D. M. G., XXIII, s. 642):
  - a. Bega (= to Bedauie Munzinger's).
- b. Saho (über seine präfix-conj. siehe Z. d. D. M. G., XXIV, s. 168).
- c. Dankali (hat wie die Agau-dialekte auch beim nomen präfixe, statt der suffixe!) 1
- d. Somali (darüber Prätorius Z. d. D. M. G., XXIV, s. 145—171; die präfix-conj. ist hier bedeutend seltener als die suffix-conjugation).
  - e. Galla
- f. Agau-dialekte (dazu auch Bilen und Falascha). Letztere beide (e und f) kennen nur die suffixconj. (perfect), nicht auch die präfixconj. (imperf.); dasselbe ist schon im altägyptischen der fall. <sup>2</sup> Ueber die merkwürdigen prä- statt suffixe beim nomen siehe schon unter c.

Was nun das verwandtschaftsverhältnis dieser sog. hamitischen sprachen (zu denen wahrscheinlich auch das uns nicht mehr bekannte altäthiopische oder kuschitische gehörte) zu den semitischen anlangt, so lässt sich, obwohl hamitische sprachvergleichung systematisch fast noch nicht in angriff genommen wurde, doch so viel sagen, dass allerdings eine ursprüngliche verwandtschaft besteht (so identität der feminin-endung, der nominalsuffixe [die im hamitischen aber auch ebenso als verbalsuffixe fungiren, ja sogar dem nomen präfigirt werden

¹ vgl. dazu Prätorius, Z. d. D. M. G., XXIV, s. 153 oben: "dieser Ortswechsel der Affixe, den wir hier beim Pronomen so deutlich sehen, ist dadurch entstanden, dass sämmtliche den Wurzelbegriff modificirende und determinirende Affixe im hamitischen mit der Wurzel selbst in sehr losem Zusammenhang stehen, welche Eigenthümlichkeit, bei mancher verwandtschaftlichen Aehnlichkeit, ein trennender Zug vonder Starrheit und Zähigkeit des Semitischen ist." (Wo könnte man, fügt Prätorius noch als beispiel zu, im semitischen sagen i-bêt statt bêt-i "mein haus" oder ka-katala statt katala-ka "er hat dich getödtet"?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die präfixonjugation scheint also im hamitischen (trotz ihres frappirenden anklangs an das semitische impf., vgl. z. b. Saho yekke "er war", 2. s. tekke, 1. s. ekke, 3. pl. jekkin, 2. pl. tekkin, 1. pl. nekke) jüngern ursprungs, während für das ursemitische bereits beides perfect wie impf. (und zwar ein doppelt gespaltenes, jaktulu und jakatalu) anzusetzen sind.

können], des vorsatzes von s zur causativbildung, der personalpronomina u. a.), dass diese aber in eine zeit zurückgeht, die weit vor dem (vor allem durch den triliteralismus tharakterisirten) ursemitischen liegen muss, womit auch übereinstimmt, dass sich lang nicht so viel gemeinsame wörter (besonders mit concreten bedeutungen) in beiden sprachstämmen finden, als man bei einer näheren verwandtschaft, von der oft gefaselt wird, erwarten müsste. So ergibt sich etwa folgendes verwandtschaftsbild in form der nebenstehenden genealogischen tabelle (s. 451).

Daraus geht hervor, dass zu einer erfolgreichen vergleichung der einzelnen semitischen sprachen unter sich und ihrer methodischen zurückführung auf das (immer noch triliterale) ursemitische eine rücksichtnahme auf die hamitischen sprachen durchaus nicht nothwendig ist, und dass, wenn de Lagarde (Philol. Anzeiger zu Leutsch's Philologus, VII, 1875, s. 536) iene "afrikanisch-semitischen dialekte" (Saho u. a.) mit dem assyrischen(!) in verbindung setzen will und also von den assyriologen ein eindringliches studium derselben verlangt, dies nur ein beweis davon ist, wie wenig er sich die mühe genommen, das assyrische einer näheren betrachtung zu würdigen. Ich glaube, dass jede der semitischen sprachen (so besonders auch das ge'ez) "eine reihe von linguistischen thatsachen hat, die in den rahmen der bisher bekannten semit. sprachen nicht hineinpassen", und wenn das assyrische solcher einige mehr hat, so kann doch dies nichts gegen den sonst durchgängig erwiesenen semitismus dieser sprache beweisen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> diesen sieht man in den hamitischen sprachen sich überhaupt erst vereinzelt aus den weitaus noch überwiegenden biliteralen stämmen herausbilden.

| Hamitisch                   | Hamitische Grundsprache.                                                                                    | Ursemitisch in einem frühern Stadium¹ vor dem Trili-<br>teralismus (besser: Vorsemitisch)                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. altigyptisch<br>koptisch | 2. altberber.* 3. altäthiop.* (kuschitisch)                                                                 | eigentliches Ursemitisch² (Triliteralismus) im letzten stadium vor der trennung.  die einzelnen semitischen sprachen. (für das südsemitische siehe die tabelle s. 351)³ |
|                             | die heutigen die heutige äth. Berber- grupped. hamidialekte tischensprachen (siehe s. 448). (siehe s. 449). |                                                                                                                                                                         |

Gemeinsame Grundsprache des hamitischen und semitischen.

\* noch biliteralismus, oder hoenstens annang ues uvergangs von mood jakal, takal, akal etc. (vgl. eine erinnerung conjugation (z. b. von einer wurzel kal) kal, kalat, kalta, kalku etc. und jakal, takal, akal etc. (vgl. eine erinnerung daran im ursem. jakûmu, takûmu etc. wie im arab. in formen wie مَعِلُ von كَمِلُ اللهِ daran im ursem.

<sup>2</sup> das einzige, was die wissenschaft wirklich sicher erschliessen kann.

3 dann neben südsem, ziemlich selbständig dastehend: 2. hebr.-phöniz, 3. babyl.-assyr. 4. die aram. dialekte.

# A. Sachregister.

I.

abesinisch siehe Habesch. Abraha (südarab. König) 326, 327. Abraham (patriarch) 216, 343, 345, a. 1. 348, a. 1. 422. Abydus 230. Addax (herkunft des worts) 390. Adharbaigân 443, a. 2. Aditen 344. Adler (äth. aus "phönix") 370. 383. Siehe sonst Geier! Adonis 459, a. 2. adulit. inschrift 459, a. 1. Aegypten 112.113. (ind. ass. inschr.) 325, a. 1, 328, a. 2, 458, a. 2. Vgl. auch bei den einzelnen thiernamen unten, sowie unter den schlagwörtern Hyksos u. Punt. aegyptisch (sprachlich) 415. 448. 451. aegyptische fauna 9, a. 1. 39. Aelius Gallus 47 u. anm. 2. Aethiopien, altes, 215 1. 328, a. 1 (Meroë). 386, a. 1. 396, a. 1. Aethiopen 343. äthiopische bibel (textrevidirung im M.-A.) 361, a. - gruppe der hamit. sprachen 449.

Afghanistan 444. Afrika (allg. charakter) 361. 397 f. A-ga-nė (= Akkad) 407, a. 1. Agatharchides 217. Agau (hamit. sprache) 449. Aïla (st. am roth. meer) 330, a. 1. Rabbi Akîba 228, a. 2. Akkad 407 und a. 1. Akkadier, akkadisch siehe Sumerier! Alatau 456, a. 1. Alexandria 231, a, 1. (vgl. auch Septuaginta!) alexandr. bibelübersetzung a. 1 (einhorn). algerischer dialekt des arab. 437. Amalekiter 46. Amanus (gebirg) 100, a. 2. Amarokoscha (ind. nationallex.) 328. Ambra 394, 447. Amen em-Heb 443, a. 3. amharisch 351. 368, a. Ammian (circa 350-400 n. Chr.) 47 und a. 1. Amon-Ra (äg. Gott) 231.

lehnwörter im arab. 113 f. 349, a. 3.

— orthographie 424, a. 2.

<sup>1</sup> dass das alte Aethiopien (Kesch und die Nahesu der äg, inschr., Kusch des A.T.) in Nubien, nicht aber in Habesch zu suchen ist und dass das axumitische reich Abesiniens viel späteren datums ist als man gewöhnlich annahm, hat jetzt Dillmann in seiner abhandlung "Ueber die Anfänge des Axumitischen Reichs" (Abh. d. k. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1878, s. 177—238) meines erachtens überzeugend und endgiltig dargethan; was er daselbst s. 181 rügt, das habe auch ich unabhängig von ihm fast mit den gleichen worten (siehe dieses buch, s. 20, anm. 1 unten) ausgesprochen.

Amu-land (auf äg. inschr.) 20, a. 1. Amu = Oxus (fluss) 219, a. 1.Amur 219. a. 1. Antholops 334, a. 1. Antiphonen (in der äth. literatur) Arabien, grenze im alterth. 21. -, geographie von 40 ff. —, sprachverhältnisse 32 f. 349, a. 3 (vgl. auch südarabisch). –, nicht ursitz der Semiten 408 ff. –, peträisches 296, a. 3. Arachosien 229. Aramu, Aramäer 418. westaramäisch 434. Ariba 348, a. 1. Arier siehe Indogermanen! Aristoteles 36, a. 3. 229. 414, a. 1. 414. Armenier 115. armenische bibelübersetzung 391, a. 3 (zweimal). Arnabanu (Ortsn.) 321, a. 1. Arpakschad 343. Asarhaddon 328, a. 2. Aspis 361, a. Assyriologie VIII f. 448. assyrisch 448. (siehe auch babylonisch). 450. Asur (etym. des worts) 4, a. 5. Asurbanipal 21.46 und anm. 5. 116. 137, a. 4. 138, a. 3. 217, a. 2, 270, a. 3, 4, 280, a. 2, 457, a. 2. Asurnasirbal 46 u. anm. 4. 227, Axum, chronik von 372 [wo der satz "gegen ende des mittel-alters" naher zu formuliren ist durch: "keinesfalls vor dem 14. jahrh." (Dillmann, Anf. des axumit. reichs, s. 178); vgl. auch oben die anm. zu Aethiopien]. Babylon, Babel (erkl. des worts) 4, a. 5. Babylonien 116. 431 (Südbab.) babylonische literatur (alter ders.) 408, a. 1. babylonisch (sprachl.) 448. 450. Bär, kleiner 226 (arab. "kälbchen"). 248, a. 2. Bahiudasteppe 436. Baikalsee 253. Baktrien 219. a. 1. baktrische kamele 202. Balkach-see 456, a. 1. Bartrihari (ind. dichter) 324, a. 1. äth, buch Baruch XVII, a. 1. 378, a. 4.

Basra 32. 278. 419. —, schale von 285, a. 3. to-Bedauie (südham. spr.) 449. Bedscha ") 449. berberisch, Berbersprachen 448. 451. Bersaba 307, a. 1. Bibelübers., vgl. Septuaginta! bibl. naturgeschichte s. Palästina! Biene (arab.) 335. (äth.) **374**. Bilen (hamit. spr.) 449. Biliteralismus im semit. 451 u. anm. 1. Bischmaus 337. Bisch-pflanze 339. Blei 420. Bolortag 406. Bronze (ass.) 432. Bulgarien 332. Bundehesch 218, a. 3. Byzanz 314. 315, a. 1. byzant. reich 332. - schriftsteller 445. Canones apostolorum 378 u. a. Carmel 307, a. 1. 391, a. 3. chaldäisch 434. Chamor siehe Hamor! Chatti, Cheta (= Hethiter d. i. Aramäer) 19. Cherubim (urspr. = Stierkolosse) 432. China 253, 339. Chorasan 202. Chosrew 115. Chowaresm 339. Chrysostomus, homilien des 374, a. 3. 377. Commagene 218, a. 3. constitutiones apost. 377 f. Cyriakus, gesch. des 368, a. buch Cyrill. äth. 370, a. 4. Danakil, Dankali (ham. spr.) 440. 449. buch Daniel 434. David 113. 330, a. 1. 345, a. 1. Dattelpalme 406. (urs.) 412 f. Dedan 342 f. Deir el-bachri 231. Drangiana 332, a. 2. Dur-Jakin 217. Ebenholz 20, a. 1. Echkili (südarab. dial.) 342. 351. Eigennamen (durch thiernamen ausgedrückt) 39. Eisen 427 (urs.) Elam 115.

Elburz 406. Elfenbein 20, a. 1. (hebr.) 324, a. 1. 326, a. 1. 375. 376. 431. 442. Encomien (in d. äth. lit.) 375. Epha 161. Erz 420. Erzerum 115. Esra, apocalypse des, ath. 370, a. 4. buch Esther 326, a. 1. Eufrat 287, a. 3. Fabel vom esel 120. — vom schaf 233, a. 1. 234. — vom stier -- vom widder 236. — wolf u. lamm 239. 306. wolf u. raben 306. - fuchs u. trauben 310. - fuchs u. hväne 310. hund u. wolke 313. Fabeln, arabische 225. fabelhafte thiere (arab.) 332 ff. 338 f. 341. (äth.) 372. Falascha (sprachl.) 449. Falke 369 (ath.) Farbennamen (pferd u. kamel) 193, a. 3. (gazeHen) 275. 277.1 (steinböcke) 254. (löwe) 293. (pardel) 298. (wolf) 304. 305 (zweimal). 306. (hund) 314. Fetcha Nagascht (in der äth. lit.) 374. Fliege (ursem.) 368, a. Floh (arab.) 335. Frosch (äth.) 373. (urs.) 373, a. 5. Gadlât in d. äth. lit. 364. 371. 375. Gahilijja 23. 26 ff. 273. (vgl. auch heidnische bräuche etc. in der Gah.!) Galla (sprachl.) 449. Gandunias 407, a. 1. (landschaft Ge ez 351. Geier (arab.) 111. 245. 285. (äth.) 370. (ass.) 430. Geographie von Arabien siehe Arabien. Gestirndienst siehe Sterne, anm. Ghûr (land) 338. Gilead 217.

Gobi (wüste) 219, a. 1. Gold 129. 415 u. anm. 1. 429 f. 448. grammatische lit. der Araber 35. (vgl. auch Kufa 32, Basra 285, a. 3. Irak 315 und Nationalgrammatik.) griech, lehnwörter im äth. 363. 365 ff. Grille (arab.) 336. Guraguesch (sprachl.) 350, a. 4. Habesch 348, 397, a. 2, 395; vgl. auch Aethiopien, anm.! abesin, dynastie in Südarab, 348. Habicht (arab.) 245. (äth.) 370. 383. hadith siehe tradition! Hadramaut 173. 201. 342 f. 348. Hagarener 46, a. 3. 418. halbsemitisch siehe hamitische spr.! Wadi Halfa 221, a. 4. Hamadan 115. Hamânu (gebirg) 100, a. 2. (vgl.auch Amanos). Hamâsa VI. 24. Hamiten 343, a. 3. hamitische sprachen 415. 448 ff (verwandschaft mit semitisch). Hamôr 138, a. 1. Handel im alterthum 12, a. 1. 19, a. 4. 20, a. 1. 21. 325. 412. 442. (siehe auch Indien, Ophir, Phönizien, Punt und Südarabien). Harâri (sprache) 350, a. 4. Haschop od. Hatasu (äg. königin) heidnische bräuche, opfer, anschauungen etc. in der Gahilijja bei den Arabern 83 (waldgespenster). 162 (dämonen). 185 (opfer). 224, a. 2. Vgl. auch Gahilijja, Itr und Sterne (anm.). Hemor s. Hamôr! Henne, wilde (äth.) 374. buch Henoch (ath.) 368 f. Herât 339.

pastor Hermae (äth.) 370, a. 4.

Heuschrecke (arab.) 67.

himiarische inschriften 39.

Herodot 47 u. a. 1. 329. 414, a. 1.

<sup>1</sup> vgl. auch udmu Wagrata Arn. Mu'all., s. 5 oben. Dies ist zu s. 275 und zu s. 440, a. 1 nachzutragen.

-'s königreich 346 f. (siehe auch : die anm. zu Sabäer!) -e kasside 445. Hiob 222, a. 3. Hochasien 218 f. Höllenfahrt der Istar (babvl. gedicht) 138. Holwan (gebirgspass) 137, 407, 413. Hornisse (äth.) 377. Hornvogel (äth.) 374. Hühner (arab.) 306, a. 1. Hufnamen 72, a. 1, 196, a. 2. Huri's 275. Hyksos (Schasu) 19, a. 3. 48. 420 ff. 422, a. 1. Jagd (bei den Arabern) 127f. 137f. 262. 312, a. 5. 314. (bei den Assyrern) 137, 441 u.a. 1. Jakob 138, a. 1. – von Nisibis 377. Jâska (ind. grammatiker) 324, a. 1. 326, a. 1. Jaxartes 219. a. 1. ascensio Jesajae (äth.) 370, a. 4. Ilim (land in Afrika) 386, a. 1. Indien 332. 374. 442. (siehe auch Handel, Ophir, Phönizier, Sind und Südarabien!) indische kulturentlehnungen nach Westasien und Europa (siehe auch Pfau, sowie im Thiernamenindex Affe u. Elefant) 20, a. 1. 324. 326, a. 1. 330 f. 331, a. 1. 377, a. 3. indische menagerie in Nineveh 444. Indogermanen, ursitze der 2, 291. 406. 414 f. ind og ermanisch-sem. sprachverwandtschaft 290. - culturentlehnungen 290 u.a. 6. 415. Jokschan 343. Joktan 343. 348, a. 1. Joktaniden 40. Jordan 307, a. 1. Josaphat 222, a. 3. Joseph 138, a. 1. 217. Josephus 374.

'Irâk 21. 297. 299. 306, a. 1. 318 (arab. national-gramm.) Irem dhat al-imâd 344. Isaschar 138, a. 1. Isle de France 116, a. 5. lsmaël 48, a. 2. Ismaeliten 40. ismaelit. stämme 348 u. anm. 1. Istar, 459, a. 2, höllenfahrt der 138. It'amar 345. Itr (ein arab. Götzenbild) 233. Jubiläen, buch der (äth.) 368. Izdubarlegenden 35, a. 1. 402. 428, 430, Kaba 345. 349. Kabul 332. Kachtaniden 348, a. 1. Kadesia, schl. von (636 n. Chr.) 30 (no. 57. 61). Käfer (arab.) 337 Kamellaus siehe Laus! Kana'aniter 343. Karmel siehe Carmel! kaspisches meer 406. Katavogel 335. Kaukasus 227, a. 1. Kedarener 46. Ketûra 343. Kirgisei, Kirgisen 218, a. 3. 253. Kommagene (Kummuch) siehe Comm.! kontische übers. im äth. 377 f. koptisch (sprachl.) 448. 451. Korân VI und anm. 1. 349, a. 3. (vgl. auch Muhammed!) Kordofan 436. Kosmographie der Araber 36. 346. Kranich (ar.) 273, a. 1. (äth.) 374. Krokodil (arab.) 229, a. 2. 329. - (äg.) 329. (griech.) 329. 444. - (äth.) 373. Kufa 32. 287, a. 3. Kuldscha 219, a. 1. Kulturentlehnungen siehe Indogermanen, Indien und Handel! Kummuch 218, a. 3.

<sup>1</sup> vgl. jetzt auch H. Zimmer, Altind. Leben (Berl. 1879), s. 24. 51. 101. 363, bes. aber 357.

<sup>2</sup> in der neuesten zeit kam C. A. Pietremont in seiner abh. "Les Aryas et leur première patrie" (Rev. de Ling. XII, 1879, p. 99—147) durch andere erwägungen zu einem ähnlichen resultat (p. 115: district d'Alatau, à l'est du lac Balkach et à l'ouest de la chaine de l'Alatau); minder glücklich und überzeugend, obwol auch auf Asien hinauslaufend, sind die untersuchungen H. v. Wolzogen's (Zeitschr. f. Völkerpsych. bd. VIII, 1873, s. 1—14).

Kumtag (gebirg) 219, a. 1. Kupfer 420. kureischitischer dial. des arab. 32. Kurnet-Murrâi (in Aeg.) 231, a. 1. Kuruk-tag (berg) 219, a. 1. Kusch 342 f. 453, a. 1. Kuschiten 343, a. 3. kuschitisch (sprachl.) 449. 450. Laus (arab.) 207 f. (äth.) 376, a. 1. Lehnwörter bei d. äth. thiernamen 363. 365 f. 394 f. -- in urind.-ursem. zeit, siehe Indogermanen! Lexikographie, arabische 349 f. (vgl. auch Nationallexica!) Lichtmotte s. Motte! Lob-Nor 219, a. 1. maghribin. Araber 437. Maha-bharata 328. Mahri (sprache) 342, 351. Makan = Aegypten 328, a. 1. Makkabäer-buch, unechtes (äth.) 373.Manu 324, a. 1. Ma'rib, Marjabu 345 und a. 2. Marseille, opfertafel von 235, Mawâse (Antiph.) in d. äth. lit. 383. buch der medicin,, Medien 406. Medinî-koscha (ind. nat.-lex.) 328. Mekka 412 (vgl. auch Makka im arab. index). Mena (äg. könig) 422. Meroë (in Nubien u. Aethiopien) 328, a. 1. Mescha (moabiterkönig) 240. Mesopotamien 407 f. Midian 46. 161. Milúchu = Meroë 328, a. 1. Mineralien, einth. ders. bei d. Arabern 43. (vgl. auch unter den schlagwörtern blei, bronze,

eisen, erz, gold, kupfer, silber, schwefel und zinn! Mondstationen 246. Mongolei 253. Monotheismus, urspr., bei d. Semiten 4; vgl. auch Sterne. anm.! Mose 113. 345, a. 1. Motte (arab.) 335. (äth.) 373. Mu'allakât 24. 25, a. 1. 60, a. 1. u. ö. Muhammed 112. 132, a. 2. 320. 327. 348. (vgl. auch Korân!) Musri (land) 324, a. 1. 325. 443 f. Mustariba 348, **a**. 1. Muta'âriba 348, a. 1. Myrrhenöl 75. buch der mysterien (äth.) 372. liber mysteriorum (ein anderes) 376, a. 1. Nabatäer 21 und a. 3. 22, a. 1. 46. 418. Nachtfalter (arab.) 335. Nachtigall ( , ) 334. Nadelöhr 145 und a. 1. Naharina 407. Nathan 235. Nationalgrammatik d. Araber 35. 318. (siehe grammat. lit. d. Araber.) Nationallexika, äth.-amh. 368, a. -, arabische VI f. 128, a. 4. (vgl. auch lexikographie.) -, sumerisch-assyrische 300. 328.2 Naturgeschichte Kazwînî's (einth.) 42 ff. (siehe im arab. autorenindex unter Kazwînî!) Nazareth 307, a. 1.

schlagwörtern blei, bronze, Nipurgebirg 227, a. 1.

1 zur neuesten liter. über die opfertafel von Marseille ist nachzutragen: Bargés,
Recherches archéol. sur les colonies phénic. établ. sur le littoral celtoligurien (in
den Compt.-rend. des travaux du Congr. des orientalistes de Marseille 1876, p,

Nebukadnezar 434.

Nimrod 343.

Nii (= Nineveh?) 443, a. 3.

Nineveh (erkl. des worts) 4, a. 5.

<sup>242-294).

2</sup> das dort (s. 328) ausgesprochene könnte für die bestimmung der abfassungszeit der nationallexika ausschlag geben (und zwar dahin, dass sie keinesfalls vor Sargons zeit zu setzen wären), wenn wir nicht sicher beweisen könnten, dass Asurbanipal und die ihm vorangehenden ass. könige uralte babyl. originale (auch von nationallexicis) lediglich copiren liessen; so ist uns höchstens die einschränkung zu machen erlaubt, dass bei diesem abschreiben einzelne zusätze gemacht wurden, wobei dann allerdings zuweilen neue sumerische vokabeln fabricirt oder wenigstens neu usammengesetzt worden sein mögen.

zum Rigveda). Nisibis 377. nord- u. mittelarabisch 32. Noter-Ta (land) 20 und a. 1. Nubien 328, a.1 (Meroë): 436, 453, a.1. nubische Araber 437. Obelisk, schwarzer 218, a. 3. 219, a. 1. 324, a. 1 (vgl. auch Salmanassar II). 1 Ophir 343, 375, und anm. 2 (siehe auch Südarabien und Indien und vgl. Punt). Oxus 219, a. 1. 406. regeln des Pachomius (äth.) XVII. a. 1. 370, a. 4. Paeonien 414, a. 1. Palästina, lit. über die fauna von 5, anm. 1. Palme siehe Dattelpalme! Pamir (hochland von) 406. Pass-arten des kamel's 107, a. 1. Pelekan (äth.) 376. 388, a. Periplus (des erythräischen meers) siehe unten die anm. zu Sabäer!)<sup>2</sup> 459, a. 2. Persien 115, 116, a. 5, 306, 443 (kulturentlehnungen über P.) Peschita 107, a.3. 109, a.1. 361, a.1. Pfau 326, a. 1. 377.

Nirukta 324, a. 1 (nat.-lexikon | Pflanzen, eintheilung ders. bei den Arabern 43 f. Pflanzennamen, arabische, 43. 96 und 305. 119. 119, a. 3 und 159. a. 3. 121. 129. 146 und 203. 159. 168. 198, a. 5. 202. 204, a. 4 und 321, 238, 245, 265, 271, 273, 321. Philexius (äth. buch) 94. a. 2. buch der weisen Philosophen (äth.) 374. Phonix 338.3 (das wort im ath. "adler") 370. phönicische thiernamen 235, a. 1: vgl. auch Marseille und anm. phönicisch-ind. handel 325. 442. (vgl. auch Handel, Indien, Ophir u. Südarabien.) phrygisch 448. Physiologus 69. 149, a. 1. 254, a. 1. 300, a. 2. 332, 338, 339, 368, 370. 427. 458. a. 3. Piankhistele 45. Plautus 390. Plinius 390. Plutarch 113, a. 2. Polarstern 248, a. 2. (arab.)

Pseudojosephus, (äth.) 374.

Ptolemäus (geogr.) 22.

Ptolem. Philad. 231, a. 1.

<sup>1</sup> alle vier seiten des obelisken mit allen fünf feldern (also im ganzen zwanzig), deren drittes ich s. 324, anm. 1 dem leser anschaulich zu machen versucht habe, finden sich abgebildet in J. Bonomi's "Nineveh and its palaces" (Lond. 1852), p. 288, 291, 292, 293,

<sup>2</sup> die bequemste belehrung darüber hat man jetzt in Mc. Crindle's Anonymi Periplus maris Erythraei, transl. with introduction and commentary (Ind. Antiquary vol. VIII, 1879, p. 107 ff.), wo in der einleitung alles in C. Muller's Proleg. und Annotat. ausgeführte zusammengefasst und durch die neuesten forschungen ergänzt und weitergeführt ist; leider konnten die schon erwähnten manches in neues licht setzenden resultate Dillmann's vom Dec. 1878 darin noch keine berücksichtigung finden.

<sup>3</sup> dass der phönix des physiologus und somit der christl. sage wirklich auf den ag. bennu-vogel zurückzuführen ist (vgl. schon meinen Physiol. XXXIX), hat mein freund Alfr. Wiedemann von ägyptol. standpunkt aus kürzlich in der Zeitschr. f. äg. Spr. (1878, s. 89-106) bündig nachgewiesen; dadurch scheinen mir wenigens auch die zweifel des ägyptologen P. le Page Renouf in der Academy (1878, s. 372) beseitigt, und es wird nun, da auch henkâkjâ des Physiologus von Ebers (Lit. Centralblatt 1878, s. 673) im ägypt, nachgewiesen wurde (= der pflanze henkek), der engl. gelehrte, der in so liebenswürdiger weise mein buch besprochen, selbst nicht mehr die thatsache leugnen können, dass der in Alexandrien entstandene Physiologus wirklich in seinen Uranfängen noch ganz im altäg. heidentum wurzelt, was das einzige war, worin er mit meinen in der einleitung niedergelegten resultaten in widerspruch sich befand.

Punt 12, a. 1. 19 f. 20, a. 1. 230. 386, a. 1.1 (vgl. auch Ophir und Handel!) Puranen 328. Quadrilitera 380, a. 1. (lautgesetze bei dens.) 427. Rabe (arab.) 177. 208. 285, 305, a. 2. 306. 337. (äth.) 370. 372. Raghu-vança (ind. gedicht) 328. Rahel (etym.) 239. Ramses I und II 422, a. 1. Rigveda 4, a. 7. 326, a. 1. Rothwurm (arab.) 271. Rûm (land) 332. Saba 342 f. Sabäer 2 345. sabäisch 351 (vgl. auch himjarisch). Sahara 437. Saho (sprache) 449. sail al-arim 345. fluss Sakija 324, a. 1. Salamander (arab.) 338. Salmanassar II 218, a. 3, 324 und a. 1. 328. 443. (vgl. auch obelisk) Salomo 113. 345 u. anm. 1. samharische lanze 257. Sanch-ka-ra (äg. könig) 230. Sanherib 21. 227, a. 1. 328, a. 2. 431. 438, a. 1. Sarazenen (etym.) 47, a. 3. Sargon 21. 217. 218, a. 3. 328, a. 2. 345, 457, a. 2. Schamsija (arab. königin) 217. Schasu siehe Hyksos!

Schlangen (arab.) 296. (äth.) 372. 373. 377. 403, a. 1. Schmetterling (äth.) 373. Schnake (arab.) 335. Schwalbe arab.) 334. (ass.) 440. a. 1. Schwefel 427 und a. 2. Seidenwurm (arab.) 335. semitisch (lautwechsel im -en) 89 und a. 2. (vgl. auch nord-, süd- und ursemitisch!) Sennaar (in Afrika) 231, a. 5. 436. Septuaginta 361, a. 391, a. 3. (vgl. auch alexandr.) Sersou (in Algerien) 437, a. 3. Seti (äg. könig) 422, a. 1. Sichem 138, a. 1. Sidschistan 332. Silber (arab.) 430. (urind. und urs.) 415 und anm. 1. Simson 310. 345, a. 1. Sinaihalbinsel 47, a. 2. Sind (Indien), Sindu-zeug 442 f. (vgl. auch 332 sinâd!) Sinna 115. Sirenen 332. Sirius 237, a. 3. Sisit (raubvogel) 369. 383 u. anm. 446. Somali (land u. sprache) 354, a. 1. 386, a. 1. 440. 449. Spinne (arab.) 335. (äth.) 379. Sprachvergleichung siehe Ursemiten! Sprichwörter, arabische, 25.

Sternnamen, arab. 3

1 vgl. auch noch die in Dillmann's Anf. des axum. Reichs, s. 182, anm. 3 vorgeschlagene identificirung Punt's mit  $\Pi \alpha \nu \tilde{\omega} \nu$  oder  $(\partial \pi \acute{\omega} \nu \eta)$  bei Ptol. 4, 7, 11 und Peripl. mar. erythr. 13 (ed. C. Müller).

2 für die bestimmung des zeitpunkts, wann im südwesten Arabiens die sabäische oberherrschaft von der himjaritischen abgelöst wurde (s. 345 unten, 346 oben) ist der umstand wichtig, dass in der adulitischen inschrift, die c. 50 n. Chr. oder etwas früher zu setzen ist, die Südaraber noch Sabäer, im Periplus des erythr. meeres aber, der noch vor 75 n. Chr. abgefasst worden sein muss (Dillmann, Anf. des Axum. Reichs, s. 194) bereits Homeriten (= Himjaren) genannt werden. Also muss sich dieser umschwung etwa um die mitte des 1. jahrj. n. Chr. vollzogen haben.

3 vgl. die schlagwörter: kleiner bär, mondstationen, polarstern, siri us, und dazu die ausführungen über den gestirndienst bei den alten Arabern in Lud. Krehl's vorzüglichem buch "Ueber die Religion der vorislamischen Araber" (Lpzg. 1863), s. 6—29, wozu man jetzt noch die "Studien" des Grafen W. v. Baudissin "über semit. Religionsgeschichte" (heft I. Leipzig, 1876, heft 2, 1878), bes. das 2, heft vergleiche. Wenn ich mich dem dort ausgesprochenen (II, 151 f.) "Dass auf Grund der Auffassung der Quellen und Bäche als eines Lebendigen und Lebengebenden semitische Völker gleich den arischen die Gottheit in den irdischen Gewässern wohnend dachten, diese selbst für ein Göttliches hielten, lässt sich nicht nachweisen. Bei jenem im

Stiercolosse, ass. 227, a. 1. Strabe 21, 47 und a. 1. 2. Strauss (arab.) 172 u. anm. 244. 271. 283. 406. 411 f. (ass.) 434 บ. ล. 1: Sudan 436. Südarabien 19 u. a. 4. 21. a. 1. 201, a. 3. 216 f. 231 und a. 4. 325. 343. 375 und a. 2. 442. 444 f. (siehe auch Handel, Indien. Ophir und Phönizien! südarabisch 351 (siehe auch himi. u. sabäisch!) südarab, wörter im korân 349, a. 3, südsemitische sprachtabelle 351. Sumir, sumerisch, Sumerier 4, a. 5. 343 und ann. 3. 107 und anm. 1. 416, 457, a. 2. Synaxarien (in d. äth. lit.) 375. buch Synodus (in d. ath. lit.) 375, a. ž. Syr (Jaxartes) 219, a. 1. Syrien 299, 306. syrische fauna 10, a. 1. Tabor 307, a. 1. Takla Haimanôt 361, 371. Talmud 239. Tammuz 459, a. 3. Tamaschek (sprache) 448. Tarim 219, a. 1. Tauchervogel (arab.) 335.

Teull (in Algerien) 137, a. 3.

Thamuditen 356, a. 1. Theben (in Aeg.) 331, a. 1. 443, Thierbilder (ass.) siehe Transactions! Thiergeographie d. semit. länder 8 ff. Thutmes (äg. könig) 294, a. 2. 396, a. 1. 443, a. 3. Tian-schan 219, a. 1. Tibet 253. Tiglat-Pilesar I. 35, a. 1. a. 4. 443 f. - II 217. Tigré (sprache) 350, a. 4. 351, 376, Tigriña (sprache) 350, a. 4. 351. Togarma 115. tradition sammlungen 32. 34. 237. 247. 337. Transactions of Sac. of bibl. arch. (thierbilder) 137, a. 4. Trappe (arab.) 334. Triliteralismus 451. Tschertschen-darja 219, a. 1. Tubba-dynastie 347. Tunis 437, a. 2. Turan 406. turko-tatarisch 416. turkomanische kamele 202. Tyrus 115, 222, a. 3. ugro-finisch 416.

Allgemeinen deutlichen Charakter als Sterndienst, welcher wie der Religion der Nord- und West-Semiten so auch derjenigen der Süd-Semiten eigen war, ist dies kaum zu vermuthen; der Himmel mit seinen Gestirnen wird hier sonst als die göttliche Welt durchaus geschieden von der Erdwelt als der ungöttlichen, welche, an sich leblos, von droben das belebende Licht der Sonne und den vom Mond gespendeten Thau aufnimmt in ihren Schooss. . . . . . . Die Quellen und Flüsse [sodann die Bäume, Berge u. s. w. scheinen danach bei den Semiten heilig gewesen zu sein als Gaben der in des Himmels Gestirnen wohnenden lebenschaffenden Götter" (ich möchte für die älteste noch vom sumerismus unberührte zeit der Semiten sagen: Gottheit), nals ein Ausfluss ihrer Lebenskraft, nicht als diese selbst" im allgemeinen anschliesse, so ist das kein absoluter widerspruch mit dem von mir s. 4 wie in meinem aufsatz "der gegenw. Stand der Keilforschung" (Beil. d. Allg. Ztg., 20. Juni 1878 no. 171) s. 2505, col. b aufgestellten; vgl. auch die bemerkungen Krehl's am oben angeführten ort, s. 5 f. Von den concreten im A. T., bei den Phöniziern und in der babyl, ass. literatur uns begegnenden göttern kann der sumerische (nichtsemitische) ursprung jetzt fast von jedem nachgewiesen werden (so steht er vor allem unerschütterlich fest von der Istar [Astarte] wie von Tammuz-Adonis; der echtsemit. name Ba'al, ass. bilu "Herr" heweist als bloses Epithetum nichts fü semit. ursprung des phoniz. Ba'al); ausserdem kann ein monotheismus, wie er seit Jeremiah uns im A. T. entgegentritt, kaum so schneil entstanden gedacht werden, wenn nicht von anfang an ein keim dazu da war, wie ichlihn mit Renan schon in der ältesten religion aller Semiten überhaupt erblicke. Das ganze hoffe ich später noch im einzelnen näher zu begründen.

Ur (stadt) 407, a. 1. Urbi (beduinen) 418. Ursemiten, ursemitisch (incl. Ursitze der Semiten und sem. Sprachvergl.) VII. 7. 17. 215. 218. 418 ff. 426. 451. (vgl. auch Vorsemitisch wie Indogermanen). User-tesen III. (äg. könig) 221, a. 4. Veda siehe Rigveda! Vegetius 47 und a. 1. Viper s. Schlange. Völkertafel 342 ff. vorsemitisch 451. vulgärarab. thiernamen 39. Wassereidechse (äth.) 372 f. 373. Weihe (ath.) 370.

Weihrauch 231, a. 4. Wein 290, a. 6. 414. 416 und a. 1. 440. Weinliste, assyrische 321, a. 1. westaramäisch 431. Wettlauf (vom pferd) 79 ff. Wolga 219, a. 1. Xenophon 21. Xerxes 47. Zabulistan 332. Zagros 407. Zinn 420. Zischlautgesetze. semitische 235, a. 2. 424 f. Zoologie X, a, 2. - bei den Arabern 44. (terminologie Asma i's) 139, a. 5. (dazu 279).

### H.

# Säugethiernamen-register.

Affe (arab.) 302. 320. 329 ff. (in Südaráb.) 354. (arab. lehnw. im ath.) 372. (äth.) 372, a. 1. 383. (hebr.) 20, a. 1. (auf ass. denkm.) 324, a. 1. (ass.) 331, a. 1. (griech.) 20, a. 1. (skt.) 20, a. 1. 326, á. 1. 331, a. 1. Antilopen (arab.) 151, a. 2. 168 u. anm. 3. 196, a. 2. 197, a. 2. 200. 224. a. 2. 254 und a. 1.; speciell bakaru 'l-wah's: 253. 254 ff. 269, a. 3. (cervine antel, or kind bakar of the Jee, siehe Steinböcke). (äth) 389 f. (pygargus fehlt in Habesch) 372. (hebr. u.syr.) 391, a. 3 (Deut. 14, 5). (urs.) 403. (arm. u. kopt.) 391, a. 3. (zool. einth.) siehe Wiederkäuer 251, a. 3. Jachmûr (hebr.) 228, a. 3. Kavel-antil. (auf ass. denkm.) 324, a. 1. Rindvieh Vgl. auch übertr., Gazellen, Einhorn u. Oryx Bär (arab.) 12.24. 287. 301 ff. (fehlt in Arab.) 356. 409.

(äth.) 379. 396, a. 1. (ass.) 301, a. 2. 302 und a. 1. (urs.) 401. 409 und a. 1. Bergbock siehe Steinbock. Biber (fehlt in Habesch) 367. Bhaminî-ochs 222, a. 4 (dort Brahminee-bull bei Palgrave). 357. Büffel (arab.) 229. 262. 357. (äth.) 373, a. 3. 386 f. (vermeintl. ass.) 227, a. 1. βούβαλις (urspr. bedeut.) 300. 436 f. Dromedar 357 (siehe Kamel!) Eichhörnchen (arab.) 331. 356. Einhorn 324, a. 1. 367, a. 2. 370. 381 f. 382, a. 1. (siehe auch Oryx, Wildochs u. Nashorn!) Elefant (arab.) 24. 30, no. 61. 195. 324 ff. 357. (äth.) 1 325. 333. 367 f. 381. (auf ass. denkm.) 324, a. 1. (ass.) 331, a. 1. (in Mesopot.) 443 und a. 3. (auf äg. denkm.) 396, a. 1. 324, a. 1. 443, a. 3. (skt.) 324, a. 1. 326, a. 1. (griech.) 324, a. 1. 326, a. 1. 442. Erdferkel (abesin.) 398. 447. Erdgräber (abesin.) 447. Esel (arab.) 66. 111. 117 ff. 154 a. 186, a. 1. 273, 337.

l vgl. auch noch das saho-wort dakanî und das von Dillmann dazu bemerkte (Anf. des axum. Reiches, s. 213 und anm. 2).

(in Arab. in vorchristl. zeit) 46 und a. 3. 5. 356. 358. (äth.) 384 f. 446. (ass.) 218, a. 3. 424, a. 1. 428. a. 1. 431. (urs.) 402. (äg.) 138, a. 1. 221, a. 4. (indog.) 139. Feldmaus siehe Maus! Fischotter (griech.lehnw. im äth.) 367. Fledermaus (arab.) 334 f. 355. (äth.) 384. (hebr. und syr.) 444. (äg.) 444. Fuchs (arab.) 68. 76. 111. 171, a. 1. 302. 310 f. 313, a. 1. 2. 322. 356. (himj.) 352. (ass.) 310. 368, a. 430. (äth.) 379. (urs.) 401. (äg.) 441. Grossohrenfuchs (arab.) 310 u. a. 2. 356. Gazelle (arab.) 196, a. 2. 197, a. 2. 200. 210, a. 3. 235, a. 1. 244. 255. 256, a. 1. 258, a. 2. 259, a. 3. 264. 265, a. 2. 267 und a. 3. 266, a. 1. 268. 269 ff. 284. 357. 437, a. 2. 3. 455, a. 1. (äth.) 389 f. (urs.) 403. Vgl. auch Antilopen, Oryx, Schafe übertr.! Gemse 251, a. 3. 357, a. 1. Gepard (arab.) 24. 299 ff. 341, 355. (ath.) 300, a. 2. 341. 379. (ass.) 300. 301, a. 2. (äg.) 441. Girafe (arab.) 230 f. 357. äth.) 230. 386. (äg.) 230 und a. 2. Grossohrenfuchs siehe Fuchs. Hase (arab.) 321 f. 338. 356. (äth.) 384. (urs.) 402. Hirsch 270. (fehlt in Arab.) 252, a. 1. (vermeintl. phön., hebr.) 235, a. 1. 280 und a. 1. (ass.) 270, a. 4. 280 und a. 1. (urs.) 402. 405, a. 2. (arab. u. hebr.) siehe Steinbock! Honigdachs (in Habesch) 396, a.1. 398.

Hund (arab.) 152. 174. a. 2. 281. 304 u. anm. 1. 311 ff. 338. 356. (himj.) 352. (äth.) 372. 304. (urs.) 401. (turko-tat.) 441. Hyäne (arab.) 298. 304 u. anm. 1. 307 ff. 337. 356. (äth.) 381. (hebr.) 307, a. 1. (ass.) 307, a. 3. (urs.) 401. Hyänenhund (äth.) 361, a. 1. 380. u. anm. 3. Jachmûr siehe Antilopen! Ichneumon (arab.) 331. a. 5. Igel (arab.) 338. 339 f. 356. (äth.) 365, a. 1. 383. <sup>1</sup> (urs.) 339. 402. Kalb siehe Rindvieh! Kamel (arab.) 111. 139 ff. 233, a. 2. 244. 267. 279. 284. 298, a. 3, 313, a. 1. 316 u. a. 1. 327. 331, a. 3. 411. (in Arab. in vorchr. zeit) 46 und a. 2. 3. 5. 358. (himj.) 352. 353. (in bildl. darstell.) 354. (äth.) 204, a. 3. 216 f.<sup>2</sup> 386. (ass.) 148, a. 1. 217. 218, a. 3. 430. 431. (urs.) 148. 218, a. 1. 402. 215 f. (in Nubien 215). zweihöckriges k. 218 f. u. anm. 324, a. 1. Kaninchen (arab.) 322. (äth.) 364. 369, a. 3. Karakal siehe Wüstenluchs! Katze (arab.) 314 f. 317. 318. 338. (äth.) siehe Wildkatze! (turk.tat.) 441. Seekatze (?) äth. 376. Kleinvieh (arab.) 223. 225, a. 1. 233. 241 f. 250. (in Arab, vor chr.) 46 und a. 3. 5. 358.(äth.) 250. 389. (ass.) 218, a. 3. 221, a. 1. 232, a. 2. 431. (hebr.) 222, a. 1 und 3. 233. (urs.) 250. 404. Statt Schafe zu corr. Kleinvieh 222, a. 1. 232, a. 2. Klippschiefer (arab.) 322. 358.

<sup>1</sup> vgl. dazu die var im phys.: 

 1 vgl. dazu die var im phys.: 
 +'74-11;
 +'74-11;
 und +'76-11;

 2 dazu als berichtigung das s. 453, anm. 1 (das alte Aethiopien = Nubien, aber nicht Habesch) bemerkte nachzutragen.

Kuh siehe Rindvieh! Leopard 294, a. 2 siehe Pardel. 173. 174, a. 1. Löwe (arab.) 68, a. 3, 147, a. 1, 173. 174, a. 1.198, 225, 236, a. 1, 245, 249. 257. 282, a. 1. 287 ff. 299. 355. (äth.) 379. 403, a. 1. (himj.) 352. (ass.) 227. a. 1. 280, a. 2. 282, a. 1. 368, a. 1. 432, 439 f. (hebr. u. syr.) 282 und a. 288. (urs.) 289 f. 401. 440, a. 2. (fehlt sum.) 416 und a. 1. (äg.) 290. a. 4. (urind.) 289 ff. 414. 440 a. 2. Luchs (arab.) siehe Wüstenluchs! (äth.) 399. hebr. 299, a. 2. Marder siehe Stinkmarder! Maulesel, Maulthier (arab.) 47, a. 1. 112 ff. 357. (ath.) 385. (himj.) 353. (ass.) 429. Maulwurf (arab.) 337. 356. (hebr.) 336, a. 1. (urs.) 402. Maus (arab.) 315. 317, a. 1. 336 ff. 356, 365, (äth.) 365. 368, a. 1. 371 und a. 1. 384.(hebr.) 336, a. 1. (urs.) 338, 402. Moschusthier 251 ff. 337, a. 2. Murmelthier (äth.) 384. Nachtschwein (in Habesch) 399. Nashorn (arab.) 327 ff. 322 f. 357. (äth.) 328. 332. 367, a. 2. 381 f. (ass.) 324, a. 1. 328. Nilpferd (arab.) 358. (ath.) 381. (ass.) 328. Ochs siehe Rindvieh! Ohrenfuchs siehe Fuchs! Oryx (arab.) 200. 210, a. 3. 227 und a. 1. 228, a. 3. 254 ff. 269, a. 3. 278. 357. 358. 410 a. 1. 436 f. (äth.) 363, dazu 395, a. 1. (syr.) 391, a. 3. (in Alexandria bekannt) 382, a. 1. (äg.) 260. 446. Oryx beïsa (in Habesch) 365, a. 1. 390.Panther 294, a. 2. siehe das folgende! Pardel (arab.) 12 und a. 1. 20, a. 1. 66. 282. 294 ff. 355. (vermeintl. himj.) 353. 445. (äth.) 300, a. 2. 379.

(äth.) 371, a. 1. 384.

(urs.) 384, a. 3. 404.

(hebr.) 363,

(ass.) 295. a. 3. (urs.) 401. (äg.) 231, a. J. 294, a. 2. Pferd (arab.) 44 ff. 142. 154, a. 1. 164. 178. 183. 186, a. 1. 188. 196, a. 2. 209 f. 243. 262. 271. 273. 284. (in Arab. in vorchr. zeit) 356 u.a. 1. (himj.) 354. (äth.) 372. 384. (ass.) 217. 218, a. 3. 324 a. 1. 423 f. 428 f. 431. (fehlt sumer.) 416 und a. 1. (urs.) 402. (äg.) 420 f. Potfisch (ath.) 393 f. 447. Ratel (in Habesch) 396, a. 1. 398. Ratte siehe Maus! Reh 252, a. 1. 270. Rindvieh (incl. Kuh, Ochs, Stier, Kalb): (arab.) 154, a. 1. 196 a. 2. 197, a. 2. 200. 221 ff. 264. 284. 357. (in Arab. vor Chr.) 46 u. a. 5. 222. 358. (äth.) 387 f. (himj.) 353. (ass.) 217, 218, a. 3.324 a. 1. 427 f. (farre). 429. 430. 432 u. a. 1. 433. (phön.) 235, a. 1. (urs.) 290, a. 6. 404. (äg.) 221 und a. 231, a. 1. (im innern Afrika) 221. (chin.) 221. a. 4. (urindog.) 224. 290, a. 6. 414. Uebertragen auf Antilopen: 226 ff. 228, a. 2. 260. 262 ff. 387. 390. 410 (dazu weitere analogien aus dem turko-tatar, in Vambery's neuem buch, s. 205 f.). Jackochs 324, a. 1. Vgl. auch Bhaminî-ochs, Büffel und Wildochs! Schafe (arab.) 144 und a. 1. 146. 154, a. 1. 171. 196, a. 2. 197, a. 2. 200. 222, a. 4. 232 ff. 243. a. 4. 5. 244, a. 1. 271. 272. 296. 298. 306. 357. (in Arab. vor Chr.) 222, a. 3. (himj.) 353. (äth.) 388 f. (ass.) 433 f. (hammel) 404, a. 1. 433. (widder?) 432 (vgl. auch Rindvieh 433). (phön.) widder 228, a. 2. 235, a. 1. (hebr.) widder 228, a. 2. (urs.) 250 f. 404. (im innern Afrika) 221. (äg.) 250. (urindog.) 251, a. 1. Uebertragen auf Gazellen und

Antilop. 228, a. 2. 234. 235.

239 f. 261. **263 f.** 

Vgl. auch Kleinvieh! Schakal (arab.) 68, a. 3. 111. 232. 234. 239. 241. 242. 244. 274. 298. 303 ff. 338. 356. (himj.) 352, 445. (äth.) 399 (das arab. wort im äth. "hyäne") 361. (ass.) 292. 307, a. 3. 435. (hebr.) 292. (urs.) 401. pers. Schakal 306 f. Schakalwolf (äth.) 303, a. 1. 380. Schwein (arab.) 319 f. 358. (äth.) 385. (turko-tat.) 442. Vgl. auch Wildschwein! Springmaus (arab.) 336. 338. 317, a. 3. 356. 412. Stachelschwein (arab.) 340. 356. (äth.) 363. 365, a. 1. 366, 371, a. 1. Vgl. auch Igel! Steinbock (arab.) 228, a. 3. und 279. 253 (vgl. auch bakar al-wachsch bei d. Antil.!) und 255, a. 3. 266, a. 3. 277, 279 ff. **357. 438.** (äth.) 391 ff. (hebr.) 280, a. 1. 283. (urs.) 403. Stinkmarder (arab.) 335 f. 356. Taubenwiesel 24. 331. Tiger 299, a. 2. 301. a. 2. 355. 369, a. 1. 447 f. (Wobo). Walfisch (äth.) 393 f. Siehe Potfisch. Warzenschwein siehe Wildschwein! Wiederkäuer (arab.) 139. 221, a. 1. 243.(zool. einth.) 251, a. 3. Wiesel (arab.) 322. 331. (äth.) 363. 365. 366. Wildesel (arab.) 111. 122, a. 1. 123 f. 126. ff. 183 u. 260. 284. 356.

(äth.)385. 446. (himj.) 353. (ass.) 430. (urs.) 137, 402. Wildkatze (arab.) 302. 315. 316 ff. (äth.) 385 f. (ass.) 319 u. a. 2. (urs.) 401. Wildochs (fehlt in Arab.) 12. 357. (ass.) 227, a. 1.432. (hebr.) 410, a.1. (urs.) 404, 409 f. Wildkühe dagegen (228 u. ö.) siehe unter Antilopen (bakar al-wachsch)! Wildschwein (arab.) 309. 358. (äth.) 319. 358. 385. (ass.) 283. (urs.) 320, a. 1. 405. (turko-tat.) 441. Wobo (in Habesch) siehe Tiger! Wolf (arab.) siehe Schakal! (fehlt in Arab.) 303, a. 1. 356. (urs.) 303. 401. (turko-tat.) 441. Siehe im übrigen Schakal, (äth.) Hyäne und Hyänenhund! Wüstenluchs (ar.) 322 f. 355. 412. Zebra 397, a. 1. Zebu 432. Ziege (arab.) 149. 222, a. 4. 233, a. 2. 238. 243 ff. 298. 357. (in Arab. vor Chr.) 222, a. 3. (äth.) 389. (ass.) 403, a. 2. 435. (phön.) 235, a. 1. (urs.) 250. 403. (im innern Afrika) 221. (äg.) 221,

# Ш.

a. 4. 250.

# Arabische Personennamen.

(die vorn mit einem strich versehenen namen gehören dichtern an)

A (Alif).

Iskender Aga-Abgarius 26.
,al-Aggâg 120. a. 1.
,al-Aghlab al-Igli. 187.
,al-Akhtal 275. 327.
,Aktbam ibn Saifi 51. 209 (†8.d.H.)

,Anas ibn Mudrik 223. ,aI-A'râbi (1. jahrh. d. H.) 327. — (philolog)<sup>1</sup> 127. abu Arwâ 282. ,aI-A'scha 29, no. 50. 31. 152 und a. 2. 198.<sup>2</sup> 233, a. 1. 340.

Uebertragen auf Steinböcke 246.

- d. Wüstenluchs (?) 322.

247. 285 f.
— auf Gazellen 248 und a. 3.
274. 275. 284. 285, a. 2.

-- den Dachs 323.

-- -- das Wiesel 331.

<sup>1</sup> so ist zu schreiben statt Arabi. 2 al-A'scha al-Bahili.

,al-Asch' ar ar-Rakabân 151 f. Asma' i 34, 36, a. 4, 44, a. 3, 84, a. 3, 89, 106, 124, a. 4, 139, a. 5, 150, 157, a. 4, 170, a. 1, 196 und a. 2, 207, a. 2, 258, a. 2, 263, a. 2, 267, 279, 480.

Abu l-Aswad 233, a. 1. ,al-Aswad 28, no. 36. ,Aus 29, no. 48. 65. 83.

## A (Aiin).

,al-A b b âs ibn Mirdâs 30, no. 58. 143
,A b dallah ibn Aglân 27, no. 22.
,— ibn Rawâcha 29, no. 51.
,— ibn Fudâla 93. a. 1.
,A b î d ibn al-Abras 27, a. 1. 28, no. 38. 31.
Ad î ibn Zaid 28, no. 34.
,A j idh 133, a. 1. 197. 292.
Ali 30. no. 68. 199. 288, a. 3. 337.
,Alkama 25. 27, no. 20. 220, a. 1.
,A mâra ibn Walîd 327.
,A mir ibn at-Tufail 29, no. 54 50.
,A mr ibn Kulthûm 27, no. 23. 210, a. 3. 431.
A mr ibn Hind, könig von Hîra 26,

Amr ibn Hind, könig von Hîra 26, no. 8. 27, a. 2. 3. 297. ,Amr ibn Achmar 30, no. 69. ,Amr ibn Kamia 27, no. 13.

Amr ibn al-Abtam 31, no. 73. Amr ibn Ma'di-Karib 30, no. 61. Antara 28 no. 43. 50. 65. Arand as 54, a. 1. 179.

.

Baidâwî 117, a. 2. al-Baîth ibn Churaith 267, a. 4. Abu-Bakr 29. al-Bakri 419. ,al-Barrâk 26, no. 9. ,Bischr 27, no. 11. 31. 91. 283. Bistâni 35. Bukhâri 34 und a. 2.

# Ch (Z).

Abdallah ibn Chaggag 335 f.
Chagiz ibn Auf 28, no. 31.
al-Charith ibn Chilliza 27, no. 17
(mu 'allaka dichter).
— ibn Abbad 27, no. 24.
— ibn Szalim 28, no. 37.
Chassan ibn Thabit 31, no. 72. 85.
87. 150.
Chatim at-Tai 31, no. 75.
Chumaid al-Arkat 105, a. 1.
al-Chutai'a 31, no. 74. 124. 134.

D.

Damîri 5, a. 1. 34. 36. 48, a. 2. 100, a. 1. 103, a. 2. 155, a. 3. 224. 228, a. 3. 247. 258, a. 2. 264. 276, a. 1. 285 a. 3. 299, a. 2. 307. 319. 338. 339. 340. 358. 364. ,Abu Du 'âd 26, no. 6. 255. Du 'aimîs 162. Abu Dulâma 115. Duldul 112, a. 3. ,ad-Dumaina 256, a. 3. ,Duraid ibn as-Simma 20, no. 53. ibn Duraid (philolog) 279. 289, a. 2. 293, a. 2. 297. 315.

# Dh (3).

Dhu-Nuwâs 348. Dhu r-Rumma 99, a. 2. 191. 266, a. 1. 272. 274, a. 1. Abu Dhu 'aib 30, no. 64. 94. 98. 128. 135. 177. 183. 202 u. anm. 3. 312, a. 5.

#### F.

al-Fadl Isâ siehe ar-Rakâschi! ,Farazdak 33, a. 2. 120. 156. 162. 164. 169. 179 u. a. 3. 208. 238. 327. Abu l-Fidâ 112. ,Abu Firâs VI. 299 und a. 3.

#### G.

al-Gâchisz 39 und a. 2. 321, a. 2. 327. 333. 341.
Garîr 151. 179 und a. 3. 186. 225. 229, a. 1. 272. 327.
Gauhari 35. 91. 309. 327.
Gawalîki 295.
Gundub 148.

#### H.

Hidâsch ibn Zuhair al-Amiri 296. ,ibn Hind ibn Kais ibn Zuhair 28, no. 27.

# I (Alif).

Ji as ibn Kabîsa 28, 41. Jimrulkais 23. 25. 27, no. 14. 130, a. 3. 247. 297. 419.

### I (Ajin).

al-Igli siehe al-Aghlab! Ikrima 39, a. 1. Itr ibn Ad 225.

#### J.

ibn Ja 'isch 68, a. 2. 181. 182. Jakût 278. 287, a. 3. 298. 413. 445. 447. Jazî dibin Warka 30, no. 59. Muh. ibn Jazî d Maslama ibn Abd al-Malik ibn Marwân 79.

# K (Kef) incl. Kh (~).

,Kab ibn Zuhair 24. 30, no. 67. 271. 327.

Kab ibn Mâlik al-Ansâri 68, a. 2. ,Abu Kabîr 26, no. 3. ,Kalchab 308, a. 1. 338.

Abu Khaira 286.

Khalaf al-Achmar 23. 88 u passim

"Khalaf al-Achmar 33. 88 u. passim Ahlwardt's ausg. seiner Kasside im arab. theil meines buchs. Khalid ibn Safwan 122, a. 1. — ibn al-Walid 29. ibn Khallikan 26. 285, a. 3. "al-Khansa 29, no. 53. 30, no. 57. 68. 98. 265, a. 3. "Khidasch ibn Zuhair 27, no. 25.

Khuffaf ibn Nadba 28, no. 32. Kilab 225. ,al-Kumeit 179. 239. 278. 309. ,Kuthajjir 120 (1. jahrh. d. H.).

### K (Kof).

, Kais ibn Zuhair 28, no. 27. 63. , Kais ibn al-Khatim 29, no. 46. 151. Abu Kais ibn al-Aslat 28, no. 35. , al-Kattâl al-Kilâbi (späterer beduinendichter) 282. 298. Kazwîni (rhetoriker) 123, a. 1. († 739 d. H.) Kazwîni, der kosmograph († 682 d. H.) 5, a. 1. 36. 42 ff. 221. 228, a. 3. 229, a. 2. 253. 268. 279. 287 und a. 2. 299, a. 2. 300, a. 2. 306, a. 1. 322. 328. von seite 331—341 auf jeder seite.

,al-Kulâl 145. ,al-Kullâ'u 292.

Kurâd ibn Gurm al-Maliki 60. 128. ibn Kutaiba 26. 27, a. 1. 28, a. 4. al-Kutâmi 126. Kutrub (lexicograph) 38. 139, a. 5.

#### L.

Labîd 30, no. 70. 145. 192. 211, a.3°, Lakît 28, no. 28. Lukmân 364.

#### M.

Makkari 282, a. 1. ,Malik ibn Nuwaira 29, no. 55. Hommel, thiernamen. ,Man ibn Aus 30, no. 66. ,Mansûr ibn Misgâch 155. Marwân ibn al-Châkim (chalif) 282. 298.

,— ibn Muchammad 327. Maslama siehe ibn Jazîd. Masûdi 230, a. 1. Maidîni 25, 27, a. 2, 10

Meidâni 25. 27, a. 2. 49, a. 1 und passim im arab. theil.

Miskîn von Darem 83.

Mu 'âwija (chalif) 30, no. 69. 31, no. 70. 112. 330.

al-Mubarrad 35. 268, a. 2. ibn Muchriz 259. ,al-Muhalhil 26, no. 2. Muharrik 147, a. 1.

ibn Mukbil 265. 284. (vergl. auch Tamîm!) ,Mukhabbil 30, no. 62. 321. ,al-Mumazzak 26, no. 1.

,al-Mumazzak 26, no. 1. ,al-Munakkhal 28, no. 39. Mundhir 147, a. 1. ,Murakkisch 26, no. 4. 160.

Murakkisch 26, no. 4. 160. 164. 181. 292. ,al-Musajjab 28, no. 26.

Muslim (traditionssammler) 34. 247. Muslim al-Ansâri 33, a. 2. 282, a. 1. 299. 305, a. 3.

299. 503, a. 5. ,al-Mustaughir 28, no. 29. ,al-Mutalammis 27, no. 16. 118.

123. 158. 164. Mutammim 29, no. 56. 133. 260.

276. 309. ,Mutanabbi 24. 33, a. 2. 299. 322. 327. 330. 337.

Mutanakkhil 28, no. 44. jibn al-Mu'tazz 75, a. 2. 102, a. 3. 107. al-Muthakkib 26, no. 8.

#### N.

,Nābigha ad Dhubjāni 28, no. 42. 146. 164. 205. ,— al Ga'di 31, no. 71. an-Nadr ibn Schumail (lexicograph) 285 u. a. 3. 319.

Namr ibn Taulab 30, no. 63. 62. 166. 297.

Naschwân 349, a. 3. 445. Nu 'mân ibn al-Mundhir 28, no. 39. ,Abu Nuwâs VI. 299. 312, a. 5.

#### R.

,ar-Rabî 'a 28, no. 30. ,Rabî 'a ibn Makrûm 30, no. 65. ,ar Râ 'i 147. a. 1. ar-Rakkâschi 122, a. 1. Ru 'ba 82. 327.

# S (incl. Sh = رش)

Abu Sajjāra 122 u. anm. 1.
,Salāma ibn Gandal 26, no. 7.
,as-Samau 'al 27, no. 18.
,abu sch-Schamakmak 327.
,asch-Schamfara 26, no. 5. 298. 304.
305.
Sirchān 142, a. 1. 305.
Sujūti27, a. 1. 28, a. 3. 29, a. 1. 349, a. 3.
,Suleik 28, no. 40.

### S (Sad).

Sachr al-Ghajj 202. ,Salâchu d-Dîn 101. Sâlil 148.

### T.

Ta 'ab bata Scharran 27, no. 12. 256, a. 2. 304. Tamîm ibn Mukbil 29, no. 49.

### T (Tet).

Tabari 430. Tajjāb 115. ,Tarafa 27, no. 15. 297 u. a. 1, 313. ,Tufail 338.

# U (Alif).

Ubei ibn Sulmi ibn Rabî 'a 62. "Uchaicha 27, no. 21. "Umajja ibn abi Salt ath-Thakafī 29, no. 47. 224. "Umajja ibn al-Askar 30, no. 68. Usāma 327. Abu Uthāl 172.

## U (Ajin).

Abu Ubaid (lexikogr.) 129, a. 5. Ubaid ibn al-Abras siehe Abîd! Umar (chalif) 30, no. 61. 62. Unaiza (frauenname) 247. Urwa ibn al-Ward 25. 28, no. 33. Uthmân 30, no. 62. 67.

#### W.

Warkâ ibn Zuhair 178.

### Z.

"Zai du l-Khail 29, no. 52. 172. ibn Zeidûn 282, a. 1. Zamakhschari (philolog) 54, a. 2. 79, a. 1. "Zuhair ibn abî Sulmâ (diwandichter) 29, no. 45. 179. Zuhair ibn Ganâb 27, no. 19.

### IV.

Arabische Stamm- und Ortsnamen. (die angestrichenen sind stammnamen)

# A (Alif).

Achkaf wüste 344. Amir siehe Rabi'a! ,Anmar 297 und a. 2. ,Asad 31. 285, a. 1. Aswad al-Ain (berg) 278. Aural 322. ,Azd 32. 345, a. 3.

# A (Ajin).

"Abs 31 (Abs u. Fezâra, krieg von siehe Dâchis!) Amājatu (berg) 298. "Amīr 31. Asīr 116. Attharu 287, a. 3.

#### В.

Bachrein 116, a. 5. 240, a. 3. 298. 348. 419. Badr Hunain 296, a. 3. Bahrâ 345, a. 3. Bakr 31. Burka in ortsnamen 339.

# Ch (~).

,banu Charb 296, a. 3. Chaumal 263. 278. Chigaz 213. 222, a. 4. 233. 243. 296, a. 3. al-Chikab (berg) 281. ,banu Chimman 248 und a. 1. Chira 202. 297. 345, a. 3. Chisa Gurâb 347.

### D.

Dâchis wa 'l-Gabra, krieg von (vgl. auch 'Abs) 28, no. 27. 28, a. 4. Dakala 413. Dakhûl 278. ,Dârim 32. 345, a. 3. Dawâr 263. Dharija 419. ,Dikla 413.

# D (3).

Dhubjan 31.

#### F.

Fazâra siehe 'Abs! Fesariten 126, a. 1 (richtiger Fazariten). Fukaim 232.

### G.

Gabra siehe Dâchis! Gauf 213. al-Giwâ 260. ,Guhaina 345, a. 3.

## Gh (= Ghain)

,Ghassân 345, a. 3. ,banu Ghubar 413 (in Iemâma).

### H.

banu Harb siehe Charb! Hidschâz siehe Chigâz! ,Hudhailiten 25.

### I (Alif).

Immara 278.

# I (Ajin).

Ibâd 31. Ifirrîn 287, a. 3.

### J.

al-Jamâma 284. 413. 419. Jaman 31. 32. 213. 222, a. 4. 287, a. 3. 296 a. 3. ,Jarbû 32. 297. 345, a. 3. ,Jaschkur 31.

## K (Kef).

## K (Kof).

al-Kanân (berg) 285 u. anm. 1. Kâra 342. ,banu Kird 330. ,Kudâ a 345, a. 3. ,Kuraisch 348.

### L.

,al-Labû'u 289.

#### M.

Madîna 296, a. 3. 419.

Mahra 170, a. 1. 173. 202 (siehe ausserd. im hauptreg. Mahri!)

Makka 272. 278. 287, a. 3. 296, a. 3. 349. 412. 419.

Mas kat 116, a. 5. ,banu Mâzin 297.

Mikra'a 278.

Minâ 122, a. 1. ,Mudar 345, a. 3.

Musdalifa 122, a. 1. ,Muzan 31.

### N.

Nagd 31. 47. 48. 50, a. 1. 79. 213. 222, a. 4. 278. 287, a. 3. 298. 305 a. 1.

Nagrân 47, a. 2. 296, a. 3.

Namir 297, a. 3.

Nedschd siehe Nagd, Nedschrân s. Nagrân!

Nizâr 147, a. 1.

#### R.

,Rabî'a Âmir 271. 347 (dort blos Rabî'a).

30.\*

S (incl. Sch , :).

,Sa d 31. 32. 345, a. 3. ,banu Salich 345, a. 3. Schadan 201. asch-Schara 287, a. 3. Scharabba 322. a. 1. Schomer 213.

S (Sad).

Sana 32, a. 3. 347. Siffin (schl. von) 236, a. 1. Su'aid 257.

Т.

,Taghlib 31. ,Tamîm 32. 232. 345, a. 3. ,Tanûch 345, a. 3. Tihâma 79. 287, a. 3. Tûdich 259. 278. ,Tuwait 245.

Th (亡).

Thakîf 81. Thalbût 136. Thamûd 148. 356, a. 1. Tharmidâ 245. ath-Thawijja (wüste) 149. ,banu Thu al 187.

T (Tet).

Tâi 168, a. 2. 287, a. 3. 345, a. 3. Tulaicha 200.

U (Alif).

U bâgh (schl. v.) 27, a. 4. (598 n. Ch.) ,banu Ukaisch 146. Unai'im 322.

U (Ajin).

Umân 116. 213. 214. 222, a. 4. 296, a. 3. Azd Umân 345, a. 3.

W.

Wabari 162. Wagra 256 unda. 1. 259. 271. 273. 278. Wa il 207.

z.

Za bîd 32, a. 3. Zubaid 32.

Z (d).

Zafâr 347.

# Anhang:

Die wichtigsten der in diesem buch angeführten arab. büchertitel:

Kamelbuch des Asma'i siehe kitâb! Kâmil des Mubarrad 35.268, a. 2. u. ö. Kâmûs 439 und schon vorher ö. Kaššâf 79, a. 1.

Kitab agaib al-makhlûkat 36.

- al-aghâni 28. a. 4. 39 a. 2.
  asmâ al-wuchûsch 34, a. 3. 36..
- chajât al-chaiwân 36. a.-2.
- al-chaiwân 38.
- al-chascharât 36.
- al-fark 34, a. 4. 36. 44, a. 3. 53 u. ö.

Kitâb al-ibil (kamelbuch) 36.

- al-khail 36.

raudat al-adab 26, a. 2.
Mu'allakât siehe im hauptregister!
Muchît 35. 59, a. 1. 67. 79, a. 2. 94. 157, a. 3. 179. 237, a. 3. 283.

Muchkam 319. Mufaddalijjat 63, a. 2. 66. 74. 77. 81. 87. 87, a. 2. 99. 102, a. 2. 103.

87. 87, a. 2. 99. 102, a. 2. 103. Tâg al-arûs 35. 39. 39, a. 2. 289,

a. 1. 293. 333.

V.

# Autorenregister.

d'Abbadie, Anton. 370, a. 4.399, a. 4. Ahlquist, Aug. 416, a. 2. Abgarius, Alex. 345, a. 2. Ahlwardt, W. VII. 25, a. 1.27, a. 1.

2. 4. 28, a. 3. 4. 29, a. 1. 32, a. 5. 34, a. 1. 36. a. 5. 55, a. 1. und passim im arab. theil. 299, a. 3. Andree, Richard 397, a. 2. Arnold, F. A. 22. 24. 60, a. 1. 248. Anfrecht, Theod. 4, a. 7. Bacmeister, Ad. 3. Baedeker, K. 41, a. 1. 419. Bargés, M. l'abbé R. 457, a. 1. Barth, Chr. Gl. 5, a. 1. Baudissin, Wolf Gr. 4, a. 4. 44, a. 2. 459, a. 3. Benfey, Theodor 139, a. 2. 414, a. 2. Bezzenberger, A. 439. 440. Birch, S. 116. a. 1. Blanford, W. T. 364, a. 1. Blau, Otto 32, a. 2. 3. 41. 274, a. 2. 345, a. 2. 419. Bochart, S. 5, a. 1. 137 a. 1. Bocthor, Ell. 299, a. 2. Boethlingk, O. von 326. Bonomi, J. R. 458, a. 1. Botta, P. E. 217. 218, a. 3. 296, a. 3. Brehm, A. E. 210. 211, a. 1. 4. 213, a. 1. 214, a. 3. 216, a. 1. 220. 221, a. 2. 227, a. 1. 229, a. 3. 230, a. 2. 231, a. 1. 251. 253, a. 1. 260, a. 2. 269 u. anm. 2. 3. 294, a. 1. 299, a. 2. 303, a. 1. 307, a. 3. 307, a. 2. 354. 364, a. 1. 367, a. 6. 396, a. 1. 420 ff. 422, a. 3. 436 f. 446. 447. Bruce, James 395. Brugsch, H. 221, a. 4. 230, a. 3. 231 und a. 3. 4. 251, a. 2. Carus, J. Vict. 2 f. 4, a. 7. 7. 36. 38, a. 2. Castelli, E. 92, a. 2. 109, a. 1. Caussin de Perceval 349, a. 2. Chabas, F. 215. 420. Cherbonneau, A. 295, a. 4. de Chézy, A. L. 42 ff. 139. 251. 253. 287. 335. Clodius, David 5, a. 1. Conder, Cl. R. 391, a. 3. Cornill, C. 374. Curtius, G. 139, a. 1. 289, a. 3. 448. Daumas, E., 410, a. 1. 436 f. 438 f. Delitzsch, Franz 5, a. 1. 74 a. 4. 106. 109. 122, a. 2. 133, a. 1. 192, a. 2. 282, a. 1. 442. 443, a. 1. Delitzsch, Friedrich IX. 4, a. 5. 35 a. 1. 46, a. 1. 69, a. 2. 76 a. 2. 91, a. 2. 227, a. 1, 228, a. 2. 264. 276, a. 1. 282, a. 1. 283, a. 1. 286. 292, a. 1. 2. 301, a. 2. 321, a. 1. 324, a. 1. 328, a. 1. 368 a. 1.

425. 429. 433. 436. 438. 440, a. 1. Derenbourg, Hartw. 295, a. 4. Dietrich, Franz 307, a. 2, 391, a. 3. XIV, a. 3. Dillmann, August X. XVII, a. 1. 69. 93, a. 2. 105, a. 4. 364 und passim im äth. theil. 396, a. 1. 453, a. 1. 458, a. 2. 459, a. 1. 2. 461, a. 1. Dozy, R. VI. f. Dümichen, Joh. 20, a. 1. 216, a. 1. 221, a. 3. 230, a. 2. 231, a. 1. 260, a. 2. 294, a. 1. 418. 420ff. Ebers, Geo. 48, a. 2. 343, a. 3. 420. 422, a. 3. 423. 443, a. 3. 458, a. 3. Ehrenberg, C. G. 396, a. 1. Erman. Ad. 418. Ethé, Herm. 36, a. 1. 42, a. 2. 3. 43. 44. a. 1. 139, a. 4. Ewald, H. VIII. 144, a. 2. Fell, W. 378 und a. 2. Fick, Aug. 3. 414, a. 2. Finzi, Fel. 422, a. 2.
Flügel, Gust. VI. a. 34, a. 3. 36,
a. 5. 38, a. 2. 285, a. 3.
Fleischer, H. L. VIII. IX. 45, a. 2. 192, a. 2. 193, a. 1. 2. 194, a. 1. 298, a. 2. 303, a. 2. 309, a. 1. 437, a. 2. Förstemann, Ernst 3. Fränkel, Sigm. 380, a. 1. Frantzius, A. v. 221, a. 4. 432. Freytag, G. W. VI. 24. 25. 49, a. 1. und öfter im arab. theil. Furtner, H. XV, a. 2. Geiger, Abr. 54, a. 4. -, Laz. 414, a. 2. Gesenius, W. VIII. 106, a. 1. 288, a. 4. 311. 328. 425 (u. ö. in d. nachtr.). Giebel, Chr. 5, a. 1. de Goeje, M. J. 282, a. 1. 305, a. 3. Goldziher, Ign. 4, a. 6. 345, a. 1. Gosse, Ph. H. 227, a. 1. Grassmann, Herm. 4, a. 7. 326, a. 1. Grau, R. F. 343, a. 3. Grotefend, C. L. 22. Gubernatis, Ang. 4. Gutachmid, A. v. 229, a. 3. Harris, W. Cornw. 395, a. 2. Hartmann, Mart. 4, a. 3. —, Robert 204, a. 3. 218, a. 3. 219, a. 1 220, a. 1. 221, a. 2. 230, a. 2. 231, a. 5. 345, a. 1. 354, a. 1. 357, 364, a. 1. 365, a. 2. 8. 367,

384. 391, a. 2. 407, a. 1. 409.

a. 7. 385. 396, a. 1. 398, a. 1. 399, a. 1. 432. 443, a. 3. Haupt, Dr. 324, a. 1. Hehn, Vict. 2 f. 4, a. 7. 47 und a. 1. 2. 5. 48, a. 2. 113, a. 1. 138. 139, a. 3. 229, a. 3. 315 und a. 1. 420, a. 1. 422 und a. 2. 448. Herzog, J. J. 418. Heuglin, M. Th. v. 41, a. 1. 296, a. 3. 322. 330. 364, a. 1, 365, a. 1. 2. 3. 367, a. 7. 395, a. 2. 396, a. 1. 398. 398, a. 2. 399, a. 2. 3. 5. 411. Hincks, E. 69, a. 3. Hörning, R. 438. 439. 440, a. 1. Hoskins, G. A. 396, a. 1. Houghton, W. 116, a. 1. 301, a. 2. 307, a. 3. 324, a. 1. Johnson, Francis 102, a. 1. Isenberg, C. W. 374. 387, a. 2. Justi, Ferd. 218, a. 3. Kircher, Ath. 391, a. 3. Klunzinger, C. B. 211. König, Ed. XVII, a. 1. Kosegarten, J. G. L. 25. 39, a. 2. 285. 293, a. 2. Kremer, A. v. 4, a. 7. 7. 25, a. 1. 32, a. 4. 33, a. 1. 54. 137, a. 3. 143, a. 2. 144. 213, a. 1. 215. 218, a. 2. 220, a. 1. 299, a. 3. 315, a. 2. 343, a. 1. 345, a. 2. 348, a. 1. 349, a. 3. 350 und a. 2. 356, a. 1. 406 ff. 418. Krehl, Ludolf 34, a. 2. 459, a. 3. Kuhn, Adalb. 3. 443. de Lagarde, P. 447, 450. Land, J. P. N. 433, 444. Lane, E. W. 66, a. 3 und passim im arab. theil. 323. Latham, R. G. 414, a. 2. van Lennep, J. 5, a. 1. 19, a. 1. 137, a. 4. 210, a. 1. 211, a. 4. 216, a. 2. 302, a. 1. Lenormant, Franc. IX, a. 407, a. 1. 416 a. 1. 434. 435. 442. le Page Renouf siehe Renouf! Lepsius, R. 231, a. 1. 422, a. 3. Levy, M. A. 45, a. 2. 193, a. 1. 235, a. 1. 437, a. 2. Lewysohn, L. 148, a. 2. Loth, O. 345, a. 2. Ludolf, Hiob 230. 364, a. 376, a. 1. 381. 383. 386, a. 2. 397, a. 1. Luther, Mart. 262, a. 1. Mac Crindle, J. W. 458, a. 2. Maltzan, H. v. 33, a. 1. 41, a. 1. 350. Mandrici, Dr. 437. a. 2. Mariette, Aug. 231, a. 1.

Mayer, Joh. 350, a. 4. Mehren, A. F. 25. 123. 202, a. 1. Meier, E. 235, a. 1. Merx, Adalb. 424, a. 3. Michaelis, J. D. 92, a. 2. 109, a. 1. Mordtmann, J. A. jun. 444. Müller, Aug. 439. 440. Müller, D. H. 34, a. 3. 4. 47, a. 4. und öfter im arab. theil. 349, a. 3. 352f. 423. 429. 445. Müller, C. 458, a. 2. 459, a. 1. Müller, Friedr. 443. 448. Müller, Max 3. 4, a. 6. 7. Munzinger, Wern. 350, a. 4. 381, a. 3. 397, a. 2. 399, a. 4. 449. Murray, A. 9f. 41, a. 1. 354, a. 1. 356. Naville, Ed. 386, a. 1. Nöldeke, Theod. VIII. 22, a. 1. 25, a. 1. 3. 28, a. 1. 29 u. a. 3. 30. 32, a. 5. 54, a. 4. 67, a. 3. 68, a. 1. 124. 133. 260. 274, a. 2. 282, a. 1. 285, 301, a. 4, 309, 424 u. a. 3. 434. 444, a. 2. 448. Norris, E. 425. Oppert, J. IX. 407, a. 1. Palgrave, W. G. 10. 41, a. 1. 209, a. 3. 212 ff. 222, a. 4. 354, a. 1. 356. Parkyns, Mansf. 399, a. 3. Pauli, Carl 289, a. 3. 290. 291. Payne-Smith, R. 72, a. 3. 109, a. 1. 447. Penrice, John VI, a. 1. Perron, A. 27, no. 15. Petermann, H. 41, a. 1. 424, a. 3. Peträus, Th. 380. Peyron, A. 391, a. 3. Philippi, F. W. M. 424, 425. Pictet, Ad. 3. 290, a. 1. 326, a. 1. 443.Pierret, P. 45, a. 1. 113, a. 2. 441. Piétremont, C. A. 456, a. 2. Pococke, Rich. 361, a. 1. Poesche, Th. 414, a. 2. Pott, A. F. 54, a. 5. 326, a. 1. 328. 443. Prätorius, Franz, 350, a. 4. 429. 430. 439. 449 u. anm. 446. Přewalski, N. M. 219, a. 1. Prideaux, W. F. 342. Prisse d'Avenne 422, a. 3. Raffray, Ach. 397, a. 2. 399, a. 1. Rawlinson, G. 270, a. 3. 301, a. 1. Reiske, J. J. 429. Rénan, E. 348, a. 1. 448. 459, a. 3. Renouf, P. le Page 458, a. 3.

Maspero, G., 343. 345, a. 1. 386, a. 1.

Richardson, J. 102, a. 1. Riehm, E. 5, a. 1, 22, a. 1, 138, a. 1. Ritter, Karl 40 u. a. 1. 48, a. 1. 116 u. anm. 4. 5. 214, a. 4. 217, a. 3. 218, a. 3. 219, 296, a. 3. 323. 358. Rödiger, Emil 364, a. 2. Rossellini, Ipp. 396, a. 1. 422, a. 3. 446. Rückert, Friedr. 63 und passim im arab. theil. 413, a. 2. Rüppel, Ed. 395, a. 2. de Sacy, Silv. 42, a. 1. 228, 298, a. 2. 304, a. 2. de Saussure, F. 442. Sayce, A. H. 69, a. 3. 324. a. 1. 416, a. 1. Schade, O. 289, a. 3. Schimper, Wilh. 447. Schmarda, L. K. 8f. 396, a. 1. Schrader, Eb. IX. 8. 22. 283. 328, a. 1. 391, a. 3. 404, a. 1. 406. 407, a. 1. 418. 433. 443. 448. Schröder, P. 235, a. 1. Schultens, A. 67, a. 1. Sclater, Ph. L. 11. Seetzen, U. S. 437, a. 2. Slane, Mc. Guck. de, 25, a. 5. 321, a. 2. 322, a. 1. Smith, G. 46, a. 1. 69, a. 2. 85, a. 3. 116, a. 1. 310, a. 1. 407, a. 1. 422, a. 3. 430.

Socin, Alb. 25. a. 4. 220, a. 1.327 a. 3. Sprenger, A. 8. 19, a. 4. 22. 41. 406. Stade, B. 228, a. 2. Steinthal, H. 345, a. 1. Sundevall, C. J. 382, a. 1, 391, a. 3. 393, a. 1. 444. Thomson, W. M. 280, a. 1. Thompson, S. 116, a. 1. Thorbecke, H. 29, a. 2. Tristram, H. B. 113, a. 3. 116, a. 3. 7. 307, a. 1. 216, a. 3. 307, a. 1. Vambery. H. 416. 441. 442. Vullers, J. A. 27, a. 2. Wallace, R. 10f. Weber, A. 326, a. 1. 377, a. 3. de Wette, W. M. L. 319, a. 3. Wetzstein, G. 5, a. 1. 54, a. 1. 128, a. 2. 442. Wiedemann, Alfr. 458, a. 3. Wiedemann, Eilh. 420. Wood, J. G. 145, a. 1. 216, a. 2. Woltmann, A. 422, a. 3. Wolzogen, H. v. 456, a. 2. Wrede, A. v. 33, a. 1. 41, a. 1. 350, a. 3. Wright, W. 35, a. 2. 118, a. 1. 130. 149.Wüstenfeld, Ferd. 32, a. 3. 36, a. 1. 44, a. 1. 279, a. 1. 419. Zehme, A. 419. Zimmer, Heinr. 456, a 1.

# B. Wortregister.

Diese können leider erst später mitgetheilt werden, und zwar werden das arab. wortregister mit einem register zu Ahlwardt's Chalaf el-Achmar, ebenso das assyrische (zugleich mit glossaren zu anderen neueren assyriologischen werken) später besonders erscheinen, während über die art der veröffentlichung der noch restirenden register (so vor allem einem der transcribirten orient. wörter, dann dem hebräischen, syrischen u. a.) der verfasser sich das weitere zunächst noch vorbehalten muss, da sie jetzt hier noch anzureihen der vom verleger zugemessene ohnedies schon überschrittene raum verbietet. Es seien nur noch die citirten und ausführlicher behandelten stellen der bibl. und babyl.-ass. literatur aufgeführt:

## Bibelstellen:

```
Gen. 12, 16.
               216. 422.
     37, 25.
               217.
Lev. 13, 42.
              158, a. 3.
Num. 31, 32-34. 46, a. 2. 3.
Deut. 14, 5. 391, a. 3. 410, a. 1. 447.
Iudic. 6, 5. 46, a. 2.
       7, 12. 46, a. 2.
I. Sam. 12, 1-15 im Korân. 234f.
         27, 9. 46, a. 3.
I. Kön. 10, 11. 22, 25. 28. 113. 377, a. 3.
1. Chron. 5, 21. 46, a. 3.
II. Chr. 17, 11. 222, a. 3.
Ps. 42, 2 (= \psi \ 41, \ 2).
                             280, a. 1.
    91, 13 (= \psi 90, 13).
                             361, a. 1.
   104, 18 (= \psi 103, 18.). 280, a. 1.
Cant. 2, 17. 280, a. 1.
- 8, 14. 282, a. 2.
     2, 20. 836, a. 1.
13, 21. 292. 299,
Jes.
              292, 299, a. 1.
Jer. 12, 9.
             307, a. 1.
Hez. 27, 10. 222, a. 3.
Am. 1, 1. 389, und a. 1.
     7, 14.
Sach. 10, 3. 106, a. 1.
```

# Assyrische Citate:

(und zwar im zusammenhang mitgetheilte stellen):

II. R. 35, 74 f. 403, a. 2. III. R. 9, 56 f. 148, a. 1. IV. R. 7.9 + 10a. 433 f. 11,46. 368, a.1. 29, 28, 77, a. 3.

Sm. 954, 11+12 obv. 435 und a. 5. HJ., obv. 10. 404, a. 1. Tigl Pil. I, jagdinschr. 19f. 264, a. 1. 22 f. 35, a. 1.

Salm. epigr. 1. 3. 218, a. 3. Sarg. Khors. 27. 21, a. 1. Ann. = Botta 107 (Salle 5, 4), z. 7. 218, a. 3.

Sanh. 3, 68. 131, a. 1. 3, 77. 281, a. 1. 5, 61. 440 6, 16. 432.

6, 55.

Sanh. Bell. 7. 428. Asarh. 6, 14 f. 100, a. 2.

Asurb. 1, 51. 328, a. 1. 7, 5—8. 434.

Asurb. Sm. 56, 3. 331, a. 1. Layard 44, 19. 295, a. 3. Nebuk. 3, 59. 432.

Ein verzeichnis der citate aus der altarab. poesie wird mit dem arabischen wortindex gegeben werden.

Ende.